

Carberry Tower Library. EE: 4:



Vet. Fr. III B. 2127



# DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE

## LA NOBLESSE DE FRANCE.

Car Ouvrage contient un article analysé sur toutes les Familles nobles du royaume, mentionnnées dans le P. Anselme; l'Armorial Général de MM. d'Hozier; le Dictionnaire de la Noblesse, publié, avec privilége du Roi, par M. de la Chesnaye-des Bois; le Tableau historique de la Noblesse, par M. de Waroquier; les Généalogies des Mazures de l'Tie-Barbe, par le Laboureur; les Généalogies d'André du Chesne; les Nobiliaires de Chorier, de l'abbé Robert de Briançon, de Pithon-Curt, Meynier, dom Pelletier, Guichenon, Artefeuil, Louvet, le marquis d'Aubais, Blanchard, Palliot, Wison de la Colombière, et dans les recherches officielles de Bretagne, Champagne, Normandie, Bourgogne, Picardie, Limosin, Guienne, etc., enfin de toutes les provinces de France.

## PAR M. DE COURCELLES,

Ancien magistrat, chevalier et historiagraphe de plusieurs ordres, éditeur de la continuation de l'Art de vérifier les Dates, et auteur de l'Histoire généalogique et héraldique des Paies de France, des grands-dignitaires de la couronne, etc., etc., et du Dictionnaire historique et biographique des généraux français, depuis le onzième siècle jusqu'en 1822.

TOME CINQUIÈME.

# A PARIS.

AU BUREAU GÉNÉRAL DE LA NOBLESSE DE FRANCE, BUE DE SÉVARS, Nº 111, FAUDOURG SAINT-GERMAIN.

1822.



# DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE

# LA NOBLESSE DE FRANCE.

#### A

ALBRET, sirerie, puis duché. La sirerie ou vicomté d'Albret, située dans les landes de Gascogne, et resserrée d'abord dans des limites assez étroites, s'étendit dans la suite, et renfermait, avant la révolution, outre le bourg d'Albret, la ville de Nérac, qui devint le cheflieu du duché d' Ibret; celles de Castel-Jaloux et Montréal, ainsi que d'autres lieux moins considérables. Elle embrassait une étendue de vingt lieues en longueur. et d'à peu près autant en largeur. Oihenhart a avancé, mais sans preuves positives, que les sires d'Albret descendaient des rois de Navarre. Un auteur du 14º siècle les fait sortir au contraire de Garcias-Ximenès. comte de Bigorre, dont il place la mort en 758, et établit la descendance non interrompue des vicomtes d'Albret depuis Garcias-Inigo, fils et successeur de Garcias-Ximenès, dont il place la mort à l'an 802; mais, indépendamment de l'amovibilité des fiess à cette époque, et jusqu'à la fin du 9º siècle, cette généalogie renferme des contradictions insolubles qui doivent la faire rejeter; aussi tous les historiens dignes de soi se bornent-ils à reconnaître, pour tige certaine des sires ou vicomtes heréditaires d'Albret, Amanieu Ier, qui mourut, l'an 1060, d'une chute de cheval. Henri I, issu au 15e degré d'Amanieu, obtint des lettres-patentes du roi Henri II. du 29 avril 1550, portant érection de la vicomté

d'Albret en duché. Ce prince mourut en 1555, laissant de Marguerite d'Orléans, sa femme, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, mariée, en 1548, avec Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, et par elle roi de Navarre et duc d'Albret, père de Henri (IV), appelé à la couronne de France en 1589. Ses domaines y furent réunis de droit lors de son avénement. Le duché d'Albret en fut détaché par Louis XIV, en 1652, et donné avec ses dépendances, au duc de Bouillon, en échange des principautés de Sédan et de Raucourt, mais sous la condition que le duc d'Albret n'aurait rang et séance que du 20 février 1652. Les ducs de Bouillon ont possédé le duché d'Albret jusqu'à l'époque de la révolution.

Armes: Les anciens sires d'Albret portaient: De gueules plein; à partir de Charles I, sire d'Albret, connétable de France, ils écartelèrent aux 1 et 4 de France, aux 2 et 3 d'Albret. Les seigneurs d'Orval, formés par Arnaud-Amanieu, 3º fils de Charles II, sire d'Albret, et d'Anne d'Armagnac, et éteints par mâles, le 10 mai 1524, ajoutaient à l'écartelure d'Albret une bordure engrêtée d'argent. La branche des seigneurs de Verteuil et de Veyres, formée au commencement du 14° siècle par Bérard, fils d'Amanieu IV, sire d'Albret, et de Rose du Bourg, et éteinte par mâles, en 1374, portait de gueules plein. Les barons de Miossens, ayant pour tige Etienne, bâtard d'Albret, fils naturel de Gilles d'Albret, seigneur de Castelmoron, et éteints le 3 septembre 1676, écartelaient au 1 contre-écartelé de France et d'Atbret; au 2 de sable à 2 lions léopardés d'or, lampassés et armés de gueules, qui est d'Aiguillon; au 3 de Bourbon, et au 4 contre-écartelé de Foix et de Béarn.

n'ANCHÉ, samille ancienne et distinguée, originaire du Poitou, qui paraît avoir pris son nom d'une terre seigneuriale, située sur la rive droite du Clain, à 4 lieues et demie de Poitiers, à 2 au-dessus de Vivonne, et à 93 de Paris, et qui comprenait 125 seux, ou environ 550 habitants. Elle a fait, en 1739, par-devant M. Clairambault, généalogiste des ordres du roi, les preuves de son ancienne extraction, remontées à Guillaume d'Anché, écuyer, seigneur de la Fayole et de Puyboyer, terre relevante du château de Civray, vivant en 1479, contemporain et peut-être frère de Pierre d'Anché, seigneur de la Brosse, écuyer du roi et commissaire aux revues des compagnies des ordonnances de S. M., dans les années 1489, 1492 et 1497. Il donna sous ces dates trois quittances scellées du sceau de ses armes, telles que les portent encore les membres actuels de cette famille. Les descendants de Guillaume d'Anché ont constamment suivi le parti des armes, et se sont subdivisés en plusieurs branches: 1º les seigneurs du Puy-d'Anché, maintenus dans leur ancienne extraction par jugements des commissaires pour le régalement des tail-les en Poitou, des années 1584 et 1598, et par M. Barentin. intendant à Poitiers, en 1667; 2° les seigneurs de la Grélière, maintenus, en 1700, par M. Begon, intendant à la Rochelle; 3º les seigneurs de la Bourgonnière, des Renardières, de Fief-Richard, existants, et maintenus par l'intendant de Poitou, en 1607; 4º les seigneurs du Bessé et de la Borie, en Angonmois, existants en 1747, et maintenus, en 1666, par M. d'Aguesseau, intendant de Limosin et d'Angoulême. Ces diverses branches se sont alliées aux maisons d'Aitz, de Bremetot du Breuil-Hélion, de Céris, des Gittons, du Jau du Treuil, de Lambertye, de Massougnes de Souvigné, de la Maison-Neuve, de Montal'embert, de Montberon, de Partenay, de Pons, de Ragot, de Rechignevoisin, Robert de Boisvignier, de la Rochefoucauld, de Turpin, de Thibault, de Volvire, etc.

La branche de Fief-Richard subsiste en la personne de :

Pierre d'Anché de Vivonne, né le 17 février 1758, capitaine d'infanterie en retraite, fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis à l'armée de Condé, le 8 février 1798, lequel a un neveu et deux petits neveux.

Armes: D'argent, au lion de sable, lampassé, armé et couronne de gueules.

ANGER DE KERNISAN. Voyez pour l'origine de cette maison de chevalerie le tom. IV de cet ouvrage, pag. 256.

Au commencement du 17° siècle, un Anger, seigneur du Plessis-Anger, eut deux fils: l'aîné, fut seigneur du Plessis-Anger, et sa postérités éteignit dans le même siècle; le puîné, Jean-Pasquier Anger, seigneur de la Thébaudaie, chef de la seconde branche, épousa, en 1647, Mathurine Le Commandoux, fille unique de Joseph Le Commandoux, seigneur de Saint-Denis, du Clos-Caro, etc., près Ploërmel, évêché de Saint-Ualo. Jean Anger, l'un de ses fils, sei neur de Saint-Denis, né en 1654, mort en 1717, fut père de Jean Anger, seigneur de Saint-Denis, né en 1700, mort en 1766. Ce dernier eut pour fils François Anger, seigneur de Kernisan, officier distingué, che alier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. mort en 1785, père de Jean-Louis-Marie-Marc Anger de Kernisan, chef actuel de cette famille.

ANGO LÈME, comté, puis duché-pairie. La ville d'Angoulême, capitale de la province d'Angoumois, et où siegeaient les comtes particuliers de cette province. était habitée du temps de César par les Agesinates. Sous Honorius, ce pays se trouvait compris dans la seconde Aquitaine, avec laquelle cet empereur la céda aux Visigoths. Clovis, l'an 507, ayant gagné sur ces derniers la bataille de Vouillé, s'empara de l'Angoumois, qui fut depuis gouverné par des comtes bénéficiaires, d'abord soumis à l'autorité des ducs d'Aquitaine, ensuite à celle des rois de France de la seconde race. Turpion, fils d'Adalèlme et frère de Bernard et d'Eménon, comtes de Poitiers, fut établi comte d'Angoulême, en 839, par l'empereur Louis le Débonnaire, et fut tué, l'an 863, dans un combat contre les Normands. Eménon, son frère, lui succéda, et devint aussi comte de Périgord. Il mourut, le 22 juin 866, d'une blessure qu'il avait reçue, le 14, dans une bataille qu'il livra à Landri, comte de Saintes, qui lui-même périt dans l'action. Wulgrin lui fut substitué par Charles le Chauve, dont il était parent. Alduin Ier, son fils, lui succéda au comté d'Angoulème, en 886. Guillaume Ier, surnommé Taillefer, fils d'Alduin, devint comte d'Angoulême, en 916. Comme il ne laissa en mourant, en 962, que des enfants naturels, Arnaud, dit Bouration, fils aîné de Bernard, comte de l'érigord, et celui-ci petit-fils par Guillaume, son père, de Wulgrin, s'empara du comté d'Angoulême. Il en jouit toute sa vie, malgré les efforts des enfants naturels de Guillaume Taillefer; mais, à la mort de Bouration, Arnaud Manzer ou le Bâtard, fils de Guillaume, vainquit Guillaume Ramnulfe et Richard le Simple, frères de Bouration, et se mit en possession du comté d'Angoulême. Sa postérité subsista jusqu'en 1218, date de la mort d'Aimar Taillefer, comte d'Angoulême, qui, d'Alix de Courtenay, fille de Pierre de France, u'eut qu'une fille, Isabeau d'Angoulême, fiancée à Hugues, sire de Lusignan, comte de la Marche. Mais Jean sans Terre, roi d'Angleterre, l'enleva, en 1220, comme on était sur le point de conclure ce mariage, auquel il avait été invité. Il épousa Isabeau, qui, devenue veuve, en 1216, se remaria avec le même Hugues, sire de Lusignan. Les enfants de son premier lit eurent l'Angleterre en partage. Hugues XI, dit le Brun, sire de Lusignan, né du second, succéda aux comtés d'Angoulême et de la Marche. Hugues XIII de Lusignan, petit-fils de Hugues XI, engagea le comté d'Angoulême au roi Philippe le Bel, en 1301, et mourut au mois de novembre 1303, sans laisser d'enfants. L'an 1285, il avait fait un testament, dans lequel il instituait son héritier Gui ou Guiart, son frère; mais, ce dernier lui ayant fait depuis la guerre, Hugues cassa son testament, et en fit un nouveau, en 1297, en faveur de Geoffroi, son cousin. Cependant, à la mort de Hugues XIII, Gui prit le titre de comte de la Marche et d'Angoulême, après avoir brûlé le dernier testament de son frère; mais le roi Philippe le Bel, informé de cette supercherie, qui le privait de plusieurs avantages que lui avait faits Hugues XIII, et d'ailleurs indisposé contre Gui, qui avait pris le parti des Anglais, et leur avait livré Cognac et Merpin, le fit condamner à une amende si considérable, qu'il obligea ce comte à renoncer à la succession. Philippe le Bel transigea ensuite, en 1303, avec Marie de la Marche, comtesse de Sancerre, et Isabelle, femme d'Hélie-Rudel, sire de Pons, sœurs de Hugues XIII, pour les prétentions qu'elles avaient aux comtés de la Marche et d'Angoulême, et réunit ainsi ces deux grands fiels à la couronne. Philippe le Long donna le comté d'Angoulême à Jeanne de France et a Philippe d'Evreux, son mari, et l'érigea en comté pairie en leur faveur ; mais Charles , leur fils , en

fut privé pour félonie, en 1351. Le roi Jean en investit Charles d'Espagne, dit de la Cerda, connétable de France, qui fut assassiné en 1354. Ce comté fut cédé en toute souveraineté à l'Angleterre par le traité de Bretigny, en 1360; mais, en 1372, les habitants d'Angoulême, ayant chassé les Anglais de leur ville, se donnèrent au roi Charles V. Louis, second fils de ce prince, d'abord comte de Valois, créé duc d'Orléans, en 1302, joignit ensuite à cet apanage les comtés d'Angoulême, de Périgord et de Dreux. Il eut pour successeur, en 1407, Jean d'Orléans, son troisième fils, père de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, en 1459, marié, en 1487, avec Louise de Savoie. Leur fils, Francois Ier, étant monté sur le trône, en 1515, érigea, l'année suivante, en faveur de sa mère, par lettres du mois de février, le comté d'Angoulème en duché. Il fut réuni à la couronne à la mort de cette princesse, en 1551, et donné, l'an 1582, par Henri III, à Diane, fille naturelle et légitimée de Henri II, morte en 1619. Charles de Valois, fils naturel du roi Charles IX, obtint, au mois de janvier de la même année, le duché d'Angoulême, en titre de duché simple ou non pairie. Louis-Emmanuel de Valois, son fils, lui succéda, en 1650, et mourut en 1653. Marie-Françoise, fille et héritière de Louis-Emmanuel, mariée, dès 1649, à Louis de Lorraine, duc de Joyeuse, obtint avec son mari la survivance du duché d'Angoulême et du comté de Pouthieu leur vie durant. Il mourut en 1654, et elle en 1696. Le duché d'Angoulême fut ainsi réuni à la couronne.

Armes: Les anciens comtes d'Angoulème portèrent jusqu'en 1218 losangé d'or et de gueules.

p'ARMAGNAC de CASTANET, barons de Tauriac, seigneurs de Castanet et de Cambairac, en Rouergue, branche puinée de l'illustre maison des comtes d'Armagnac et de Rodez. La confusion qui règne dans toutes les lignes de cette grande maison, la plupart inconnues à l'Historien des Grands-Officiers de la Couronne, semble avoir jeté sur l'origine de chacune d'elle sun voile d'autant plus impénétrable, que notre funeste révolution à anéanti dans les terriers et les chartriers du Languedoc

et de la Guienne les seules sources où l'on eût pu puiser avec succès les moyens de résoudre les difficultés qui naissent sur l'ordre de progéniture de ces diverses branches. Les seigneurs de Castanet et de Cambairac ne peuvent donc plus espérer de retrouver le chaînon qui les rattache à l'illustre race dont ils sont sortis. Ils partagent cette vicissitude avec plus de six autres rameaux, tous issus de la même tige, mais à des époques différentes, et jusqu'à présent inconnues. On trouve des traces fréquentes de toutes ces branches isolées de la maison d'Armagnac dans l'Histoire générale de Languedoc. Celle des seigneurs de Castanet a toujours porté les armes d'Armagnac en plein. Elle a pour premier auteur connu Pierre d'Armagnac, Ier du nom, chevalier, seigneur de Castanet et de la Bastide de Nantel, qui épousa Réale de Faudoas (1), fille aînée de Béraud de Faudoas, II. du nom, chevalier, seigneur d'Avensac, co-seigneur de Plieux et de l'Ile-Bozon, et de Luce de Castanet, sa première semme. Cette dernière était fille de Géraud, seigneur de Castanet, en Rouergue, et sœur d'Anselme, dit Anselin de Castanet. Réale de Faudoas, héritière de Guyon de Castanet, son cousin germain, fils d'Anselme, eut de lui la terre de Castanet, qu'elle porta à noble et puissant seigneur Pierre d'Armagnac, son mari (2). Ce dernier soutint le parti de Géraud d'Armagnac, comte de Pardiac, dans la guerre que ce comte fit, en 1293, à Menaud, sire de Barbasan, chevalier qui refusait de lui rendre hommage (3). La postérité de Pierre d'Armagnac a formé deux branches, l'une dite des seigneurs de Castanet et barons de Tauriac, éteinte vers la fin du 17° siècle; la seconde, dite des seigneurs de Cambairac, existante. Ces branches se sont alliées aux maisons d'Adhémar, d'Ardène

<sup>(1)</sup> Il est à observer que, vers le même temps où Pierre d'Armagnac épousait Réale de Faudoas, fille aînée de Béraud, Jean, comte d'Armagnac, se rendait arbitre d'un accord passé par le même Béraud et Jean de Faudoas, frères, avec Bertrand de Faudoas. (Trésor généalogique, par D. Caffiaux, tom. I., pag. 255.)

<sup>(2)</sup> Histoire généalogique de la maison de Faudoas, in-4°, pag. 138,

<sup>(3)</sup> Histoire générale de Languedoc, par D. Vaissète, tom. III, pag. 406.

de Tizac, de Baragnes de Gardouch, de Barrière, de Bérail, de Mazerolles, d'Espagne de Ramefort, de la Farelle, de Fénélon, de Foulaquier, de Jean de Saint-Projet, de Marquès, de Marsa de Lartigue, de Morlhon-Valette, de Pelet-la-Vérune, de Valaquier, de Vernhes; etc., etc. La seconde, aînée actuelle, est représentée, au XII degré, par cinq frères :

- 1°. François-Hilaire d'Armagnac de Castanet, chevalier, seigneur de Cambairac, né le 11 avril 1757, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ci-devant brigadier des mousquetaires gris. Il a émigré et fait les campagnes de l'armée de Condé. Il a épousé Marie-Pétronille-Honorine de Toulouse-Lautrec, fille de Charles-Joseph-Constantin, comte de Toulouse-Lautrec, et de Jeanne-Marie-Françoise d'Aroux de la Serre. De ce mariage sont
  - a. François-Hilaire-Casimir d'Armagnac de Castanet, né en 1806;
  - b. Raymond d'Armagnac de Castanet, né en 1814;
  - c. Anne-Françoise-Clémentine d'Armagnac de Castanet, née en 1803.
- 2º. Pierre Casimir d'Armagnac de Castanet, né le 8 septembre 1758, ancien page du roi, capitaine au régiment de Vivarais, infanterie, chevalier de Saint-Louis, qui a servi à l'armée de Condé;

3º. Claude d'Armagnac de Castanet, prêtre, an-

cien chanoine et vicaire-général;

4º. Louis-Victor d'Armagnac de Castanet, ancien officier au régiment de Vivarais, chevalier de Saint-Louis. Il a fait les campagnes de l'émigration à l'armée de Condé;

5°. César-Auguste d'Armagnac de Castanet, ancien

élève du roi à l'Ecole-Militaire.

Armes : Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent, au lion de gueules, qui est d'Armagnac; aux 2 et 3 de gueules, au léopard-lionné d'or, qui est de Rodez. Couronne de marquis.

On peut consulter pour la généalogie de cette maison, le tome I de l'Histoire généalogique des pairs de France, des Grands-Dignitaires de la Couronne, des principales familles nobles du royaume, et des maisons princières de l'Europe, publié au mois de janvier 1822.

D'AUBIER DE LA MONTEILHE, de Rioux, de Condat, de Sauzet: famille ancienne d'Auvergne, où elle réside encore de nos jours. La filiation qui va suivre est prouvée par les jugements et arrêts qui ont maintenu cette famille dans sa noblesse de race; par les preuves faites pour le service militaire par devant M. Chérin, généalogiste des Ordres du roi, le 17 mars 1782; preuves reproduites et développées par M. Pavillet, ancien premier commis au cabinet des mêmes Ordres, et par Jean Berger, historiographe de la province et noblesse d'Auvergne, archiviste du duché d'Auvergne et de Mgr. le comte d'Artois, le 2 mai 1790.

I. Pierre, aliàs Perrot d'Aubier, écuyer, servit en qualité d'homme d'armes dans les guerres de son temps, en la compagnie d'André de Chauvigny, qui fit montre à Bourges, en 1356. Il fut père de Jean I., qui suit.

II. Jean d'Aubier, I'r du nom, vicomte du Pont-del'Arche, en 1379, eut pour fils Jean II, qui suit.

III. Jean d'Aubier, II<sup>c</sup> du nom, chevalier, seigneur d'Aubière, près de Clermont-Ferrand, fut écuyer de Jean de France, duc de Berry et comte d'Auvergne. Il vivait en 1401 et 1412, et eut pour fils:

1º. Louis I, qui suit;

2º. Guillemet, aliàs Guillaume d'Aubier, chevalier.

IV. Louis d'Aubien, Icr du nom, chevalier, seigneur d'Aubière, servait en qualité d'homme d'armes, en 1425 et 1429. Il eut deux fils:

1°. Louis d'Aubier, seigneur d'Aubière, qui servait en qualité d'homme d'armes, en 1447. Il ne laissa qu'un fils, qui porta la terre d'Aubière dans une maison étrangère;

2º. Jean III, qui continue la descendance.

I.

V. Jean d'Aubien, III du nom, écuyer, seigneur du Cendre, homme d'armes des ordonnances du roi, en 1447, 1449 et 1450 (1), épousa Antoinette de Laizer, fille de Raynard de Laizer, damoiseau, et de Marguerité de Veyssière, damé de la montagne de Veysseras, aux successions desquels elle renonça, le 23 août 1471, au profit de Jacques de Laizer, damoiseau, seigneur de Sioujeat, son neveu, se qualifiant dans cet acte veuvé de Jean d'Aubier, écuyer (2). Leurs enfants furent:

- 1º. Annet, dont l'article snit;
- 2°. Guillaume d'Aubier, l'un des 50 hommes de guerre chargés de la garde du château du Fa, en 1474.
- VI. Annet d'Ausier, écuyer, servit dans les guerres de son temps, ainsi que ses ancêtres, en qualité d'homme d'armes, et vivait en 1468. Il eut pour fils:
  - 1º. Jean IV, qui suit;
  - 20. Bernard d'Aubira, homme d'armes de la compagnie du comte de Castres, en 1485.

VII. Jean d'Austra, IV du nom, écuyer, vivant en 1474, était homme d'armes de la compagnie du Belloy, en 1482. Il eut pour fils:

VIII Charles d'Ausier, guidon d'une compagnie de 50 fances des ordonnances du roi, en 1545, enseigne de 40 hommes de guerre, en 1548, mort en 1551. Il fut père d'Emmanuel, qui suit.

IX. Emmanuel d'Austen, Iet du nom, connu sous le nom de capitaine d'Aubier, foi condamné à mort par contumace en 1569, par le parlement de Bordeaux, qui s'était mis en état de rébellion contre le roi Charles IX. Le capitaine d'Aubier fût aussi un des premiers à s'attacher au roi Henri IV. Il fut père d'Antoine, qui suit.

<sup>(1)</sup> Mémoires pour servir à l'Histoire de Bretagne, par D. Morice, tom. III, colonne 1515.

<sup>(</sup>a) Armorial général de France, par M. d'Hozier, registre I, partie I<sup>10</sup>, pag. 324; Dictionnaire in 4° de la noblesse, par M. de la Chesnaye des Bois, tom. VIII, pag. 578.

X. Antoine d'Auber, les du nom, chevalier, seigneur de la Monteilhe, de Rioux, de Condat, de Serment, etc., fit diverses acquisitions, le 15 juin 1615, et fit, le 6 août 1621, son testament, par lequel il veut être inhumé dans la chapelle de sa famille, fondée dans l'église de la Queuille. Il avait épousé, en 1589, Françoise de la Salle de Puy-Germaud, dont il eut:

1º. Antoine d'Aubier, écuyer, mort sans postérité;

2º. Joseph , dont l'article suit;

3°. Jean d'Anhier, écuyer, seigneur de Serment, tué à l'armée d'Italie, sans postérité;

4°. Antoinette d'Aubier, vivante en 1621;

5°. Gabrielle d'Auhier, mariée, par contrat du 1° juin 1631, avec René de la Tour d'Auvergne, seigneur de la Roche, de Donzenac, de Saint-Exupéry, etc., fils de Jean de la Tour d'Auvergne, seigneur d'Alagnac, de Chevenon, etc., et de Marguerite de Murat (1).

XI. Joseph d'Aubien, chevalier, seigneur de Rioux, de la Monteilhe, de Condat, de Serment, etc., légataire de son père, le 6 août 1621, épousa Anne Tixier de Lavault, proche parente de François Tixier de Lavault, conseiller du roi Louis XIII et de la reine Marie de Médicis, et maître des eaux et forêts de la Basse-Marche. Elle est qualifiée veuve de Joseph d'Aubier, écuyer, et ayant la garde noble de leurs enfants, dans un acte du 17 juillet 1654, qui énonce que les titres de feu son mari ont été la proje des flammes dans le pillage et l'in-

<sup>(1)</sup> Jean de la Tour d'Auvergne était fils d'Antoine-Raymond de la Tour, fils ainé d'Agne IV de la Tour d'Auvergne, seigneur d'Oliergues, et d'Anne, comtesse de Beaufort, vicomtesse de Turenne. Antoine de la Tour d'Auvergne, frère ainé d'Antoine-Raymond, a formé la braoche des dues de Bouillon, d'Albret et de Château-Thierry, qui s'est éteinte, en 1804 ou 1805, par la mort du dernier duc de Bouillon, dernier rejeton de l'illustre et puissante maison de la Tour d'Auvergne, alliée à presque toutes les maisons princières et contonnées de l'Europe. La branche des barons de Planchat et de Saint-Exupéry s'est éteinte dans les petitis-enfants de Gabrielle d'Aubier et de René de la Tour d'Auvergne. (Voyez l'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, par le Père Ansetme, tom. IV, pag. 549)

cendie de la maison de Rioux, par des gens de guerre. De leur mariage sont issus:

1°. Louis II, dont l'article suit;

2°. Jean d'Aubier, capitaine au régiment royal, tué au siège de Salins, en 1673, sans postérité;

3°. Antoine d'Aubier, seigneur de Rioux, écuyer du roi, inspecteur-général des haras d'Auvergne, mort sans enfants du mariage qu'il avait

contracté avec Marie de Champflour;

4º. Anne d'Aubier, mariée, en 1669, à Guillaume de Sageot de Murol, trésorier des troupes du roi et des fortifications d'Alsace et d'Allemagne, fils de Louis de Sageot de Murol, gentilhomme de Gaston, duc d'Orléans, frère du roi Louis XIII; 2º à Charles-Louis de Bouitlé du Chariol, seigneur de Reillac, fils d'Amable de Bouillé, chevalier, seigneur du Chariol et de Montluisant, et de Gilberte de la Richardie.

XII. Louis d'Aubier, IIe du nom, chevalier, seigneur de Rioux, de la Monteilhe et de Condat, capitaine au régiment Royal, infanterie, épousa, en 1679, Jeanne Goyt, fille de Pierre Goyt, écuyer, payeur des gages des officiers de la cour des aides de Clermont-Ferrand. De ce mariage sont issus:

1°. Antoine II, qui suit;

2°. Emmanuel, qui forme la seconde branche rap-

portée ci-après;

3°. Marie d'Aubier, mariée avec Antoine-Androdias Auger du Chastel, auquel elle porta la terre de Murol, dont il prit le nom.

### Branche aînée.

XIII. Antoine d'Aubier, chevalier, seigneur de Condat, Revialle et Daire, capitaine d'infanterie, épousa, en 1712, Marguerite de Saint-Giron de Tavernolles, demoiselle d'une ancienne famille d'Auvergne. D'eux naquit:

XIV. Emmanuel-Joseph d'Aubier, seigneur de Con-

dat, qui épousa Margnerite de Rigaud-Monteynard. D'eux sont nés:

1°. Emmanuel d'Aubier, né le 18 août 1757;

2º. Marie d'Aubier;

- 3º. Marie-Ursule d'Aubier.
- XV. Emmanuel d'Aubier de Condat, II. du nom, seigneur de Daire, d'abord officier au régiment de Jarnac, dragons, émigré en 1791, devenu aide-de-camp général du duc de Deux-Ponts, ensuite chef d'escadron au service d'Autriche, chevalier de Saint-Louis, marié, en 1802, à Marie-Agnès d'Apchier, dont sont issus:
  - 1°. Joseph-Marie d'Aubier, né le 20 mai 1803; 2°. Jean-Emmanuel d'Aubier, né le 25 juin 1805.

### Branche puînée, prise au 12º degré.

- XIII. Emmanuel d'Audier, II<sup>e</sup> du nom, chevalier, seigneur de la Monteilhe, second fils de Louis et de Jeanne Goyt, épousa, le 23 juin 1715, Anne Vallenet, d'une famille qui a fourni des chevaliers vénitiens; il mourut le 15 mai 1759, laisant cinq enfants:
  - 1°. Antoine d'Aubier, né en 1716, qui fut doyen du chapitre royal de Verneuil, en Bourbonnais;

2º. Antoine d'Aubier, né en 1717, dont l'article suit :

3°. Gabriel d'Aubier, né en 1719, abbé de l'abbaye royale de Bonne-Aiguë, en Limosin;

4°. Emmanuel-Antoine d'Aubier, né en 1723, qui, après avoir servi long-temps et avec distinction dans le régiment de la Reine, cavalerie, fut lieutenant-colonel au régiment de Royal-Normandie, cavalerie, et chevalier de Saint-Louis;

5°. Anne d'Aubier, mariée, en 1759, à Philippe-Joseph comte du Crozet de Liganez.

XIV. Antoine d'Aubier, chevalier, seigneur de Rioux et de la Monteilhe, né le 25 juillet 1717, conseiller du roi au conseil supérieur de Clermont-Ferrand, en 1771, mort en réclusion le. . . . . 1794, avait épousé Jeanne de Champflour, d'une famille qui a donné à

l'église, dans le 18° siècle, deux évêques vénérés pour leurs vertus. De ce mariage sont nés:

1. Emmanuel d'Aubier, qui suit;

- 2°. Jean-Baptiste d'Aubier, né le 2 janvier 1751, qui fut chanoine de la cathédrale de Glermont, prieur de Saint-Etienne, procureur-syndic de la noblesse et du clergé, en 1788, et fusillé, en 1794, à Lyon, par ordre du comité révolutionnaire;
- Marie d'Aubier, née en 1753, mariée, le 10 février 1777, à Benoit Fabre de Saint-Mande.
- XV. Emmanuel d'Ausier, IIIe du nom d'Emmanuel, chevalier, seigneur de Rioux, de la Monteilhe et de Sauzet, né le 20 septembre 1749, gentilhomme ordinaire du roi Louis XVI (1), a été nommé, le 13 mars 1793, chambellan du roi de Prusse. La lettre de ce monarque, à M. d'Aubier, porte que c'est en témoiguage de sou estime pour le dévouement à Louis XVI, dont il a donné de si grandes preuves.

Il a rejoint Son Altesse Royale Mossieur, frère de

Louis XVIII, en 1814.

Le 1° mai 1814, à l'arrivée de Louis XVIII à Compiègne, îl est rentré dans ses fonctions de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, qui lui furent confirmées par brevet du 1° octobre. Il a été nommé par le roi de Prusse chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge, deuxiè-

<sup>(2)</sup> Il en a exercé les fonctions auprès de Louis XVI jusqu'au deroier instant, l'ayant suivi à l'assemblée législative, le 10 août 1792, et ayant veillé à son chevet la première nuit de sa captivité aux Feuillants. Il demeura auprès de son bon maître jusqu'à ce qu'il en fût arraché par ordre de l'assemblée, la nuit du 11 au 12 août; chargé, par ce prince et sa famille, d'informer sos frères et le roi de Prusse des événements du 10 août et de leurs conséquences, il les joignit près de Luxembourg, le 22 août, et fit la campagne avec eux.

Le 12 décembre suivant, il se rendit aux avant-postes pour faire remettre aux généraux français sa réquisition de le reevoir prisonnier et de le transférer à la barre pour y défendre Louis XVI; il en a le reçu portant refus; il fit pareille réquisition au ministre de France à la Haye, et fit parvenir à M de Malesherbes sa prière de lui procurer les moyens d'arriver pour être entendu sur faits justificatifs de son maître. M. de Malesherbes lui répondit, par lettre du

nie classe, dite des commandeurs, et chevalier de la Légion-d'Honneur, le 6 juin 1818, pour prendre rang

du 27 décembre 1814.

Le 20 mars 1815, il se rendit en Auvergne, pour y diriger un projet de mouvement qui établit communication des sidèles qui voudraient s'armer dans le centre du royaume avec l'armée du duc d'Angoulême et les sidèles de Bordeaux, à la tête desquels était S. A. R. Madame, duchesse d'Angoulême; mais cela sut éventé, avant que le mouvement éclatât. Il sut missous surveillance et envoyé à Lyon, et sut nommé chevalier de Saint-Louis, le 17 juillet 1816; colonel, le 2 octobre de la même année; et ossicier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, le 12 juillet 1820.

Il a épousé, le 4 novembre 1768, Jeanne Margeride-

Crevecœur. De ce mariage sont issus :

1º. Antoine d'Aubier, qui suit;

26. Jérôme-Emmanuel d'Aubier de la Monteilhe, dont l'article viendra;

3°. Jean-Baptiste d'Aubier de Rioux, dont l'article viendra aussi ensuite.

XVI. Antoine d'Aunte de La Montentae, chevalier, seigneur de Sauzet, né le 12 décembre 1769, fut d'abord officier au régiment d'infanterie de Viennois, ensuite lieutenaut au corps royal d'artillerie, puis lieutenant dans la garde royale, créée en 1791, et qui fut licenciée en 1792; émigra en août; joignit les princes; sit

Emmanuel d'Aubier a signalé son dévouement à Louis XVI par beaucoup d'autres traits; quelques-uns ont été vités par du Rosoy; d'autres dans divers ouvrages, entre autres dans celui de l'elletier, dans les Essais historiques de Beoulieu, et dans les Mémoires de Bertrand de Molleville; il est souvent fait mention de lui dans l'excellent ouvrage de M. Hue, sur les dernières années du règne de

Louis XVI.

<sup>12</sup> janvier 1793, que ce prince le conjurait de ne point se comprometite, parce que cela serat imatile, le qualifiant une des personnes dont il était le plus simé, et qu'il estimait le plus. Cette lettre étant tombée entre les mains du roi de Prusse, par effet des circonstances de guerre, ce monarque lui envoya la clef de chambellan, en lui écrivant une lettre qui fait autant d'honneur à ce prince, par les sentiments qu'il y exprime pour Louis KVI, qu'elle en fait à Emmaouel d'Aubier, par l'estime qu'il lui témoigne.

la campagne dans les compagnies de cavalerie des gentilshommes d'Auvergne; passa, en mars 1793, au service du roi de Prusse; fut aide-de-camp du maréchal de Kalkreuth; décoré de l'ordre du Mérite militaire; fait chef d'escadron et ensuite major.

Il a épousé, en 1805, Henriette de Hausen, fille du baron de Hausen, lieutenant-général des armées du roi de Prusse, grand'croix de l'ordre prussien de l'Aigle Noir, et chevalier de l'ordre de St.-Jean-de-Jérusalem.

Ils n'ont qu'un fils nommé Gustave de Hausen Aubier, consormément aux lettres-patentes du roi de Prusse, portant réunion des deux noms; il est né en janvier 1809.

Jérôme-Emmanuel d'Aubier de La Montelle, seigneur de Sauzet, frère d'Antoine d'Aubier, né le 23 décembre 1770, débuts par être officier au régiment de Viennois; passa au régiment du maréchal de Turenne; de là au service du roi d'Espagne, en qualité de lieutenant au régiment de Naples; rentra en France, en 1801; y épousa, au mois de juin, Marie-Claudine de Champflour, et mourut en 1805. Il a laissé deux filles vivantes.

Jean-Baptiste-Antoine d'Aubier de Rioux, frère des deux précédents, fut d'abord officier d'infanterie en France, puis émigra; fit deux campagnes dans l'armée de Conde, et fut ensuite lieutenant d'infanterie au service du roi de Prusse; y épousa la fille de S. Exc. le grand-écuyer Mardefeld; fut fait prisonnier à Magdebourg; et, devenu veuf, rentra au service de France. Il y est devenu, en 1814, major au régiment de la Martinique, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur; en mai 1815, fut chargé, par M. le comte de Vaugiraud, gouverneur-général des Antilles, de venir rendre compte au roi de l'état des choses; en 1816, fut nommé lieutenant-colonel de la légion départementale de la Haute-Vienne, et, en 1817, lieutenant de roi a St.-Jean-Pied-de-Port.

Il a épousé en secondes noces Petra de Flor, fille d'un gentilhomme espagnol, nièce de l'évêque du Mexique, native de Burgos, d'une famille très-fidèle aux Bourbons. De ce manage sont issus:

 Prosper-Antoine d'Aubier, né en 1811, en Espagne, décédé;

- 2º. Emmanuel d'Aubier, né à Limoges, en 1815;
- 3º. Susanne d'Aubier, née à Paris, en 1814.

Tel est l'état actuel de cette samille.

Armes: D'or, au chevron de gueules, accompagné en chef de deux molettes d'éperon d'azur, et en pointe d'un croissant du même; la devise: unguibus et rostro fidelis, surmontée d'une bannière, qui remonte à l'époque des croisades.

Sur les tombeaux de cette famille et sur les vitraux des chapelles où ils étaient, l'écusson était surmonté d'une bannière blanche, traversée d'une grande croix ronge; la tradition et un manuscrit, jadis conservé à la bibliothèque de la cathédrale de Clermont, disent que, lorsqu'en 1005 la croisade fut résolue à Clermont. cet insigne en cimier sur leurs armoiries fut accordé a ceux qu'on chargea de porter les bannières; et leurs descendants continuèrent d'enjouir. La familie d'Aubier a été maintenue dans son ancienne noblesse par arrêt du parlement de Paris, du 26 février 178c, confirmé par un arrêt du conseil-d'état du roi, du 15 septembre suivant, établissant ses preuves filiatives depuis Antoined'Aubier, seigneur de Rioux et de la Monteilhe, marié, en 1589, avec Françoise de La Salle de Puy-Germaud. Ces mêmes preuves out été enregistrées aux archives royales de Prusse, pour l'admission d'Antoine d'Aubier de la Monteilhe aux états, après vérification de leur authenticité, faite à Paris par trois commissaires, membres des états, devant le ministre de Prusse, en présence de M. Pavillet, principal commis de M. Chérin, actuellement professeur de l'école des chartes, qui a affirmé la vérité des actes et signatures; preuves qui remontent à l'année 1556, et qui furent registrées en la chancellerie royale de Prusse, le 23 juillet 1803, suivant un diplôme signé Frédéric-Guillaume.

n'AUVERGNE, famille ancienne, originaire de l'Ilede-France, qui s'est transplantée en Berry vers la fin du 16° siècle. Elle a donné plusiours officiers dans des grades supérieurs, et a contracté de bonnes alliances. Elle remonte par filiation à:

V.

- I. Jean d'Auvergne, I. du nom, écuyer, sieur d'Anguiller, qui fut père de :
- II. Jean d'Auvergne, II<sup>e</sup> du nom, seigneur de Gagny, lieutenant pour le roi au bailliage de Senlis, et en la ville et châtellerie de Pontoise, lequel épousa, le 21 février 1520, Marie de Sailly, de laquelle il laissa entrautres enfants, Jean III, qui suit.
- III. Jean d'Auvergne, III. du nom, sieur des Grands Buissons, écuyer tranchant de M. le duc d'Alençon, frère du roi, épousa Anne Baudry, et en eut:
- IV. Robert d'Auvergre, sieur de la Grossivière, qui, par arrêt de la cour des aides, du 23 août 1601, fut déclaré issu de noble lignée. Il avait épousé, par contrat du 18 mai 1597, Anne de Bonnafault, qui le rendit père d'Antoine, qui suit:
- V. Antoine d'Auvergne, sieur de la Grossivière, chevau-léger de la garde du roi, épousa, 1°, le 23 mai 1633, Claude des Boisvilliers; 2°, le 13 octobre 1659, Claude Malineau. Ses enfants furent;

#### Du premier lit :

1º. Hippolyte I, qui suit;

2°. Charles d'Auvergne; tués au service, étant ca-5°. Florimond d'Auver- pitaines au régiment

gne; grainent d'Auver- pitaines au régiment de la Vieille-Marine.

#### Du second lit:

4°. Ursule d'Auvergne, née en 1661;

5°. Agnès d'Auvergne, née en 1663;

6°. Madelaine d'Auvergne, née en 1664; 7°. Marie-Thérèse d'Au-

vergne, née en 1670.

reçues à Saint-Cyr, au mois de mars 1686, sur preuves établies depuis Jean d'Auvergne, seigneur de Gagny, et Marie de Sailly, son épouse, leurs trisaïeux.

VI. Hippolyte d'Auvergne, Ier du nom, écuyer,

seigneur de la Grossivière, épousa Élisabeth de Launay, dont il eut douze garçons et une fille. Plusieurs servirent dans la guerre de la succession d'Espagne, et deux furent tués à la bataille de Malplaquet, en 1709. De ces douze garçons, il y en eut trois mariés, savoir:

1°. Antoine d'Auvergne, l'aîné, écuyer, seigneur de la Grossivière, qui n'eut qu'un fils, mort sans postérité;

2°. Hippolyte II, qui suit;

- 3°. Jacques d'Auvergne, auteur d'une seconde branche rapportée ci-après.
- VII. Hippolyte d'Auvergne, II. du nom, écuyer, seigneur de Meusne, a eu pour fils:

10. Hippolyte III, qui suit;

 N.... d'Auvergne, capitaine au régiment de Limosin, décédé chevalier de Saint-Louis;

 N.... d'Auvergne, capitaine aide-major au bataillon de Châteauroux, qui n'a eu que des filles.

VIII. Hippolyte d'Auvergne, III. du nom, écuyer, seigneur de Meusne, eut pour fils :

1°. Hippolyte d'Auvergne, IV° du nom, écuyer, seigneur de Meusne, capitaine au régiment provincial de Châteauroux, chevalier de Saint-Louis, marié, en 1770, avec Marie du Plessis, dont il y a postérité existante;

2°. Florimond, dont l'article suit.

IX. Florimond d'Auvergne, écuyer, seigneur des Cognées, officier au régiment de Bourbon, cavalerie, épousa: 1°, le 9 octobre 1764, Françoise-Antoinette Huguet de Sémonville, fille de M. Huguet de Sémonville, chevalier de Saint-Louis, major de la ville de Calais, 2° Anne-Madelaine de Baillon, fille de Georges de Baillon, seigneur de la Plotonnière et de Buchepot. Il a eu pour enfants;

#### Du premier lit :

1°. Jean-Baptiste d'Auvergne, ancien capitaine au régiment de Champagne, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint - Louis, marié, mais sans enfants mâles;

2°. Hippolyte d'Auvergne, vivant, célibataire;

#### Du second lit :

3º. Pierre-Florimond, qui suit;

4°. Jean-Baptiste-Narcisse d'Auvergne, vivant, non marié.

- X. Pierre-Florimond d'Auvergne, ingénieur-vérisicateur du cadastre du département de l'Indre, à épousé, le 15 novembre 1808, Henriette Beaubois, et a trois fils existants:
  - 1°. Louis-Henri d'Auvergne;
  - 2°. Alcide d'Auvergne;
  - 3°. Armand d'Auvergne.

#### SECONDE BRANCHE.

VII. Jacques d'Auvengre, écuyer, sieur de Champdaloitte, fils puiné d'Hippolyte lor, seigneur de la Grossivière, et d'Élisabeth de Launay, épousa, en 1728, Marie de Turmeau, de laquelle il laissa:

16. Jacques-Amable, dont l'article suit ;

2°. Hippolyte, chevalier d'Auvergne, qui servit aux grandes Indes, fut ensuite capitaine d'une compagnie d'élèves à l'école militaire, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

3°. Jean d'Auvergne, qui, en 1784, était premier capitaine de grenadiers au régiment du Portau-Prince, et vivait sans alliance;

4°. Quatre filles, non mariées en 1784.

VIII. Jacques-Amable d'Auvenche, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie, commandant de l'équitation de l'école royale militaire, épousa, le 17 mai 1764, Isidore-Vincente de Bongars, fille de Guillaume de Bongars, écuyer, capitaine au régiment de Bruxelles, infanterie, et de Marie Martinez, et nièce de Jacques de Bongars, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, brigadier des

armées du roi, et son lieutenant à l'école royale militaire. De ce mariage sont issus :

1°. Guillaume Amable d'Auvergne, né le 27 novembre 1764, nominé par le roi élève de l'école militaire, au mois d'août 1774;

2°. Jacques d'Auvergne, ne le 9 avril 1775;

3°. Hippolyte d'Auvergne, né le 17 mars 1776; 4°. Thomas-Alexandre d'Auvergne, né le 7 mars 1778;

5°. Marguerite-Vincente d'Auvergne, née le 28

novembre 1767;

6°. Isabelle-Apolline d'Auvergne, née le 9 avril

 Madelaine d'Auvergne, née le 6 avril 1770; nommée par le roi à une place de Saint-Cyr, le 18 juin 1778;

8°. Thérèse d'Auvergne, née le 15 avril 1774.

Armes: D'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois coquilles du champ, et accompagnée de six merlettes rangées de sable.

On peut consulter sur cette samille l'Histoire de Berry, par la Thaumassière, pag. 1133; le Dictionnaire in-4° de la noblesse, tom. XIII, pag. 156, et l'Armorial gravé de Chevillard, Nobiliaire de Normandie.

AUXONNOIS, comté. Ce petit pays, dont Auxonne est la capitale, était habité du temps de César par une partie des Sequani. Sous Honorius, il faisait partie de la cinquième lyonnaise. Ce pays passa successivement de la domination des Romains sous celle des premiers rois de Bourgogne, des Français, des rois du second royanme de Bourgogne, et enfin des comtes de Bourgogne, vers l'an 1002. Etienne, second fils de Guillaume I, dit le Grand, comte de Bourgogne, de Vienne et de Mâcon, eut en partage les comtés d'Auxonne et de Vienne. Sa postérité masculine posseda le premier jusque vers le milieu du 13° siècle. Hugues de Châlons, issu, au 6° degré, d'Étienne Ier, étant devenu comte de Bourgogne par son mariage contracté, au mois de fevrier 1230, avec Alix de Méranie, céda le comté d'Auxonne à Hugues IV, duc de Bourgogne, et depuis ce temps l'Auxonnois demeura réuni au domaine des ducs de Bourgogne.

AVICE, en Normandie et en Bretagne; famille ancienne, originaire de cette première province. Elle a pour premier auteur :

- I. Jean Avice, I'r du nom, de la paroisse de Saint-Côme en Normandie, qui servit avec distinction dans les guerres de son temps, et fut anobli en considération de ses services, par lettres en forme de charte du mois d'octobre 1479 ; il paraît avec la qualité d'écuyer dans deux actes des 15 juin et 30 mai 1487, et vivait encore en 1500. Il eut pour ensants :
  - Michel, dont l'article suit;
  - 2º. Françoise Avice, mariée avec Jean de Tilly, seigneur d'Escarbouville et de la Hogue, fils de Richard de Tilly, seigneur de Sermentot, et de Jeanne de Hotot de Beaumont.
- II. Michel Avice, Ier du nom, écuyer, nommé avec cette qualité dans des actes de 1488, 1493 et 1500, fut seigneur de Mary et de Turqueville, procureur-général du roi au bailliage de Cotentin, et s'allia avec Raoulette de Breville, fille de noble homme Thomas de Breville, écuyer. Il mourut le 23 décembre 1526, ayant eu de son mariage :

1º. Jacques, qui suit;

2°. Louis Avice, chanoine d'Avranches; qui partagèrent les successions paternelle et maternelle avec long falle avec long fall 3°. Gabriel Avice. né, le 15 mai 1530.

III. Jacques Avice, I<sup>er</sup> du nom, écuyer, seigneur de Turqueville, ne vivait plus le 19 mars 1542. Il avait épousé Barbe Lenfant, dame d'Atteville, de laquelle il eut, entr'autres enfants :

- 1°. Michel II, dont l'article suit;
- 2°. Jean Avice, prêtre;
- 3°. François Avice, auteur de la branche des sieurs

de la Fresnais, en Normandie, rapportée en son rang;

 Louise Avice, qui vivait le 10 juillet 1546;
 Marie Avice, mariée à Marin de Gourmont, seigneur de Fontaines, fils de Pierre de Gourmont, seigneur de Fontaines et de Troncq, et

de Catherine Suhart (1).

IV. Michel Avice, écuyer, seigneur de Turqueville et d'Atteville, partagea, le 19 mars 1542, avec Jean Avice, son frère, les biens de Jacques Avice, seigneur de Mary, leur père; il est nommé dans une sentence rendue au bailliage de Carentan entre lui et Louise, sa sœur, le 10 juillet 1546. Il avait épousé Catherine de Gonneville, avec laquelle il fit une fondation, le 11 août 1550, en l'église paroissiale de N.-D. de Turqueville. II en eut:

- 1°. Étienne, dont l'article suit;
- 2º. Jacques Avice.

V. Étienne Avice s'établit en la paroisse de Cancale, en Bretagne, et épousa, par contrat du 10 mai 1553, passé devant Quinn et de Guelnac, notaires des cours de Châteauneuf et du Plessis-Bertrand (acte dans lequel il est qualsfié fils de Michel Avice, écuyer, et de Catherine de Gonneville, et natif de la paroisse de Saint-Côme en Normandie), demoiselle Jeanne Gicquel, de laquelle il eut:

1°. Jean II, qui suit;

 Robert Avice, auteur de la seconde branche, rapportée ci-après.

VI. Jean Avice, II<sup>e</sup> du nom, né à Cancale, le 30 octobre 1575, épousa, par contrat du 18 août 1600, Gillette Arson, de laquelle il eut:

- 1º. Gilles I, dont l'article suit;
- 2°. Julienne Avice.

<sup>(1)</sup> La noblesse de Marie Avice fut jurée dans les preuves de Charles de Gourmont de Gié, son petit-fils, reçu chevalier de Malte au grand-prieuré de France, le 19 octobre 1622.

VII. Gilles Aytez, Ier du nom, sieur de la Croix, né à Cancale, le 3 janvier 1603, partagea avec Julienne, sa sœur, les successions de leurs père et mère, le 26 février 1628, par acte passé devant Macé et Paumier, notaires à Châteauneuf. Il avait épousé à St.-Malo, le 14 septembre 1622, Françoise Gravé, avec laquelle, le 7 décembre 1644, il acquit d'Alexandre Tranchant un moulin et plusieurs pièces de terre. Leurs enfants surent:

1°. Gilles II, qui suit;

2°. Jean Avice, âgé de 20 ans le 17 septembre 1659.

VIII. Gilles Avice, II° du nom, sieur de la Croix, né à Saint-Malo, le 2 février 1636, épousa, par contrat du 5 mai 1663, passé devant Gui le Grand et Hommet, notaires royaux à Saint-Malo, Jeanne Grout de la Villejan, de laquelle sont issus:

1°. Gilles III, qui suit;

2°. Jacques Avice, né le 25 juin 1672, vivant le 29 janvier 1715.

IX. Gilles Avice, IIIº du nom, sieur de la Croix et de Vauharion, né le 20 juillet 1663, sut reconnu, par acte en forme du 25 février 1713, signé du Pougin et de Geneviève, commis au notariat de Valognes, par André Avice, sieur de Tourville, chef de la branche établie en Normandie, comme issu de Michel Avice, et ce dernier de Jacques Ier, seigneur de Turqueville, tige commune de la branche dudit sieur de la Croix, établie en Bretagne depuis 250 ans, et de celle dudit sieur de Tourville. Ce fut ce dernier qui donna audit sieur Gilles Avice, sieur de la Croix, toutes les collations de titres qui lui manquaient sur les degrés antérieurs à Étienne, le premier qui fit souche en Bretagne, et qui servirent à remonter ses preuves jusqu'à Jean Avice, anobli par le roi, au mois d'octobre 1479. Gilles Avice fut maintenu dans sa noblesse sur cette même production, par M Ferrand, intendant en Bretagne, le 29 janvier 1715. Il avait épousé, le 8 février 1695, Hélène le Dieu, de laquelle il laissa:

X. Pierre Avice, écuyer, sieur de Vauharion, né à

Saint-Malo, le 25 août 1708, marié avec Nicole le Bret, dont il eut une fille, nommée Helène Avice, née à Cancale, le 10 mars 1732, et mariée avec Pierre Onfroy, mère de Françoise Onfroy, épouse de N.... Beaudoin.

#### SECONDE BRANCHE.

bit is a conduct hours and a bit

VI. Robert Avice, second fils d'Étienne Avice, et de Jeanne Gicquel, naquit à Cancale, le 1er février 1588. Il épousa, par contrat du 8 avril 1614, Briande le Bret, de laquelle il eut:

- VII. Thomas Avice, sieur de la Basserue, ne à Cancale, le 16 octobre 1617, marié avec Briande Septitores, qui le rendit père de:

  - 2°. N.... Avice, sieur des Rochettes, qui eut un fils et une fille:
    - a. Jean Avice, écuyer, sieur des Rochettes, lieutement de frégate, père de Jacques Avice, écuyer, sieur de la Croix, qui, de demoiselle de la Loiquière, eutlune fille, N.... Avice, mariée à Saint-Malo, à N.... de la Pallu, écuyer;
    - b. Marie Avice, semme de N .... le Mercier.

VIII. Josselin Avice, écuyer, sieur de la Ville-Espéneaux, né à Cancale, le 4 février 1642, épousa, en la même ville, le 3 avril 1673, Louise Hamon. Il en eut:

IX. François Avice, écuyer, sieur de la Ville-Espéneaux, né à Cancale, le 4 novembre 1679, marié, le 6 novembre 1706, avec Perrine du Chéne, qui le fit père de:

1º. Guillaume, qui suit;

routeneed di 170 1 11

2°. Claude-Dominique Avice, auteur de la troisieme branche, rapportée ci-après.

X. Guillaume Avice, écuyer, né à Cancale, le 19 mars 1709, marié avec Jeanne Bourdé, dont est issu:

Digitally Google

XI. Joseph Avice, écuyer, sieur de la Villejean, ne à Cangale, le 20 juillet 1751, marie evec Marie Vaévien. Il en eut Claude, qui suit.

XII. Claude Avice, écuyer, né à Cancale, le 24 juillet 1782, a épousé Anne Hamon, dont il a :

1°. Théodore Avice;

2º. Alphonse Avice;

3º. Aristide Avice.

#### A sineria epites TROISIÈME BRANCHE,

X. Claude, Dominique, Avice, second file de Francuis et de Perrine du Chêne, éponsa Perrine Gilbert, dont il eut :

1º. Claude-Pierre, qui suit;

2. Bertrand Ayice; } vivants sans postérité mâle.

3º. Jean Avice;

XT. Claude-Pierre Avick, ecuyer, marie avec Anne des Bois, laquelle a pour enfants :

... /19 Jean-Baptiste Avice, écuyer :

22. Edmond Avice, ecuyer

## strurs De LA FRESNAIS, en Normandie.

IV. François Avice, dit de la Fresnais, écuyer, a cette qualité et est dit fils de feu Jacques Avice, écuyer, sieur de Mary, dans des lettres-patentes du roi Henri II, du mois de juin 1557, registrées en la chambre des comptes, le 3 septembre de la même année. Il obtint deux sentences des bailliages de Carentan et de Cotentin, rendues en sa faveur, les 20 et 28 septembre 1557, et passa deux actes, les 1er mai 1562 et 21 mars 1567. Il eut pour fils :

V. Louis Avice, Ier du nom, écuyer, sieur de la Fresnais, qui obtint, le 22 octobre 1577, une sentence du bailliage de Carentan, portant reconnaissance de son contrat de mariage avec Anne Tellée, Il est nommé dans trente-une pièces, dans la plupart desquelles il est qualifé écuyer, depuis le 30 mars 1559, jusqu'au 23 férrier 1589. Il sut père de :

VI. Louis Avicz, II. du nom, écuyer, sieur de la Fresnais, conseiller du roi, vicomte de Carentan, manié, par contrat passé par-devant Ogièr et Besnard, tabellions au siège de Sainte-Marie du-Mont, le 7 octobre 1601, avec Jeanne Osebert, fille de noble homme Maurice Osebert, sieur de Renoncier, et de demoiselle Mélanie Bazan. Leurs enfants surent:

1º. Charles, dont l'article suit;

2°. Pierre Avice, sieur des Landes, écuyer, né le 4 septembre 1622, maintenu dans sa noblesse, par arrêt du conseil d'état du roi, du 12 janvier 1668. Il fut père d'André Avice, sieur de Tourville, dont la postérilé subsistait, en 1781, dans la personne du chevelier de Tourville, lieutenant des vaisseaux du roi à Brest;

3°. Jean Avice; 4°. Michel Avice, 5°. Jacques Avice;

VII. Charles Avice, écuyer, sieur de la Fresnais, conseiller du roi, vicomte de Carentan, né le 30 août 1620, obtint, le 17 mars 1664, un arrêt de la cour des aides de Normandie. Il avait épousé Susanne Clerette, de laquelle il eut:

1°. René Avice, né le 25 décembre 1647; maintenus, avec leur oncle, par arrêt du conseil-d'épare 1661, 3°. Pierre Avice, né le 22 juillet 1666;

Armes : D'azur, à neuf pommes de pin d'or.

Cette famille paraît avoir formé plusieurs autres branches, une entrantres en Guienne, vers le milieu du 16° siècle. Elle y subsistait, en 1660, dans la personne d'Aubin Avice, seigneur de Mongon, époux d'Artemise. de Nesmond, et père de Marie-Bérénice Avice, mariée, en 1684, à Antoine de Baylens, marquis de Poyanne, gouverneur de Navarreins et de Dax, sénéchal des Landes. (Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, tom. IX, pag. 204.)

On ignore à quelle branche appartenaient :

1°. Le chevalier d'Avice, gentilhomme du comte du Plessis-Praslin, qui servit avec distinction dans les guerres de son temps; fut blessé au siège de Pondesture, au mois d'octobre 1643 ; servit très-utilement au siège de Saint-Ya, au mois de septembre 1644; se distingua en qualité d'ingénieur au siège de Roses, où il fut blessé, en 1645, et à celui de Porto-Longone, où il fut également blessé, en 1646. Il se distingua d'une manière particulière au combat de Crémone, le 30 juin 1648, et accompagna le maréchal du Plessis-Praslin dans tous les lieux où le péril était le plus imminent. Il était capitaine au régiment du Plessis-Praslin, lorsqu'il fut choisi par le roi Louis XIV pour lui apprendre le dessin. Ce fut en cette qualité que, le 22 octobre 1655, il présenta à ce monarque trois planches qu'il avait dressées par son ordre exprès, et qui representaient les trois principales actions de son sacre. (Gazettes de France des 4 novembre 1643, 23 septembre 1644, 17 et 31 mai 1645, 13 novembre 1646, 15 juillet 1648 et 30 octobre 1655.) 2º. Le chevalier Avice, commandant un corsaire français, qui se rendit maître d'un corsaire anglais de 24 canons et de 100 hommes d'équipage (Gazette du

24 canons et de 100 nommes d'equipage (Gazette du 10 juin 1758.)

Nons avons donné, tom. I de cet ouvrage, pag. 64, une Notice sur une autre famille Avice, établie en Nor-

Nons avons donné, tom. I de cet ouvrage, pag. 64, une Notice sur une autre famille Avice, établie en Normandie, qui paraît n'avoir de commun que le nom avec celle dont on vient de donner la généalogie.

### B

DE BACQUEHEM, seigneurs de Barette, du Liez et de Roquegny, en Flandre; maison ancienne et distinguée, issue de l'illustre maison de Neufville, au rapport de l'historien du Cambresis, qui ajoute qu'elle a pris son nom d'un village situé au pays d'Artois. Il en est fait mention depuis Arnould de Bacquehem, qui, l'an 1150, donna à l'abbaye de Saint-Aubert deux maisons, sises au faubourg de Cambray, du consentement de Gillotte, sa femme, et de leurs fils Arnould et Jacques. de Bacquehem, Arnould I, élit sa sépulture dans l'église de la même abbaye, avec plusieurs de ses descendants. Arnould II, son fils, épousa, l'an 1213, Jeanne de Wilhem, dont il eut Toussaint de Bacquehem, allié avec la fille du seigneur de Courteville-sous-Cassel. Il fut père d'Arnould III de Bacquehem, chevalier, qui avait épousé Florette de Caudry, avec laquelle il fut inhumé, l'an 1310, dans l'église du village de Caudry. Arnould III ent pour fils Arnould IV de Bacquehem, qui fut un des principaux capitaines de son temps, et l'un des partisans d'Édouard III, roi d'Angleterre, lorsque ce prince ravagea la Picardie, en 1339. Froissard parle de ce seigneur avec éloge; et du Chesne, en son Histoire d'Angleterre, rapporte qu'Edouard, se voyant obligé de combattre les troupes du roi Philippe de Valois, qui s'avançait vers Cambray pour s'opposer à ses desseins, rangea son armée en trois corps de bataille, dont le premier fut commandé par le duc de Gueldre; le marquis de Nusse, le marquis de Blanquebourg, Jean de Hainaut, frère du comte Guillaume, le comte de Salm, le sire de Fauquemont, Guillaume de Montfort et Arnould de Bacquehem. Ce dernier paraît avoir été père de Jacques de Bacquehem, inhumé, en 1371, avec Anne, sa femme, en l'église de Moncy-Preux-lès-Arras. Dans celle de Saint-Martin, on voyait la tombe de Toussaint II de Bacquehem, seigneur du Liez, décéde en 1500. Cette famille, qui s'est perpetuée jusqu'à nos jours, et subsiste dans le marquis de Bacquehem, a formé des alliances avec les familles de Baillon de Bellemotte, de Bethencourt, de Boubrais, de Briastre, de Cunchy du Tremblay, de Dauneux, de Godin, de Hibert, de Louverval, de Reffin, de Saint-Quentin, de Sautain, etc.

Armes: D'or, fretté de gueules; au canton de sinople ayant une fasce d'argent, chargée de trois merlettes de sable. Couronne de morquis.

BATAILLE, seigneurs, puis cointes de Mandelot. en Bourgogne; maison d'origine chevaleresque de cette province, dont les titres établissent littéralement la filiation depuis Jean Bataille, chevalier, seigneur justicier de Saint-Gilles, nommé avec ces qualités précédées de l'épithète de Monseigneur (inhérente à la chevalerie réelle ou militaire), dans une sentence du bailliage de Montcenis, du lundi après la nativité de Saint-Jean-Baptiste 1324. Il est rappelé dans une inscription sépulcrale de l'an 1583 ; dans un arrêt du grand-conseil, du 19 août 1604, et dans les preuves faites par ses descendants pour l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. en 1521, 1643, 1755 et 1775. La maison de Bataille compte une longue suite de générations entièrement consacrées au service de nos rois, soit dans des grades supérieurs de l'armée, soit dans les fonctions les plus éminentes de la magistrature. Elle s'est alliée directement aux maisons de Baillet-Vaulgrenant, de la Baume, de Beaumont en Chalonnais, du Blé d'Uxelles, de Bournonville, de Busserolles, de Chargères, ale la Châsse, de Damas de Marcilly, de Gellan, le Goux de la Berchère, de Jaucourt, de Languet de Rochefort, de Lantin, de Lanty, de Marchamp, de Montbelliard, de Mypont, du Pin, de Pontoux, de Rouvray, de Royer de Saint-Micault, de Thiard de Bragny, de Tournon, de Vallerot, de Verdun, etc. Cette maison a formé trois branches principales : 1º les seigneurs du Drosson et du Tillot, éteints, au 6º degré, dans la personne de Guyot Bataille, tué à la bataille de Morat, le 22 juin 1476; 2° les seigneurs de Pausy et de Flagny, éteints, au 9° degré, vers le milieu du 17° siècle; 3º les seigneurs, puis comtes de Mandelot, qui, au 12º degré, ont formé deux rameaux : l'aîné, existant ; le second, éteint, le 22 avril 1819, dans la personne du commandeur Bataille, officier-général de marine. Le premier rameau est donc le seul qui représente aujourd'hui toute cette maison. Il a pour chef actuel :-

Henri-Camille-Sophie Bataille, chevalier, comte de Mandelot, seigneur de Mavilly, de Lancey, de Mandelot, etc., chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis, ancien officier supérieur des dragons d'Artois, né à Flavigny, le 2 mars 1753. Il a émigré et fait les campagnes de l'armée des princes et de l'armée de

Condé. Il a épousé, par contrat du 7 avril 1772, Marie-Louise-Philiberte de Clermont-Montoison, décédée le 12 mars 1817, fille de Louis-Claude de Clermont-Montoison, baron de Chagny, brigadier des armées du roi, et de seue Anne-Charlotte de Levis. Dece mariage sont issus:

1°. Alphonse-Louis-Henri-Catherine Bataille de Mandelot, né au château de Chagny, le 13 novembre 1783, marié, le 30 mars 1803, avec Mélanie Joséphine de la Rue-Mareilles. Il est mort, le 2 janvier 1806, laissant:

Camille-Joséphine Bataille de Mandelot, née le 1er janvier 1804, décédée le 16 juin

1807;

2°. André-Adolphe-François Bataille de Mandelot, né le 15 septembre 1785, reçu chevalier de Malte au berceau, marié, le 6 novembre 1810, avec Adèle Guillemin de Courchamp, morte le 20 avril 1813. Il lui reste de ce mariage un fils unique:

Camille-Marguerite-Sosthène Bataille de Man-

delot, né le 18 janvier 1813.

Armes: D'argent, à trois slammes de gueules, mouvantes du bas de l'écu. Couronne de marquis. Cri de guerre: Bataille par Dieu.

BATAILLE, en Languedoc. Cette province paraît avoir été le berceau du nom de Bataille, où il florissait dès le milieu du 11° siècle, et d'où il paraît s'être successivement répandu dans plùsieurs autres coutrées du royaume. Roger et Raymond Bataille, frères, donnèrent en alleu, le 10 des calendes de février, lune XXIX (23 janvier) de la seconde année du règne de Philippe 1° (1062), la moitié du château de Prouille, et les deux tiers de celui de Mirepoix à la comtesse Rangade (de Carcassonne), fille d'Amélie, et au comte Roger, son fils, à cause des dommages qu'ils leur avaient occasionés. Ces deux seigneurs consentirent en même temps à ce que cette comtesse et le comte, son fils, obligeassent Pierre-Roger Bataille, leur frère, à leur céder le reste de ces deux châteaux, dont ils lui firent hommage, quoiqu'ils

eussent été jusqu'alors en franc-alleu. (Histoire générale de Languedoc, tom. II, pag. 205.)

Bernard et Roger Bataille sont compris au nombre des seigneurs possessionnés au comté de Carcassonne, qui, après avoir levé l'étendard de la révolte contre le comte de Toulouse, se soumirent en 1124. (Ibid. preuves, col. 427, 428.)

Raymond Bataille souscrivit, l'an 1149, un acte de Roger, vicomte de Carcassonne. Le même Raymond, Roger-Isarn et Guillaume Bataille, ses frères, fils de Beliscende, rendirent hommage à Raymond Trencavel en 1150. Roger-Isarn et Guillaume firent un second hommage à Roger-Bernard, comte de Foix, pour le château de Mirepoix, en 1160. L'année suivante, Raymond Bataille rendit hommage à Raymond Trencavel, vicomte de Bèziers, (1bid. preuves 427, 428, 524, 559, 577, 578.)

Isam Bataille fut l'un des seigneurs et chevaliers du château de Mirepoix, qui, l'an 1207, donnèrent les coutumes de cette baronnie. (*Ibid.*, tom. III, preuves, col. 207.)

Bernard Bataille de Mirepoix, co-seigneur de ce château, fit, en 1223, avec ses autres co-possesseurs, (au nombre de plus de 12, de diverses maisons), promesse au comte de Foix de lui remettre cette place, lorsque ce serait sa volonté. (*Ibid. col.* 279.)

Raymond Bataille était, en 1272, seigneur châtelain du château de Montréal de Sos. (Ibid., tom. IV, preuv., pag. 53.)

Jean Bataille sut premier écuyer du corps, et maître de l'écurie du roi Charles le Bel, le 3 janvier 1321. Ce prince lui donna, le 30 juin 1323, une somme de 500 livres; et, par d'autres lettres du 21 janvier 1325, celle de 2000 livres, en compensation de 100 livres de terre à héritage qu'il avait promis lui faire asseoir, pour lui et ses hoirs, en la sénéchaussée de Toulouse. Le Père Anselme pense qu'il est le même que Jean Bataille, queux du roi, qui sut payé, le 26 juin 1326, de ce qui lui restait dû pendant son exercice de cette charge. Nous observerons cependant que le même auteur avait dit ailleurs, que Jean Bataille, premier écuyer du corps du roi, mourut le 9 mars 1325, ce qui fait croire qu'il

y a erreur dans cette date, comme nons le présumons, ou qu'il y a eu deux grands-officiers, l'un grand-écuyer, et l'autre grand-queux, tous deux des mêmes nom et prénom. Le premier fut père de Jean Bataille et d'autres enfants, qui étaient sous la tutelle de Jean Pastourel, écuyer, le 27 mai 1329, lorsqu'ils payèrent au roi les sommes dues pour solde des comptes de leur père, et s'obligèrent d'acquitter les cédules qu'on apporterait, dans le cas où elles n'auraient pas été comprises dans l'inventaire qui en avait été fait. (Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, tom. VIII, pag. 465, 828.)

L'an 1339, un Jean Bataille était homme d'armes de la compagnie du comte de Foix, qui fit montre à Mont-de-Marsan. (Histoire de Languedoc, Ibid., col. 183.) Un autre Jean Bataille donna quittance à Garcassonne, le 2 juin 1383, de 82 francs, 3 gros et 3 deniers pour les gages de lui, homme d'armes, d'un pillart et d'un page, à raison de quatre mois de service employés à la defense de la sénéchaussée de Carcassonne. (Histoire des Grands-Officiers, ivid., pag. 465.) On ne trouve aucunes traces, dans le Languedoc, de cette illustre famille.

BATAILLE, en Artois et en Flandre. Lotin Bataille, le premier sujet connu de cette famille, possédait, au commencement du 13° siècle, des dimes inféodées à Bailleul en Flandre. Par un titre conservé dans le chartrier de l'évêché de Térouanne, du mois de décembre 1230, il reconnut pour lui, sa femme et ses fils, que ces dimes appartensient à l'église de Térouanne. Baudouin Bataille, frère de Lotin, déclara, la même année, qu'il n'avait aucun droit sur ces dimes, et cette renonciation fut encore consentie, au mois de décembre 1249, par Nicolas, Jean, Bernard, Guillaume, Anne et Marie Bataille, frères et sœurs de Baudouin et de Lotin.

Pierre Bataille vendit au comte de Saint-Pol, au mois d'août 1348, une rente qu'il avait sur le moulin d'Orville.

Jacqueline Bataille, veuve de Watier d'Escaillon, épousa, en secondes noces, vers 1390, Pierre d'Auby, veuf de Jeanne de la Tramerie, qui fit un testament,

V.

le 12 juillet 1400, et ne vivait plus le 20 avril 1420, époque à laquelle Jacqueline Bataille, sa veuve, passa un accord avec Jeanne d'Auby, fille du premier lit dudit Pierre, et alors veuve de Jacques d'Ollehain, chevalier.

BATAILLE, en l'Ile-de-France et en Brie.

Jean Bataille, l'aîné, demeurant à Pontoise, fournit aveu, le 4 décembre 1416, à l'abbaye de Saint-Denis en France, pour un fief qui avait appartenu à seu messire Eustache Baillet, prêtre.

Pierre Bataille, Ier du nom, général des aides sous Louis XI, avait un frère, célèbre avocat, nommé Nicolas Bataille, que le roi Louis XI envoya, en 1473, vers le duc de Bourgogne, pour la composition de leurs différents. Nicolas Bataille mourut en 1482. Il en est parlé avec éloge dans la chronique scandaleuse. Pierre eut pour fils Claude, qui suit.

Claude Bataille, conseiller en la cour des aides, en 1532, épousa Jeanne le Picard, fille de Guillaume le Picard, et nièce de Jean le Picard, archidiacre de Meaux. Il en eut Pierre II, qui suit.

Pierre Bataille, II. du nom, écuyer, seigneur de Balleau, près Jouarre, d'Autonne, Panchard et Chambry, près Meaux, conseiller en la cour des aides, épousa Isabeau Ferret, fille de Nicolas Ferret, seigneur d'Orgeval. Leurs enfants furent:

1°. Nicolas Bataille, conseiller à la cour des aides, époux de Louise le Guet, dont il n'eut point d'enfants;

2°. Marie Bataille, femme de Louis l'Huillier, seigneur de la Malmaison, fils de Christophe l'Huillier, écuyer, seigneur du même lieu, grandmaître des eaux et forêts de France, et de Charlotte Tête de Ragny;

3°. Marguerite Bataille, dame du Chemin, en Brie, mariée: 1° avec Georges Pillouin, sieur d'Ableiges; 2° à Pierre Viote, sieur de Roquemont, près Lagny, et en partie de Noiseau sur Amboise, commissaire ordonnateur des guerres, fils de Nicolas Viole, correcteur des comptes, et de Claude Chambon de Soulaire;

4°. Antoinette Bataille, femme de Guillaume Courtin, seigneur de Gournay et du Bois le Vicomte, conseiller du roi et auditeur des comptes, fils de Jean Courtin, seigneur des mêmes lieux et de Madelaine Budé;

 Marthe Bataille, mariée à Gui de Brestay, maître des requêtes, des 1534, et précédemment

président du grand conseil.

Foyez sur cette famille la généalogie de l'ancienne et illustre maison des Luilliers, in-4°, pag. 74.

Armes: Coupé émanché en ondes d'argent et de gueules (1).

BATAILLE, en Bretagne. Cette maison paraît ancienne dans cette province, où elle subsistait encore en 1488. Geoffroi Bataille, ecuyer, servait dans les guerres de son temps contre les Anglais, en la compagnie de Pierre de la Roche-Rousse, qui fit montre à Avranches, le 10 octobre 1380, et à Nantes et à la Guerche, les 7 décembre et 7 janvier suivants (v. s.). Il servait en la même qualité sous la charge du sire de Derval, chevalier banneret, dont la compagnie fut reçue à Thérouanne, le 28 septembre 1383 (2). La maison de Bataille, en Bretagne, a produit dans la personne de Guillaume Bataille un chevalier banneret, qui illustra son nom par plusieurs beaux faits d'armes. Monstrelet et le moine de Saint-Denis rapportent qu'il combattit et blessa en champ clos un chevalier anglais, nommé Jean Carmien, qui lui avait manqué de sidélité. Il combattait en Guienne, dès l'an 1404, étant alors sénéchal d'Angoulème et commandant une compagnie de 6 écuyers, le 1er septembre 1418 (3); servait sous le dauphin, la même année, commandant une compagnie d'un écuyer banneret et de 17 écuyers qui firent mon-



<sup>(1)</sup> Elles sont ainsi désignées dans les preuves de Geoffroy l'Huillier d'Orgeval, reçu chevalier de Malte au prieuré de France, le 30 mars 1612, et elles étaient aussi empreintes sur la tombe de Pierre Bataille, II du nom, inhumé au charnier des Innocents.

<sup>(2)</sup> Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire de Bretagne, tom. II, col. 259, 263.

<sup>(3)</sup> Ibid.; col. 984.

tre à Saint-Bauveur de Charros, en Guienne. Il était conseiller et chambellan de ce prince, qu'il accompagna en Angoumois, l'an 1421. Il avait pent-être pour sœur Marguerite Bataille, à laquelle le dauphin, régent du royaume, fit don de 200 livres tournois, le 28 l'évrier 1420, tant en considération des bons services de seu Pierre Espareis, son mari, que pour l'aider à soutenir son état. Le sceau des armes de Guillaume Bataille, chevalier banneret, apposées à une quittance qu'il donna le 16 sévrier 1404, représente trois coquilles avec un lambel à trois pendants. Le dernier mai 1451, Guillaume de Quengo, Jamet d'Yvignac et Jean de la Pélissonnière plaidaient au parlement de Bretagne, au sujet du manoir du Roscoet, provenant de la succession de Guillanme Bataille. Ce dernier, avait pour contemporain et peut-être pour très-proche parent, Charlot Bataille, écuyer, qui commandait une compagnie de 16 écuyers pour la désense du pays de Touraine, compagnie qui fit montre à Chinon, le 12 décembre 1418 (1). Le dernier qu'on trouve de cette famille en Bretagne est Antoniu Batuille, l'un des archers de la compagnie de Gilbert de Bourbou, seigneur de Montpensier, qui comparut à Saint-Aubin du Cormier, le 22 mars 1488. Il pareit avoir péri à la bataille de ce nom, qui eat lieu le 28 juillet de la même année (2).

BATALLÉ, ep Champagne. La famille des seigneurs de Coultray et de Villevenerd, du nom de Bataille, établit sa filiation depuis Guillaume Bataille, écuyer, époux d'Hélène de Pradine, fille de Christophe de Pradine, ét de Marie de Barçois, avec laquelle il est mentionné dans des actes de 1547, 1550, 1553, 1554, 1559, 1566 et 1567. Leurs descendants se sont alliés anx familles de la Berge, de Chanteloup, de Choisy, Lefèvre de Banoise, Mauclerc, de Rovoire, etc., et ont été maintenus dans leur noblesse de race, au mois d'août 1667, par M. de Caumartin, intendant en Champagne.

Armes : D'azur, à trois fasces crénelées d'or.

(2) Ibid., tom. III, col. 636.

<sup>(</sup>a) Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire de Bretagne, tom. II, col. 986.

BATAILLE DE Frances, autre famille qui portait : D'or, à l'arbre terrassé de sinople.

BATAILLE. Une famille de ce nom existait dans la vicomté de Rochechouart, sur les confins du Poitou et du Limosin, en 1322. Une autre, en Soissonnais, eut pour auteur Gui Bataille, de la ville de Soissons, lequel sur anobli au mois de mars 1598; et une troisième, en Dauphiné, existait aux 15° et 16° siècles.

BEAUNE, comté, chef lieu de l'ancien pars de Beaunois, en Bourgogne. Warnier, comte de Dijon, d'Auxois et de Beaune, vers la fin du 9" sièlce, eut pour successeur Manassès, dit le Vieux, seigneur de Vergy, auquel, saul la suzeraineté, il transporta tous ses droits. Giselbert, fils ainé de Manassès I, lui succéda aux comtés de Chalons-sur-Saône, de Beaune et d'Auxois. Il obtint aussi le duché de Bourgogne, après la mort de Richard le Justicier, son beau-père. Werra, l'une de ses filles, eut les comtés de Châlons et de Beaune, et épousa Robert de Vermandois, qui succéda à Giselbert, son beau-père, dans ces comtés, en 956. Adélaïde, fille unique de Robert, avait été mariée, vers 045, avec Lambert, fils de Robert, vicomte d'Auton. Lambert fut le successeur de Robert de Vermandois, l'an 968; mais on ne voit pas qu'il ait pris la qualité de comte de Beaune, ni qu'elle ait été prise par aucun de ses successeurs.

DE BÉRENGER DE FORTAINES, Grandmesmil, Fouqueran, Cerqueux, Ganon, Herenguerville, Montaigu, Trelly, etc.; maison d'origine chevaleresque; de la province de Normandie, où elle est connue dès le 12° siècle. Elle paraît originaire d'Italie, et s'est fixée depuis dans le midi de la France. Elle a fourni un tieutenant-général au service de Hollande; et à celui de France, des officiers supérieurs très-distingués, un capitaine de 100 hommes d'armes, deux chevaliers de l'ordre du roi, gentishommes ordinaires de la chambre, et plusieurs chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Elle a donné plusieurs chevalier de Malte et un chevalier de l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier.

Titres. Henri IV fit don de la baronnie de Grandmesnil à Jean de Bérenger, VII° du nom, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, chevalier de son ordre, sous-lieutenant dans les provinces du Maine et de l'Anjou, gouverneur d'Argentan, et capitaine d'une compagnie d'arquebusiers. Cette famille a en outre les titres de comtes de Fontaines et comtes de Bérenger dans les actes, brevets et commissions, dès 1691.

Armes: De gueules à deux aigles rangées au vol abaissé d'argent, becquées, membrées et couronnées d'or. (Voyez la planche héraldique qui termine ce volume.)

On peut consulter sur cette maison, entr'autres ouvrages, les recherches de Marle, Chamillart, Boissy et la Galissonnière, le Mercure de France du mois d'avril 1691, et la Roque, Traité du ban et arrière-ban.

Elle n'a pas été comprise dans la Recherche de Montfaut, en 1463, parce qu'elle était établie à cette époque dans le duché d'Alençon, qui ne figure pas dans cette recherche.

DE BERNAGE, marquis de Chaumont; famille ancienne, originaire de la ville de Paris, qui remonte à Louis de Bernage, écuyer, avocat au parlement, époux, vers l'an 1520, d'Anne Chevalier, fille de Nicolas Chevalier, avocat au parlement, et de Marie de Luc. Charles de Bernage, l'un de ses descendants, fut pourvu, le 5 mars 1647, d'une charge de conseiller secrétaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, dont il obtint, le 28 avril 1668, les lettres d'honneur, registrées au grand conseil, le 23 février 1669. Cette famille a donné un prélat à l'église de Grasse, deux généraux, trois conseillers d'état, dont deux furent secrétaires et grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, des maîtres des requêtes et des premiers présidents de cours souveraines. Elle s'est alliée aux familles de Voyerd'Argenson, de Rouillé d'Orfeuil, de Martin de Vaucresson, Danès, de Lusson, le Picart, etc.

Armes: D'or, à trois fasces de gueules, chargées chacune de cinq flanchis d'argent. DE BERNAGE, en l'Ile-de-France, famille différente de la précédente, et dont était :

Jean-Frédéric de Bernage, écuyer, seigneur de Saint-Hilliers, près de Mantes, des Épesses et de l'Isle, pensionnaire du roi, et garde honoraire des archives de la reine, époux de dame Marie-Agnès Thistel, et père, entr'autres enfants, de:

1°. Jean-Mathieu-René, qui suit;

2°. Charles - Hyacinthe - Laurent de Bernage de Saint-Hilliers, écuyer, garde-du-corps du roi, compagnie de Luxembourg.

Jean-Mathieu-René de Bernage de Saint-Hilliers, écuyer, commis au département des affaires étrangères, marié, par contrat du 21 juillet 1788, avec Marie-Catherine-Adélaïde Foucher, fille de Jacques-Léon Foucher, seigneur de Riville, de la Barberie, de la Verrerie et des Frètes, et de dame Marie-Catherine-Marguerite Bouchard. De ce mariage sont issus:

ro. Léon qui suit;

2º. Charles-Constant de Bernage, né en 1793, mort dans la campagne de Russie, au mois de mars 1813.

Léon de Bernage de Saint-Hilliers, né à Versailles, le 24 mai 1790, a épousé, le 12 décembre 1815, Françoise-Madelaine Caigné, de laquelle sont issus :

 Constantin-Philéas-Eric de Bernage, né le 31 mars 1820;

2°. Bathilde-Astérie de Bernage, née le 22 mai 1817;

 Élise-Fortunée de Bernage, née le 15 novembre 1818;

4°. Georgette-Léonie-Zéphirine de Bernage, née le 4 août 1821.

BÉZIERS, comté et vicomté, comprise dans la Narbonnaise première, lors de la conquête des Gaules par les Romains, fit ensuite partie de la Septimanie. Charles Martel, en 773, chassa de Béziers les Sarrasins, qui s'étaient emparés de cette ville sur les Goths, l'année précédente. Pepin le Bref devint maître du comté de Béziers, l'an 752, et en conserva le gouvernement à un comte goth, qui lui avait remis cette place. Adémas tut établi comte de Béziers par Charlemagne, au commencement du 9° siècle, et confirmé par Louis le Débonnaire. Arnaud succéda à Adémar, avant l'an 822. Le comté de Béziers fit partie du marquisat de Gothie, au commencement du 10° siècle, et entra avec ce marquisat dans la maison de Toulouse. Depuis oe temps, il n'y eut plus de comtes particuliers de Béziers, et ce comté fut réuni à la couronne, en 1229.

Quant aux vicomtes de Béziers, le premier qu'on trouverevêtu de cette dignité est Raynard, I't du nom, anquel Carloman donna en propriété, l'an 821, les villages d'Asperan et d'Alignan, dans le diocèse de Béziers, avec plusieurs autres domaines, en récompense de ses services : il était alors employé au siège de Vienne, sous ce monarque. L'historien du Languedoc conjecture que ce Raynard descendant d'Ildéric, ou de ces autres Espagnols réfugiés dans la Septimanie, auxquels Charles le Chauve avait confirmé la propriété des mêmes terres que Charlemagne avait données à défricher à leurs ancêtres. Raynard épousa Dide, avec laquelle, le 16 juillet 897, il fit un échange avec Fructuarius, évêque de Béziers. Il ne vivait plus le 14 décembre de la même année, et avait en une fille unique, nommée Adélaïde, qui des lors avait porté en mariage la vicomté de Béziers à Bozon, vicomte d'Agde, qui réunitainsi ces deux vicomtés, et les possédait encore en 920. Teudon, successeur et saus doute fils de Bozon, était vicomte de Béziers et d'Agde, en 926 et 933. Il fut père de Jonus, qui possédait les mêmes vicomtés, en 937. Raynard II, tils de Jonus, était vicomte de Béziers et d'Agde, en 961, et ne vivait plus le 20 octobre 969. Son fils, Guillaume, vicomte de Béziers et d'Agde, était marie, le 24 août 977, avec Ermentrude. Il épousa en secondes noces Arsinde, avec laquelle, après avoir restitué, le dernier février 990, plusieurs églises et autres biens qu'il avait usurpés, il fit un voyage de dévotion à Rome. Il avait une sœur nommée Adélaïde, épouse du vicomte de Narhonne. Guillaume avait fait son testament avant d'entreprendre son voyage; et l'on voit qu'il n'avait alors que deux filles, nées de sa première semme, et nommées:

1°. Garsinde, qui eut en partage la ville de Béziers et les droits sur l'évêché, et fut mariée, 1° à Raymond, fils aîné de Roger, comte de Carcassonne, auquel elle porta les vicomtés de Béziers et d'Agde; 2° à Bernard, seigneur d'Anduse.

 Sénégonde, qui eut la vilte d'Agde, avec les droits sur l'évêché, et épousa Richard I, vicom-

te de Milhaud, en Rouergue.

Guillaume, comte de Carcassonne, et Garsinde, vicomtesse de Béziers et d'Agde; son épouse, eurent deux fils, Pierre-Raymond et Guillaume-Raymond. Le premier épousa Rangarde de la Marche, dont il eut, entr'autres enfants, Roger III, comte de Carcassonne, en 1060, mort sans posterité, en 1067, et Ermengarde, mariée à Raymond-Bernard, vicomte d'Albi, issu des vicomtes d'Albigeois, branche aînée des vicomtes de Lautrec. Raymond-Bernard fut père de Bernard-Aton, premier vicomte de Carcassonne, en 1083, qui épousa Cécile de Provence, et laissa trois fils et quatre filles. Le second fils, nomme Baymond-Trencavel I, fut père de Roger II, et ce dernier de Raymond-Roger, qui eut pour fils Raymond-Trencavel II, dernier vicomie d'Albi, de Béziers, de Carcassonne et de Razès, qui, l'an 1247, céda ces vicomtés au roi saint Louis.

DE BIAUDOS (1), seigneurs de Biaudos, marquis de Castéja, seigneurs et barons de la Harye, de Mézos, de Couvonge, de Demange aux Eaux, de Treverey, de Berbure, etc., au pays des Landes, en Lorraine et en Artois. Cette maison, illustrée par une longue continuité de services militaires dans des grades supérieurs, par la possession de plusieurs terres titrées, et par de belles alliances, a pris sou nom d'une seigneurie jadis considérable, située à trois lieues de Bayonne et à cinq lieues de Dax. Il est de

V

<sup>(1)</sup> Cet article complète et rectifie la notice insérée pag. 101 du tome I'm de cet ouvrage.

tradition dans le pays des Landes, que, vers le milieu du 11º siècle, les sires de Gramont et de Beaumont, dans une guerre violente qu'ils se firent, s'en rapportèrent comme haut arbitre au seigneur de Biaudos, qui mit fin à leurs différents, par un traité dont il leur proposa les conditions, et qui sut signé par ces seigneurs dans sa capererie (château) de Biaudos. On voit, en 1348, Adhémar, seigneur de Biaudos, Bertrand, Bernard et Arnaud de Biaudos figurer parmi les seigneurs qui souscrivirent un accord fait en vertu d'une sentence de Bernard d'Albret, vicomte de Tartas, sur les différents mus entre Pierre d'Albret, seigneur de Guissen, et Arnaud-Guillaume, seigneur de Gramont. Les titres de cette maison établissent littéralement sa généalogie depuis Georges de Biaudos, écuyer, sieur de Biaudos, ainsi qualifié dans son contrat de mariage, du 2 octobre 1481, avec Catherine de Berrant, fille de noble homme Pierre de Berraut, sieur de Peyroux, et de Bertranne de Gramont. Les descendants de Georges de Biaudos ont formé quatre branches : 1° celle des barons de Biaudos, éteinte peu après le milieu da 18° siècle; 2º la première branche des marquis de Castéja, éteinte après 1755; 3º la seconde branche des marquis de Castéja, éteinte le 18 novembre 1816; 4° celle des comtes de Castéja, chess des nom et armes de cette maison. Ces diverses branches ont produit plusieurs personnages de marque, entr'autres trois maréchaux-de-camp et trois brigadiers des armées du roi, des gouverneurs de places, un commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, des colonels propriétaires de régiments de leur nom, une sous-gouvernante du roi Louis XV et des enfants de France, etc., etc., et se sont alliées aux maisons d'Andelard, de Bassabat, de Baylens-Poyanne, de Bedorède, de Bervoët, de Borda, de Caule, de Gramont, de Guillerme, du Hamel, de Jacquier de Rosée, de la Lanne, de Midot de Villers, de la Motte-Baraffle d'O'Corolles, de Pâris de Gâville, de Partenay d'Ainval, du Pé de la Graulhet, du Pire d'Hinges, de Pleurre de Saint-Quentin, de Roll-Montpellier, de la Salle, de Salomon de la Lande, de Valier, etc., etc. La branche des comtes de Castéja avait pour chef au 10° degré :

X. Stanislas Catherine (r DE BIAUDOS, comte de Castéja, maréchal des camps et armées du roi, le 1<sup>et</sup> janvier 1784; commandant du département du Pas-de-Calais, en 1790; mort à Maestricht, en émigration, le 10 mai 1792. Il avait épousé, le 3 février 1779, Marie-Françoise-Elisabeth des Friches Doria, fille de Marie-Marguerite-Françoise-Firmin des Friches, comte Doria, marquis de Payens, et de N.... de la Mothe du Fossé de Vatteville. De ce mariage sont issus:

1º. André, qui snit;

2°. François de Biaudos, vicomte de Castéja, chevalier de Malte et de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chef d'escadron au régiment des cuirassiers d'Orléans, marié, le 5 juillet 1819; avec Caroline de Bombelles, fille de Marc-Marie, marquis de Bombelles, ancien maréchal des camps et armées du roi, ambassadeur extraordinaire de France en Portugal, aujourd'hui évêque d'Amiens, et premier aumônier de S. A. R. madame la duchesse de Berry, et d'Angélique-Charlotte, née baronne de Mackau. Madame la vicomtesse de Castéja a été nommée, le 1° novembre 1820, dame pour accompagner madame la duchesse de Berry.

XI. André de Biaudos, comte de Castéja, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, commandeur de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche, successivement, en 1815, commissaire du roi pendant les cent jours, administrateur-général dans la 16° division militaire, puis préfet du Haut-Rhin pendant l'occupation étrangère, aujourd'hui préfet du département de la Haute-Vienne, a épousé, par contrat du 30 juin 1802, Alexandrine-Françoise de Pons de Renepont, fille de Bernard-Alexandre-Elisabeth de Pons, marquis de Renepont, et de Catherine-Louise-Julie de Chestret. De ce mariage est issu:

René-Léon de Biaudos-Castéja, né à Paris, le 22 février 1805, aujourd'hui page du roi.

<sup>(1)</sup> Filleul du roi de Pologue Stanislas le Bienfaisant, duc de Lorraine et de Bar.

On peut consulter la généralogie détaillée de cette maison dans le tome It de l'Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l'Europe, publié en 1822.

Armes: Écartele, aux 1 et 4 d'or, au lion de gueules; aux 2 et 3 d'argent, a trois merlettes de sable. Couronne de marquis. Supports: deux lions, celui de senestre en baroque. Cimier: un lion issant.

DE BONNECHOSE (1); famille ancienne de Normandio, distinguée par une longue continuité de services militaires et par de belles alliances L'historien de cette province eite un Robert de Bonnechose (Bonnescoz) dans le rôle des seigneurs renommés depuis Guillaume de Conquérant (1056) jusqu'au règne de Philippe Auguste, qui acheva, l'an 1204, de soumettre entierement la Normandie, et d'en expulser les Anglais (2).

Jean de Bonneuhose fut du nombre des seigneurs normands qui, l'an 1191, accompagnèrent Philippe Auguste en Palestine, et qui se trouvèrent au siège de St.-Jean-d'Acre, au mois de juillet de cette année.

On a rapporté dans le tom. It de cet ouvrage une condamnation prononcée, en 1463, contre Jean II de Bonnechose, par Rémont Monfaut, commissaire du roi Louis XI; mais il fallait ajouter que cette condamnation n'etait fondée que sur défaut de production de titres de la part de Jean II, seigneur d'Hienville. Il tarda peu a recouvrer une partie de ses titres, qu'avait disperses une confiscation des biens de Colin de Bonnechose, père de Jean, faite par Henri V, roi d'Angleterre; car, en 1471, ayant été taxé aux francs-fiels pour sa terre d'Hienville, et Jean le jeune, son frère, pour le fiel de Vieuxpont, à la somme de 33 écus; ces deux frères en furent exemptés par jugement des commissaires, du 4

<sup>(1)</sup> Cet article doit rectifier celui qui se trouve p. 105 du tom. I de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Du Moulin, édit. de 1631, pag. 40, col. 2 du catalogue placé à la fin de l'Histoire de Normandie, après la page 564.

mai de la même année, « après avoir justifié par lettres et par information qu'ils étoient hommes nobles. nés et extraits de noble lignée, ayant de tout temps, eux et leurs prédécesseurs, fait le service de guerre comme les autres nobles. » Il est bon d'observer que Guillaume de Bonnechose; écuyer, cousin du 3º au 4º degré de Jean II, fut maintenu par le même Rémond Monfaut, en 1 463 (1), ce qui achève de prouver que le jugement prononce contre Jean et son frère ne fut rendu que faute de produire. La filiation de cette famille, établie d'après le jugement du 4 mai 1471, et ceux qui l'ont maintenue dans son ancienne extraction, en 1540, 1641, 1642, 1659, 1660, 1665, 1666, 14 avril et 13 juin 1667, et 1er et 5 décembre 1669, remonte à Jean de Bonnechose, écuyer, qui vivait, en 1294, avec sa femme Jeanne de Boishelin. Leur descendance s'est subdivisée en un grand nombre de branches, entr'antres : 1º les seigneurs de la Boulave et de la Francardière. existants, au 15" degré, en deux rameaux; 2º les seigneurs de la Lande et de la Fleurielle, éteints peu après l'an 1709; 3º les seigneurs de la Fontaine, du Ménil-Germain et de Ferrières, éteints le 13 septembre 1773; 4º les seigneurs de Vaux-Roger, existants au 13º degré; 5º les seigneurs de Bocmâzier et de Quetteville, éteints peu après 1784; 6º les seigneurs de Berville et de Beauval, éteints à la fin du 17" siècle ; 7º les seigneurs de la Cour du Bosc, existants au 12º degré; 8º les seigueurs de Vaudecourt, existants au 15° degré; 9° les seigneurs de Bonneville, et des Parts, éteints en 1776; 10° les seigneurs de Vandemont et de Malouy, éteints peu après 1784; 11° les seigneurs de Bellouet, éteints au milieu du 18º siècle; 12º les seigneurs de Bougy et de Courval, existants au 13" degré; 13º les seigneurs de Prémonts, existants au 14º degré; 14º les seigneurs de Boisnormand et de la Cornillière, éteints en 1632. Ces diverses branches ont contracté des alliances directes avec les familles d'Abos de Grandcamp, d'Agis de Mélicourt, d'Anfray, d'Aprix, d'Assy, d'Aussy, de Barrey,

<sup>(1)</sup> Tableau généalogique et historique de la noblesse, par War-roquier, in-12, tom. IV, pag. 2. Recherche de Montfaut, édition de 1818, par M. Labbey de la Roque, pag. 23.

de Baudot, de Baudouin du Fay, de Baudry de Piencourt, de Bernières, Besnard de la Morandière, de Bocquensey, du Bois du Clos, de Boissel de Monville. de Bonardi du Ménil, de Bonenfant-Montfréville, des Boulayes, le Bourgeois de la Varende, de Bucaille, de Camproyer, de Cintrey, de Clinchamp, du Collet de Boves, de Costard, de Coulomp, de Courcol, du Crotay, de Cuillier, Dandel d'Asseville, 1 Duc, d'Escageul, d'Escorches de Sainte-Croix, de l'Espée, d'Espinay de Champigny, de l'Espinay, des Essards, de Fautereau de Mainières, de Fayel, Le Filleul de la Chapelle, de Fontenailles, de Fouqueville, de Franqueville, le Gentil, de Georges, de Gisay, de Glesquin, le Got, de Graindorge, de Grieu, de Grimouville, de Groslot, de Guiry, de Guerpel, Hardy de la Roche, des Hayes de Boisbrun, des Hayes de Bonneval, de Heudev, de la Houssaye, de Hudebert, d'Irlande, de Jambon de Boschenard, de Lambert de Jeanville, de Lieurey, de Louvel de Repainville, de Louis de la Suhardière, de Lucas, le Maignen, de Maillet de Friardel, de Malherbe de Beauvais et de Malicorne, le Mancel, de May, de Mirounel, de Monnay, le Nantier, le Normand de Maisières, d'Orte, d'Osmond, Papillon des Haistereaux, de Perier, de Pierre du Pin, du Plessis, de Pluviers, le Prévost de Fourches, de Pontoulain, du Quesnay, de Rouil, le Roux de la Fleurielle, de Sainte-Marie, de Scelles, de Seney d'Argence, de Sousmont, de Sevrey, de Tolly, le Tonnellier de Conty, de la Vache, de Vattetot, le Velain du Ronceray, de Venois, de Viette, etc.

Armes: D'argent, à trois têtes de sauvage de sable, posées de front (1). Couronne de marquis: Devise: Fide ac virtute.

<sup>(1)</sup> C'est sinsi qu'elles étaient représentées dans le vitrage d'une des chapelles des Quinze-Vingts, à Paris, où saint Louis, dit-on, permit de les y mettre, en considération des services rendus à ce monarque par un Bonnechose. Les mêmes armoiries se voyaient encore dans l'église du mont Saint-Michel, parmi celles des 119 gentilshommes, qui, l'an 1425, défendirent cette place contre les Anglais, et forcèrent leur chef, le comte de Montgommery, d'en lever le siège. (Dictionnaire de la Noblesse, in-4», Paris, 1771, tom. II, pag. 656.) Voyez aussi la généalogie de toutes les branches

DE BOULT; maison d'origine chevaleresque, qui tirait son nom de ses château et village de Boult, an comté de Bourgogne, baillinge de Vesoul, et dont on trouve grand nombre d'anciens titres des 12°, 13° et 14° siècles aux archives de l'officialité de Monthéliard, des abbayes de Montbenoit et autres. On y voit que Girard, seigneur de Boult, écuyer, épousa, vers 1460, Adeline de Saint-Mauris en Montagne, fille de Thiébaud et de Claudine d'Andelot, et qu'étant le dernier de cette branche, son fils Nicolas de Boult, marié : 1º à Claudine de la Pallud; 2º à Françoise de Villers; 3º à Claudine de Noidans, avait pris par cette raison le nom de Saint-Mauris, dit de Boult, et en écartelait les armes. Mais cette maison paraît s'être éteinte peu après cette époque. Elle a donné des chevaliers et hommes d'armes aux armées de Bourgogne, et des sujets à ses chapitres nobles, et s'est constamment alliée aux plus anciennes maisons de chevalerie de la province.

Armes : Palé d'or et de sable de quatre pièces.

BRIE, comté. Cette province était habitée du temps de César par les Meldæ, et faisait partie de la quatrième Lyonnaise sous Honorius. Lorsque cette province passa sous la domination des Français, elle fit partie du royaume de Neustrie. Vers la fin de la seconde race et au commencement de la troisième, elle était gouvernée par des comtes particuliers, connussous la dénomination de comtes de Meaux. Herbert II de Vermandois, comte de Meaux (1) ou de Brie, devint comte de Troyes ou de Champagne, en 968, et réunit ces deux provinces,

de cette famille, dans le premier volume de l'Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands-dignituires de la couronne, des principales familles notles du royaume, et des maisons princières de l'Europe, publié au mois de jaivir 1822.

<sup>(1)</sup> Il y cut aussi par la suite des vicomtes de Meaux, dont le premier connu est Hugues 1, seigneur d'Oisy, châtelain de Cambray, vivant en 10.6. Cette vicomté passa successivement dans les maisons de la Ferié-Gaucher, de Coury, de Guines, de Châtillon, de Luxembourg, de Bourbon, de Béthune, par acquisition en 1627. Maximilien-Henri de Béthune, mort en 1729, était le trente-unie-me vicomte de Meaux.

qui depuis ce temps n'ont point été séparées, jusqu'à leur réunion à la couronne, en 1361. La Brie était divisée en Brie Champenoise, dont Meaux était la capitale; Brie Française, qui avait pour chef-lieu Brie-Comte-Robert; et Brie Pouilleuse, dont le chef-lieu était Château-Thierry. On distinguait aussi cette province en Brie Haute et Basse. Meaux était la capitale de la première, et Provins de la seconde. Cette dernière ville était anciennement la capitale et le lieu où résidaient les comtes de Brie.

0

DE CALBIAC, en Agénois; famille ancienne, et qui, depuis l'an 1600, n'a pas cessé, de père en fils, de donner des officiers de divers grades dans les armées de nos rois. Elle remonte par preuves sa filiation suivie à Jean de Calbiac, qui se maria le 4 août 1630. Un grand nombre de ses descendants furent décorés de la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Pierre de Calbiac ayant eu à soutenir un procès contre quelques habitants de sa paroisse, qui lui disputaient sa noblesse, y sut maintenu, par arrêt de la cour des aides et sinances de Guienne, du 11 avril 1778, rendu après la vérification des titres de cette famille. Pierre de Calbiac émigra avec quatre de ses fils, officiers dans différents corps. Deux furent tués à l'armée de Condé, à l'attaque du village d'Ober-Kamlach. Lui-même, après avoir servi dans l'armée des princes, est mort à Londres, et deux autres de ses fils, Mactial et Guillaume de Calbiac, anciens capitaines, chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, échappèrent au désastre de Quibéron. Ces deux frères ont obtenus, le 10 mai 1817, des lettres-patentes de S. M. Louis XVIII, qui les confirment dans les possession et qualité de nobles et d'écnyers, qui avaient été ci-devant accordées à feu leur père par la cidevant cour des aides de Guienne, avec autorisation de se qualifier tels, et de les transmettre à leurs descendants, males et semelles, avec tous les titres, armoiries, houneurs, etc.

Armes: Coupe, au 1 d'or, à deux croissants rangés

en fasce de gueules; au 2 d'azur, à deux tours d'argent, crénélées, ajourées et maconnées de sable, aussi rangées en fasce. Casque taré de profil, orné de ses lambrequins aux émaux de l'écu.

CAMBRÉSIS, comté. Cette petite province, dont Cambray (et non pas Cateau-Cambrésis) est la capitale, était habitée du temps de César par les Nervu, et comprise sous Honorius dans la seconde Belgique, De la domination des Romains, le Cambrésis passa successivement sons celle des Suèves, des Vandales et des Alains, Les Goths s'en emparèrent en 414. Les Français l'envahirent sur ces derniers, en 425; et nos premiers rois, à partir de Clodion, firent de Cambray le siège de leur empire. Ragnacaire, roi de Cambray, frère de Rigomer, roi du Mans, et tous deux du sang de Mérovée, surent mis à mort, vers l'an 509, par Clovis Ier, leur parent, qui s'empara de leurs états. Vers la fin du même siècle, Cambray était gouverné au nom du roi de France, par des comtes particuliers. Le premier que l'histoire fasse connaître est Landry, favori de Fredégonde, qui, à l'instigation de cette odieuse princesse, dirigea les assassins qui frappèrent Chilpéric, roi de Soissons, l'an 584, au retour d'une partie de chasse qu'il avait faite à Chelles. Charlemagne établit pour comte de Cambray Eudes, que quelques-uns disent issu des ducs ou rois d'Aquitaine. Il eut pour successeur, sous Lothaire, Hotton, auquel succéda Majon, que Balderic qualifie comte illustre. Isaac ou Sigard était comte de Cambray en 863. Arnould, comte héréditaire de Cambray et de Valenciennes, étant mort sans enfants, peu après l'an 1007, l'empereur Henri, à la requête d'Herbert, archevêque de Cologne, donna le gouvernement temporel de Cambray à l'évêque Herluin et à ses successeurs, sous le vasselage de l'empire. Les rois de France, prétendant à la suzeraineté sur Cambray, réclamèrent vainement contre ces innovations; mais les évêques, mettant à profit les circonstances, ménagèrent les choses si habilement, que pendant long-temps ils furent regardés comme indépendants, tant de l'empire que de la France. Cambray fut érigé en duché et en principauté de l'empire, l'an 1510, par l'empereur Maximilien, en faveur de Jacques de Croy, alors évêque de Cambray, et pour

v

ses successeurs. Lors de la révolution des Pays-Bas, le duc d'Alençon établit, en 1581, un gouverneur à Cambray. Ce fut Bélagny (Jean de Montluc) qui remplit cette mission, mais avec tant de hauteur, que les habitants, pour se délivrer de l'oppression, ouvrirent leurs portes aux Espagnols, en 1595. Ces derniers possédérent le comté de Cambray jusqu'en 1677, époque à laquelle Louis XIV en fit la conquête. Il fut réuni à la couronne par le traité conclu à Nimègue, le 17 septembre 1678.

CARLADES, vicomté. Le pays de Carlades, situé dans la Haute-Auvergne sur les confins du Rouergue, tirait son nom de la ville de Carlat, qui fut d'abord le ches lieu de cette vicomté (établi depuis dans la ville de Vic). On en voit des traces des le commencement du qo siècle. Louis le Débonnaire s'empara du château de Carlat, en 839. Gilbert II, vicomte de Carlat, épousa, vers le milieu du 11° siècle, Nobélie, fille unique et héritière d'Odon, vicomte de Lodève. Par suite de ce mariage, la vicomté de Lodève passa, avec celle de Carlat, dans la maison des vicomtes de Milhaud. Le Carladès entra depuis par alliance, au commencement du 14° siècle, dans la maison d'Armagnac, et successivement dans celles d'Albret et de Bourbon. Le roi François I's l'unit à la couronne, en 1351, après la mort du connétable de Bourbon. Louis XIII le démembra, en 1642, et le donna à perpetuité au prince de Monaço. Ses descendants l'ont possédé jusqu'à l'époque de la révolution.

Armes: Les vicomtes de Carlat, de la maison de Milhaud, portaient: De gueutes, au téopard tionné d'or, qui sont les armoiries des comtes de Rodez.

CARLET DE LA ROZIÈRE; famille ancienne, originaire du Piémont, établic en France au commencement du 15° siècle. Elle n'a pas cessé depuis d'être employée utilement dans les armées de nos rois, auxquelles elle a fourni plusieurs officiers d'une bravoure exemplaire et d'un mérite distingué.

I. Louis-Charles Carlet de la Rozière, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, officier au régiment de Canisy, se sit d'abord remarquer au combat de Morbeigno, gagné par les Français sur les Espagnols, le 10 novembre 1655, et sut blessé grièvement dans cette affaire. It sut nommé capitaine sur le champ de bataille, et peu d'années après officier supérieur dans le même corps, avec lequel il se trouva à la bataille de Rocroy, en 1645; aux combats de Fribourg, en 1644; à la bataille de Nortlingue, le 3 août 1645; à celle de Lens, en 1647; à Seness, le 11 août 1674; à Turckeim, le 5 janvier 1675; aux sièges de Condé, de Bouchain et d'Aire, la même année; et, le 27 joillet 1678, à l'assaut du sort de Kehl, qui lui sonnit une nouvelle occasion de signaler sa valeur. Il mourut, en 1701, dans une âge très-avancé. Il ent pour sils aîné, Marc, qui suit.

II. Maro Garlet de La Rozzere, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, entra jeune dans la carrière des armes, et devint successivement officier, capitaine, puis, en 1726, major du régiment de Conty, infanteriei II fit avec ce corpa toutes les campagnes de son temps; combettit à Fleurus, le 1<sup>ex</sup> juillet 1690; à Mons, en 1691; à Steinkerque, en 1693; à Neerwinde, en 1693; à la fameuse journée d'Hochstedt, le 16 août 1704; à Malplaquet, le 11 septembre 1709; à Denain, le 24 juillet 1712. Il modrut couvert d'honorables blessures, en 1744, âgé de 86 ans, et fut inhumé dans l'une des églises de Neuf-Brisach, où sa famille lui fit ériger un mausolée, qui subsistait encore à l'époque de la révolution. Il eut pour fils aîné Jean, qui suit.

of HI. Jean Carlet Dr. LA Roziera, chevalier, né en 1696, brigadier des armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, entra, en 1709, dans le régiment de Conty, infanterie, et fit avec ce corps la campagne de Flandre, sous le maréchal de Villars. Il combattit à Denain, à côté de son père, et y reçut une blessure grave. Nommé aide - major du même régiment, en 1726, il se trouva avec ce corps au siège et à l'assaut de Fribourg, au mois de novembre 1733; aux batailles de Parme et de Guastalla, les 29 juin et 19 septembre 1734, et fut blessé dans ces trois actions. Il servit avec distinction à la désense de Prague, en 1742, et ent la

poitrine traversée par une balle à l'affaire du col de l'Assiette, en 1747. A la paix de 1763, il fut nommé brigadier des armées du roi, et commandant de la place de Calais, où il resta pendant quatorze ans. Ayant ensuite obtenu sa retraite, il se retira auprès de son fils, au château de la Rozière; en Champagne, où il mourut, en 1780, âgé de 84 ans, après en avoir passé 64 au service de trois de nos rois.

IV. Louis-François CARLET, chevalier, marquis de la Rozière, maréchal des camps et armées du roi, général-major au service de la Russie, puis lieutenant-général des armées portugaises, naquit au Pont-d'Arche, près Charleville, le 10 octobre 1733. Il entra au service, en 1745, en qualité de volontaire, et fit ses premières armes en Italie. Nommé lieutenant au régiment de Touraine, infanterie, en 1746, il se trouva, le 11 octobre de la même année, a la bataille de Rancoux; à celle de Lawfeld, le 2 juillet 1747; au siège de Bergop-Zoom, que le comte de Lowendal emporta d'assaut, le 16 septembre; à celui de Maestricht, qui capitula, le 7 mai 1748. En 1750, il passa du régiment de Touraine aux écoles de mathématiques et de dessin, établies à Paris et à Mézières. En 1752, il suivit aux Indes-Orientales le savant abbé de la Caille (1), en qualité d'ingénieur dans la brigade destinée pour les colonies, et l'ut employé à l'Ile-de-France aux fortifications, et à rédiger un plan de défense. De retour en Europe, en 1756, il fut nommé aide-de-camp du comte de Revel, et aide-maréchal-général-des-logis de l'armée auxiliaire de France, destinée pour la Bohême. Il commença les campagnes de la guerre de sept ans à l'armée de Westphalie; et le 5 novembre 1757, il se trouva à la bataille de Rosbach, où il fut chargé de la direction d'une division d'artillerie. Le comte de Revel avant été tué, M. de la Rozière fut attaché au corps d'armée du duc de Broglie, et fit, avec ce général et les maréchaux d'Estrées et de Soubise, toutes les campagnes de cette

<sup>(1)</sup> C'est à ce célèbre astronome qu'on doit la chronologie d'éelipses pour 1800 ans, publiée dans la 1º édition de l'Art de vérifier les dates.

guerre. Il se trouva à la prise de Bremen, le 15 janvier 1758, et fut fait capitaine de dragons sur le champ de bataille de Sundershausen, le 23 juillet. Il y avait été blessé, et avait eu un cheval tué sous lui. Il combattit à Lutzelberg, le 10 octobre de la même année; à Bergen, le 13 avril 1759; à la bataille de Minden, le 1er août, et commanda l'un des détachements qui couvrirent la retraite de l'armée à la suite de cette action. Il servit au passage de la Lahnn; à l'affaire de Corbach. au mois de juillet 1760, et à la prise de Cassel, en 1761. Ce fut lui qui enleva d'assaut, l'épée à la maiu, la cascade de Cassel, et qui pénétra le premier dans cette place. Il se trouva aux batailles de Grienberg, où il fut blessé d'un coup de sabre à la tête, et de Fillinghausen, et au passage du Weser. A l'affaire de Frauenberg, il fut sur le point de faire prisonnier le prince Ferdinand de Brunswick; mais, au moment ou il atteignait ce genéral, son cheval s'abattit, et il ne lui resta dans la main que la housse du prince, qui ne dut son salut qu'à cet incident et à la vitesse de son cheval. La manière distinguée dont il s'était conduit dans cette affaire lui valut le grade de lieutenant-colonel de dragons et la croix de Saint-Louis. Quelque temps après, étant allé faire une reconnaissance dans la forêt de Sababord, il fut pris par des montagnards écossais, et conduit au quartier-général du roi de Prusse, qui lui fit l'accueil le plus honorable, et où il resta pendant près de trois semaines, avant d'être échangé (1). De retour à l'armée, il y reprit son grade; se trouva à la bataille de Wilhenstadt; au combat de Morchom; à la retraite de la Hesse, sous le maréchal d'Estrées; à l'affaire de Dilhemstadt, où il chargea vigoureusement l'avant-garde ennemie, à l'affaire d'Amenebourg, où il dirigea les opérations, après que le marquis de Castries et le vicomte de Sarsfield eurent été blessés, et jusqu'àl'arrivée du marquis de Ségun. Il eut encore dans cette action un cheval tué sous lui d'une balle dans latête. Après la paix de 1763, le marquis de la Rozière fut employé dans le ministère secret du duc de Broglie, qui savait

<sup>(1)</sup> Lorsqu'il arriva au quartier-général des ennemis, le grand Frédéric lui dit: « Je désirerais vous reuvoyer à l'armée française; « mais, lorsqu'on a pris un officier aussi distingué que vous, on le » garde le plus long-temps possible. J'ai des raisons pour que vous

apprécier ses talents militaires et ses connaissances personnelles. Il passa en Angleterre, d'après les ordres de Louis XV, pour reconnaître les côtes de ce royaume, et s'acquitta de cette commission importante avec autant d'intelligence que de courage (1). Cette mission etait relative au grand projet dont es prince était alors occupé contre l'Angleterre (2). De retour en France, il fut

» ne soyez pas échangé dans les circonstances présentes; ainsi vous » resterez avec nous sur voire parole. » Le prince Ferdinand de Brunswick, se rappelant l'attaque de Frauenberg, dit sux officiers qui l'environnaient, en montrant le marquis de la Rozière: « Voj-» là le Français qui m'a fait le plus de peur de ma vic. »

(1) Dans une lettre du comte de Broglie au roi, relativement à MM. de la Rozière et d'Eon, au sujet de leur séjour en Angleteure et des soupçons qu'on pouvait en concevoir, ce ministre dit, entr'autres choses: « Je leur ai fait quelques observations; mais ils sont » partis du principe qu'ils doivent l'un et l'autre se sacrifier plutôt » que de risquer que le secret ne soit découvert. Si ce principe pou-» vait les égarer, il est si louable, qu'il est digne de la protection de » leur maître; j'ose prendre la liberté de la réclamer avec la plus prande confiance, et je m'empresse d'autant plus de mettre mes · instances à cet égard aux pieds de Votre Majeste, que, si les bruite qui courent à Paris ne sont pas outres, M. de la Rozière en aura · grand besoin, car on n'y parle que de le faire enfermer; mais heureusement ceux qui tir nnent ces propos ne connaissent pas l'appui respectable et inviolable sous lequel il ne peut avoir rien à crain-» dre. » C'est d'après cela que le roi, écrivant de sa main à M. de la Rozière, le prévenait qu'il devait être arrêté en débarquant à Calais, et mis à la Bastille; que l'ordre était expédié par le duc de Choiseul, qu'il cut à tâcher de l'éviter, et à se rendre près du comte de Broglie, ce qu'il fit fort heureusement. Ceux qui savent ce qu'était le ministère secret de Louis XV, concevront facilement cette singularité.

Dans une autre lettre, datée de Paris, le 21 février 1-65, au sujet du travail de M. de la Rozière sur l'Angleterre, le comte de Brogue mande au roi : « Je désire que Votre Majesté soit contente de » son ouvrage, qui est fait avec une intelligence et une aetteté peu » communes, et qui justifient bien l'opinion que j'ai de lui et de ses » talents, ce dont j'ai eu l'honneur de rendre compte à Votre Majesté. Je doute qu'il y ait beaucoup d'autres officiers dans l'armée » qui en réunissent de pareils, et qui puissent être aussi ntiles au ser-» vice de Votre Majesté. Je ne puis dopc assez louer, sire, la race

» intelligence et le zele infatigable de cet officier. »

(2) Ce fut à l'occasion des préparatifs de cette descente, que le duc de Broglie mandait au roi, le 4 juin 1766: « Je vals charger M. de la Rozière, qui est le principal instrument de toute cette besogne, de détailler les préparatifs qu'il conviendrait de faire sur nos côtes, soit pour y rassembler des magasins de vivres, d'pre-

charge par le roi, en 1765, de faire la reconnaissance topographique et hydrographique de toutes les côtes et ports du royaume. Il produisit un projet de défense pour les provinces de Saintonge et d'Aunis, et particulierement pour le port de Rochesort, projet qui sut approuvé par le roi. En 1767; il fut nommé aide-maréchal-général-des-logis et employé en Bretagne, et dressa un plan particulier de défense pour chacun des ports de cette province. Celui qu'il fit pour le port de Brest, et qui, mis à exécution, fait encore aujourd'hui la sûrete de ce bel établissement maritime, suffit seul pour donner une juste idée du génie militaire de cet officier. Les autres travaux projetés et proposés par le marquis de la Rozière pour les ports de Saint-Malo, du Clos-Poulet, de Lorient, du port Louis, du Croisic et de Belle-lle, furent approuvés par le gouvernement, et en partie exécutés. À la fin de l'année 1768, le gouvernement le chargea de rédiger, sur les dépêches des ministres et des généraux, l'Histoire des guerres de France, sous les régnes de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV; ouvrage qui devait comprendre 12 vol. in-4°, avec un vol. de planches, mais qui est resté au nombre des maposcrits de M. de la Rozière, n'ayant pas été imprimé par suite de la révolution. Le roi le chargea, en 1770, de rédiger un plan général de campagne contre l'Angleterre. Il fut nomme, le 11 novembre de la même année, brigadier de dragons des armées, et commandant Saint-Malo, Quelque temps après, le roi le nomma maréchal-général-des-logis de l'armée destinée à descendre en Angleterre, expédition qui n'eut point lieu. Il fit de nouvelles reconnaissances plus détaillées sur l'Alsace, la Suabe et une partie de la Snisse, et donna le projet, si connu depuis, d'entrer en Allemagne, et d'y soutenir la guerre par la Forêt-Noire et les villes forestières. Le comte de Saint-Germain l'envoya ensuite à

<sup>»</sup>mes, etc , soit pour mettre certains points à couvert des risques iqu'on a courus la guerre dernière. On ne peut penser sans frissonne que Brest et Rochefort ne sont point à l'abri d'un coup de amain... M. de la Rozière, qui a bien examiné ces deux ports, ne voit pas sans inquiétude l'état où ils se trouvent aujourd'hui; il adoit sur cela me communiquer ses idées, ce dont j'aurai l'honneur de réadre compte à Votre Majesté.»

Boulogne pour déterminer le plan d'un port et d'un établissement qui pût servir à la marine du roi. En 1777, après avoir indiqué et inspecté une partie des travaux du port de Brest, il se rendit à Cherbourg, pour y examiner les moyens d'y former un port avec des désenses, tant par terre que par mer. Lorsque la guerre eut été déclarée à l'Angleterre, en 1778, il rédigea le plan de descente, fit avec le maréchal de Broglie l'inspection des côtes, et remplit les fonctions de maréchal-généraldes-logis de l'armée à la division du général de Vaux. Il rédigea, par ordre du ministre, l'ordonnance concernant les gardes-côtes, du 13 décembre 1778, et détermina l'emplacement et l'espèce, de même que le nombre de batteries nécessaires à la côte de Cancale, pour en assurer le mouillage. Il établit aussi la défense de la rivière de Pontrieux et des îles de Bréhat. Le roi, en considération de plus de 300 ans de services militaires rendus par sa famille, et surtout de ceux qu'il avait personnellement rendus à l'état, érigea, en 1780, la terre de Wagnon et ses dépendances, en Réthelois, en marquisat de la Rozière. En 1781, le marquis de la Rozière fut nommé commandant du corps de troupes destiné à s'emparer des îles anglaises de Jersey et de Guernesey; mais, ayant reçu contre-ordre sur le point du départ, cette expédition n'eut pas de suite. Il fut promu au grade de maréchal des camps et armées du roi, le 5 décembre de la même année. La paix ayant été faite, avec l'Angleterre, en 1783, le marquis de la Rozière commanda, depuis 1784 jusqu'en 1787, six bataillons employés aux travaux de la navigation intérieure de la province de Bretagne. Il conserva son commandement de Saint-Malo jusqu'a l'époque de la révolution. Au mois de mai 1701, il émigra avec son fils aîné, capitaine de dragons, et fut chargé de la direction des bureaux de la guerre établis à Coblentz par les princes, frères de Louis XVI. Il fit ensuite la campagne de 1792, en qualité de maréchal-de-camp et de maréchal-général-deslogis de l'armée royale, et sut nommé, cette même année, commandeur, puis grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis (1). En 1794, il passa d'Allema-

<sup>(1)</sup> Ce fut vers cette époque qu'il reçut du maréchal de Broglie

ene en Angleterre, sur l'ordre qui lui fut adressé de Pétersbourg par M. le comte d'Artois. Il quitta bientôt Londres pour se rendre à Dusseldorff, ou était sa famille. Appelé de nouveau en Angleterre, il y rédigea plusieurs plans d'opérations militaires, et fut employé en qualité de quartier-maître général des troupes destinées à debarquer dans la Vendée. Au retour de cette expédition malheureuse, on lui proposa de très-grands avantages pour entrer au service de la Porte: mais il préfera celui de la Russie, et y fut recu en qualité de général-major. Ce fut dans ce temps que l'impératrice Catherine écrivait au roi d'Angleterre que, « si M. de la Rozière passait au » service de la Porte; c'était en quelque sorte tirer l'é-» pee contre la Russie ; qu'un officier tel que lui devait » porter ses connaissances et ses services en Angleterre, » mais non pas chez l'ennemi né de l'empire russe. » Elle lui fit proposer de l'emploi; qu'il accepta, avec la permission de rester à Loudres, auprès des princes fran cais. Peu de temps après, par des arrangements particuliers, la reme de Portugal lui fit proposer , par son ambassadeur à Londres, d'entrer à son service, avec le grade de lieutenant-général et de quartier-maître-général de ses armées. Arrivé à Lisbonne, au mois de janvier 1797, avec son fils aîné, colonel de cavalerie, il procéda immédiatement à la formation de son état-major. Il passa à Londres, en 1799, d'après une demande du gouvernement britannique; mais le prince-régent de Portugal, ayant lui-même besoin de cet officier-général, le rappela, en 1800, et lui donna, l'année suivan-

une attestation écrite au nom des princes français, pleine d'expressions les plus honorables et les plus flatteuses ; elle est datée de Liége, le 21 novembre 1792, et porte, entr'autres choses : • Qu'it y a » peu d'officiers dans les armées du roi qui aient rendu d'aussi utiles » services que M. le marquis de la Rozière, non-seulement pendant »les campagnes qu'il a faites, mais pendant les intervalles de paix, a qu'il a remplis par des reconnaissances des côtes du royaume, des projets pour les défendre et pour fortifier les places maritimes, » projets qui ont presque tous été adoptés, et dont la plupart ont sété mis à exécution, entr'autres ceux de Brest et de Rochefort. » Ses talents, que relève une grande modestie, son attachement pour son roi, pour ses devoirs, et son parfait désintéressement, lui ont mérité l'estime générale et l'approbation de LL. AA. RR., et personne n'est plus digne que lui d'obtenir, dans des temps » plus heureux, les récompenses dues à des travaux aussi multi-» pliés. Ce serait une grande satisfaction pour moi, si mon suffrage pouvait un jour contribuer à les lui faire obtenir. Signé le marechal duc de Broglie. Vu et approuvé, Signé Louis-Stanislas-XAVIER. Signe CHARLES PRILIPPE. »

te, le commandement en chef de l'armée destinée à défendre le nord du Portugal. Les talents qu'il développa. pendant toute cette campagne lui méritèrent la dignité de commandeur de l'ordre royal et militaire de Christ. Il lut nommé, en 1802, inspecteur-général des frontières et côtes du royaume, ne devant recevoir d'ordre qu'immédiatement de S. A. R. le prince-régent. C'est une des premières charges militaires du Portugal. L'artillerie, le génie et toutes les troupes dans les places et sur les côtes étaient à son commandement, et il recevait partout les honneurs dus aux maréchaux commandant en chef les armées. Peu de temps après, le marquis de la Rozière commença ses fonctions d'inspecteurgénéral des frontières, qu'il a exercées pendant plusieurs années, et jeta les fondements d'un nouveau plangénéral de guerre et de défense relatif à la situation topographique du pays et au nombre de troupes dont se. composait son armée; plan dont les Anglais ont su tirer un grand parti dans la dernière guerre soutenue en Portugal contre les Français. Cet officiergénéral, aussi recommandable par ses vertus privées: que par ses rares talents militaires, mourut à Lisbonne, le 7 avril 1808. On a de lui un grand nombre d'ouvrages imprimés et inédits, entr'autres, 1° les Stratagèmes de guerre, Paris, 1756; 2º la Campaene du maréchal de Créquy, en Lorraine et en Alsace, en 1677, Paris, 1764; 3º la Campagne de Louis. prince de Condé, en Flandre, en 1674, Paris, 1765; 4º la Campagne du maréchal de Villars et de Maximilien-Emmanuel, électeur de Bavière, en Allemagne, en 1703, Paris, 1766; 5º la Campagne du duc de Rohan dans la Valteline, en 1635, précédée d'un discours sur la guerre des montagnes, avec carte; 6º Traité des armes en général, Paris, 1764. Outre sa belle carte de la Hesse, qu'il fit graver, en 1761, on a encore de lui la carte des. Pays-Bas catholiques et celle du combat de Seneff. Parmi les manuscrits précieux qu'il a laissés, on distingue l'Histoire des guerres de France sous Louis XIII. Louis XIV et Louis XV, dont on a parlé plus haut; Relation de la campagne des Prussiens, en 1792, et de celle de 1801 en Portugal; plus, des devoirs du maréchalgénéral-des-logis de l'armée, et de l'officier d'état-major; de l'art d'asseoir les camps, de faire des reconnaissances, du choix des positions, de la marche des

colonnes en campagne, etc., etc. (1). Le marquis de la Rozière avait éponsé, en 1769, mademoiselle de Grandville, dont il a eu plusieurs ensants, entr'autres, quatre sils:

1º. Jean, dont l'article suit;

2°. Achille Carlet de la Rozière, chef d'escadron, chevalier de Saint-Louis;

3º. Félix Carlet de la Rozière, chef d'escadron de cuirassiers, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, décédé sans alliance;

4°. Alphonse Carlet de la Rozière, chef d'escadron dans les lanciers de la garde royale, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur,

V. Jean Carlet, marquis de la Rozière, maréchal des camps et armées du roi, né à Paris, le 10 avril 1770, entra au service, en 1784, comme sous-lieutenant au régiment d'Orléans, dragons. Il devint capitaine de cavalerie; fut adjoint au corps de l'état major-général de l'armée, en 1788, et fut employé en cette qualité en Brelagne. Il émigra avec le marquis de la Rozière, son père, au moisde mai 1791; fit, comme aide-maréchal-généraldes-logis de l'armée des princes, la campagne de 1792, et lut nommé, cette même année, colonel de chasseurs royaux, pendant le siège de Thionville. Après le licenciement de l'armée des princes, il passa au service d'Autriche, dans le régiment hongrois des hussards de Wurmser, avec lequel il fit les campagnes de 1793 et 1794. Passé ensuite à la solde de S. M. Britannique, il fit les campagnes de 1795 et 1796; obtint, en cette dernière année, la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et entra ensuite au service de Portugal comme colonel de cavalerie. Il fit la campagne de 1802, en qualité d'adjudantgénéral de cavalerie de l'armée portugaise du Nord, dont son père avait le commandement. Il fut nommé successivement chevalier et commandeur de l'ordre de Christ. Il fut fait adjudant-général de son père, lorsque celui-ci fut chargé de l'inspection-générale des côtes et frontières de Portugal, et fut nommé, en 1803, officiergénéral au service de cette puissance. Rentré en France, en 1814, après la restauration du trône légitime, il fut admis au service dans son grade de maréchal-de-camp,

<sup>(1)</sup> Voyez le tom. II, pag. 147, du Nobiliaire universel de France, par M. de Saint-Allais, et le tom. IV, pag. 476, du Dictionnaire historique et biographique des généraux français, par M. le chevalier de Courcelles.

et employé comme tel, en 1815, à Angers, sous les ordres de.S. A. S. Mgr. le duc de Bourbon. La même année, S. M. Louis XVIII lui confia le commandement du département de la Haute-Vienne. Placé dans des circonstances difficiles, lors du licenciement de l'armée, le marquis de la Rozière sut, par sa modération et sa fermeté, mériter l'estime de ses chefs et de tous ceux qui servaient sous ses ordres. Il eut ensuite un commandement dans le Midi. Il est aujonrd'hui porté sur le tableau des maréchaux-de-camp disponibles.

Armes: D'argent, au chêne de sinople, accompagné en chef de deux étoiles d'azur, et accosté de deux fleurs de lys du même; à deux épées de gueules, passées en sautoir sur le fût de l'arbre. Devise: Lilia semper et armis et corde.

Le CARUYER (1), seigneurs de Beauvais, de Lainsecq, de Crétot, de Muchedent, de St.-Germain et de Riberval, en Bourgogne et en Normandie; famille ancienne, originaire du pays de Caux, et recommandable par les services militaires qu'elle n'a cessé de rendre dans les armées de nos rois.

I. Gabriel Le Caruyer, I'r du nom, écuyer, sieur de Launay et de Bruquedalle, servit avec distinction dans les guerres contre la ligue. Henri IV lui adressa, le 13 auût 1590, une lettre de cachet, pour qu'il eût à se rendre en armes et équipage au siège de la ville de Paris. Le 10 octobre de la même année, ce monarque lui donna un certificat concu dans les termes les plus honorables, voulant, dit ce prince, que cette attestation passe aux descendants dudit Gabriel Le Caruyer, comme une marque de sa reconnaissance des services qu'il lui avait rendus et qu'il ne cessait de lui rendre en toutes occasions de guerre. Gabriel reçut de nouvelles marques de la satisfaction de ce monarque, par des lettres-patentes de noblesse qu'il lui accorda, au mois de septembre 1597, dans lesquelles il est dit que Gabriel Le Caruyer était déjà réputé issu de noble race paternelle et maternelle. Il fut déchargé de la taxe des franc-fiels à raison de sa terre de Bruquedalle, par arrêt du 21 juin 1607. Il fut député de la noblesse du baillage de Caux, en 1622, et avait épousé, au mois d'avril 1584, Marguerite Le Cauchois (2), dont il eut :

<sup>(1)</sup> Le nom trouve aussi orthographié Le Caruier dans les titres.
(2) Le Cauchois: De gueules, au chevron d'or; un tronc de chène à deux branches de sinople entrelacées dans le chevron.

1º. Gabriel, dont l'article suit;

2°. Adrien Le Caruyer, écuyer, sieur de Bruquedalle, qui fut déchargé de la taxe des francsfiefs, par arrêt du 20 mars 1638. Il avait épousé, le 3 septembre 1614, Marguerite de Saint-

Ouen (2), de laquelle il laissa :

A. Gabriel Le Caruyer, écuyer, sieur de Bruquedalle, volontaire dans la compagnie des chevau-légers du duc d'Orléans, pourvu, le 1er mars 1665, de la charge de gentilhomme servant ordinaire de Mademoiselle, maintenu avec Pierre, son frère puîné, par jugement de l'intendant de la province de Normandie, du 12 juin 1667. Il avait épousé, le 8 mars 1641, Anne Le Cauchois, qui le rendit père de cinq fils :

> a. N.... Le Caruyer de Bruquedalle, enseigne de la compagnie de Monge, au

regiment des gardes-françaises;

6. Louis Le Caruyer, écuyer, sieur de Boucondeville, capitaine au régiment du maréchal de Brézé, blessé de deux coups de mousquet à la bataille de Denain;

d'Orsival,

d. N ... Le Caruyer ) ment de la Couronde Sainte-Marie,

c. N... Le Caruyer (le premier capitaine, et le second lieutenant au régine, tués au siège d'Etampes en 1652;

e. N.... Le Caruyer, servant le roi en Canada, en 1667.

B. Pierre Le Caruyer, écuyer, sieur de Bonneval, auteur de la branche des seigneurs de Crêtot, qui existait près de Dieppe en 1780;

C. Nicolas Le Caruyer, écuyer, sieur du Mesnil, garde-du-corps de S. A. R. Mgr. le duc d'Orléans, maintenu dans sa noblesse, le q juillet 1668.

II. Gabriel Le CARUYER, II. du nom, écuyer, seigneur de Bois-le-Comte, partagea, avec Adrien Le Ca-

<sup>(2)</sup> De Saint Ouen : De sable, au sautoir d'argent, cantonné de quatre aiglettes au vol abaissé du même.

ruyer, son frère puiné, et transigea avec lui sur ce partage, le 27 décembre 1624 Il alla s'établir en Bourgogne, et épousa, à Auxerre, le 5 juin 1622, Marie de Forthois, qui le rendit père de Guillaume qui suit.

III. Guillaume Le Carruyer, écuyer, seigneur de Launay, épousa, par contrat du 20 novembre 1644, An-

ne de la Ferté (1) de Meung, de laquelle il eut :

1º. Nicolas dont l'article suit;

2°. Guillaume Le Caruyer de Lainseoq, mort sans alliance;

3°. N... Le Caruyer, seigneur de Bassou, capitaine au régiment Royal-la-Marine, tué au siège de Barcelonne, en 1697, n'étant point marié.

IV. Nicolas Le Caruyer, 1. du nom, écuyer, seigneur de Beauvais, épousa, en 1684, Catherine-Diane

Fernier, dont:

1°. Nicolas Le Carnyer, écuyer, seigneur de Beauvais, marié avec N... Fremy, mort saus posiérité;

2º. Georges-Guillaume, dont l'article suit;

3°. Otanne Le Caruyer, épouse du seigneur de la Rivière;

4°. Marie-Anne Le Caruyer, morte sans alliance. V. Georges-Guillaume Le Caruyer, écuyer, seigneur de Beauvais, de Bassou, de Chassenay, etc., épousa, le 30 avril 1727, Marguerite Regnard, de laquelle il laissa:

1º. Nicolas II, dont l'article suit;

2°. Edme Guillaume Le Caruyer, écuyer, seigneur en partie de Lainsecq et de Bassou, capitaine au corps royal d'artillerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, marié, en 1768, avec Marie-Anne Robinet, dont sont issus trois fils et deux filles, entr'autres;

A. Augustin-Edme Le Caruyer de Lainsecq, élève de l'école militaire d'Auxerre, en 1784, aujourd'hni capitaine de 1<sup>re</sup> classe au corps royal du génie, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis et de la Légion-

d'Honneur, non marié.

B. Adélaïde-Madelaine Le Carnyer de Lainsecq, mariée, en 1792, à Jacques-Edme-Antoine de Druy, chevalier, ancien officier au régiment de Conty infanterie.

C. Victoire Le Caruyer de Lainsecq, pension-

<sup>(1)</sup> De la Ferté: Ecartelé, aux 1 et 4 d'hermine, au sautoir de gueules; aux 2 et 3 contré-écartelés d'argent et de gueules.

naire de la maison royale de Saint-Cyr, en

1789, non mariée.

VI. Nicolas Le Caruyer, II. du nom, chevalier, seigneur de Beauvais, de Lainsecq, de Bassou, de Chassenay, Villemenan, la Mothe, et autres lieux, ancien chef de brigade au corps royal d'artillerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, servit avec distinction, et recut plusieurs blesssures graves. Il fut elu député suppléant de la noblesse du bailliage d'Auxere, suivant procès-verbal du 27 mars 1789 et jours suivants, pour représenter la noblesse dudit bailliage aux états-gégnéraux. Il avait épousé, en 1766, Ursule-Edmée Robinet, de laquelle sont issus:

1º. Nicolas-Guillaume Le Caruyer, mort à l'âge

de 9 ans;

2º. Charles-Henri, qui suit;

3º. Gasparde-Ursule Le Caruyer de Beauvais, mariée, par contrat du 9 septembre 1786, avec Germain Kondé de Signy, chevalier, ancien of-

ficier au corps royal d'artillerie;

4°. Bonaventure-Jeanne-Delphine Le Caruyer de Beauvais, mariée, par contrat du 5 février 1793, avec Pierre-Jules-Joseph de Vathaire de Guerchy (1), chevalier, ancien officier au régiment d'Auvergne, fils d'Edme-Paul de Vathaire, chevalier, seigneur de Guerchy, ancien aide-major au régiment d'Auvergne, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de Françoise-Mélanie Potherat de Billy.

VII. Charles-Henri Le Caruyer, chevalier de Beauvais, élève de l'école militaire d'Auxerre, en 1779, élève sous-lieutenant d'artiflerie, en 1786, aujourd'hui maire de la commune de Lainsecq, a épousé, en 1785, Marie-Thérèse-Victoire Sapey: dont sont issus quatre filles et trois fils, qui sont dans la carrière militaire.

SEIGNEURS DE MUCHEDENT.

L. Louis LE CARUYER, ler du nom, écuyer, sieur de Saint-Martin et de Muchedent, en Normandie, homme d'armes des ordonnances du roi, frère puiné de Gabriel Ier Le Caruyer, obtint, en récompense de ses

<sup>(1)</sup> De Vathaire: D'azur, au chevron d'or, accompagué de trois foses du même. (Voyez la généalogie de cette famille dans le tome XVIII du Nobiliaire, pag. 194, et la Notice imprimée à la lette V de ce Dictionnaire, tome IV, pag. 207.)

services militaires, du roi Henri IV, au mois de septembre 1597, des lettres de noblesse, qui furent registrées en la cour des aides de Rouen, le 23 décembre 1599. Il épousa, la même année, Marguerite Le Marinier (1), dont il eut:

1º. Pierre, dont l'article suit;

2°. Michel Le Caruyer, mort sans postérité;

3°. Louis II, auteur de la branche des seigneurs de Saint-Germain, rapportée ci-après.

II. Pierre Le Caruyer, I'r du nom, écuyer, sieur de Muchedent, né au mois d'avril 1601, servit en quatité d'homme d'armes dans la compagnie de Gaston, duc d'Orléans, frère du roi Louis XIII, et partagea avec ses frères la succession de leur père, le 8 avril 1637. Il épousa, l'an 1628, Marguerite d'Espinay (2), dont il eut un fils, qui suit.

III. Anne Le Caruyer, écuyer, seigneur de Muchedent, né l'an 1630, servit dans le régiment de Saint-Pol, infanterie, et ne vivait plus en 1667. Il avait épousé, en 1658, Madelaine de Martel (3), qui le rendit père de Gabriel qui suit.

IV. Gabriel Le Caruver, écuyer, seigneur de Muchedent, sut maintenu dans sanoblesse par M. de la Galissonnière, intendant de la province de Normandie, le 11 juillet 1667, ainsi que Jean Le Caruyer, écuyer, sieur de Riberval, et François Le Caruyer, écuyer, sieur de la Heuze, qui servaient alors à l'armée du roi. Il sut père d'un fils, qui suit, et de deux filles dont on ignore les alliances.

V. Pierre Le CARUYER, II du nom, écuyer, seigneur de Muchedent, épousa mademoiselle d'Escourt, dont il eut:

1º. N... Le Caruyer de Muchedent, marié, en 1761, à N.... de Guiran de Dampierre (4), dont il n'ent pas d'enfants;

2º. Une sille, dont on ignore la destinée.

<sup>(1)</sup> Le Marinier: De gueules, au pal d'argent, chargé de trois coquilles d'azur.

<sup>(2)</sup> D'Espinay: Palé d'or et d'azur de quatre pièces; au chef de gueules, chaigé de quatre croisettes d'argent, posées en deux handes.

<sup>(3)</sup> De Martel : D'or, à trois marteaux de sinople.

<sup>(4)</sup> De Guiran: D'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux colombes d'argent, becquées et membrées de gusules; à la bordure engrêlée du même.

## SEIGNEURS DE SAINT-GERMAIN.

II. Louis Le Caruyer, IIe du nom, écuyer, sieur de Saint-Germain, ué à Muchedent, le 31 mai 1011, servit, ainsi que son frère aîné, en qualité d'homme d'armes dans la compagnie de Monsieur, frère de Louis XIII. Il fut maintenu dans sa noblesse, en 1667. Il épousa à Verberie, le 10 août 1649, Jacqueline de Mondésir, dont il eut:

1°. Jean Le Carnyer, sieur de Riberval, qui servaient dans les ar-2°. Franc Le Carnyer, sieur de la Heuze, 3°. Claude, dont l'article suit.

III. Claude Le Caruyer, écuyer, seigneur de Saint-Germain, né à Verberie, le 8 avril 1651, servit en qualité de mousquetaire, et sut fait capitaine de dragons dans le régiment de Tessé. Il avait épousé, le 9 mai 1684, Marguerite Le Cornu d'Orme (1), dont il eut deux fils.

1º. François-Honnête, qui suit;
2º. Alexandre Le Caruyer de Riberval, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Boulonnais, tué au siège de Mons, en 1746, sans avoir été

IV. François-Honnête Le Caruyer, chevalier, seigneur de Saint-Germain, né à Verberie, le 25 novembre 1686, capitaine au régiment de Boulonnais, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, épousa à La Fère, le 21 novembre 1730, Marie-Françoise du Royer de Bournonville (2), qui le rendit père de François-Alexandre, qui suit.

<sup>(1)</sup> Le Cornu : De gueules, à l'aigle d'argent.

<sup>(2)</sup> Du Royer: Gironné d'or et d'azur de huit pièces; à huit écussons de l'un en l'autre, et un écusson de gueules au centre de l'écu.

V. François-Alexandre Le Caruyer, chevalier, seigneur de Saint-Germain, né au château de Savriennois, près La Fère, le 24 février 1733, servit pendant 25 ans dans la compagnie des gendarmes de la garde, d'où il s'est retiré avec le grade de capitaine de cavalerie et la croix de Saint-Louis. Il épousa à Paris, le 20 mars 1770, Bonne-Marie Doré de Menneville (1), dont il eut:

1°. François-Gilbert Le Caruyer de Saint Germain, né à Versailles, le 28 février 1771;

2°. Alexandre-François Le Caruyer, chevalier de Riberval, né à Paris, le 25 avril 1777;

3°. Deux demoiselles.

Armes: D'azur, à trois gerbes d'or.

DE CASTANET; illustre et ancienne maison de chevalerie de Languedoc, qui a pris son nom d'une terre située à deux lieues et demie de Villefranche, en Bourgogne, laquelle est passée, vers le milieu du 14° siècle, dans une branche puinée de l'illustre maison des comtes d'Armaguac (2). Bernard de Castanet, l'un des premiers auteurs de cette maison, souscrivit, en 1162, le contrat de mariage de la fille de Roger, comte de Foix, avec Guillaume-Arnaud, seigneur de Marquefave. Bernard de Castanet, issu de Bernard I par plusieurs degrés, fut nommé évêque d'Albi , le 7 mars 1275 , par le pape Innocent V. Il assista au concile tenu à Aurillac, en 1278; obtint, en 1297, la sécularisation de son chapitre, et jeta les fondements d'une nouvelle cathédrale, sous le titre de Sainte-Croix et de Sainte-Cécile. Il fut transféré au Puy, en 1308 ; fut créé cardinal, évêque de Porto, le 18 décembre 1316, et mourut à Avignon, le 14 août 1317, emportant les regrets et la vénération générale par son désintéressement et sa probité sans exemple. (Voyez l'article d'Armagnac de Castanet.)

Armes : Écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au lévrier

<sup>(1)</sup> Doré : D'azur, à six écussons d'or.

<sup>(</sup>a Voyez l'Histoire généalogique de la maison de Faudoas, în-4°, pag. 135.

d'argent, colleté du champ, bouclé et cloué d'or, surmonté de deux faucons d'argent; à la bordure crénelée de huit pièces d'argent; aux 2 et 3 d'argent à la cotice de pourpre; à la bordure crénelée de six pièces de gueules.

DE CHAMBARLHAC on CHAMBARLHIAC, en Velay et en Vivarais, l'une des plus anciennes maisons de la province de Languedoc, qui tire son nom de la seigneurie de Chambarlhac (1) ou Chambarlhiac, située dans le Haut-Vivarais, au ci-devant diocèse de Valence, possession considérable, puisqu'elle comprenait 272 feux ou environ 1360 habitants, indépendamment des autres biens qui se trouvaient dans sa mouvance. Il paraît que cette terre est sortie de la maison de Chambarlhac à une époque très-reculée, et qu'elle est entrée dans celle de Truchet bien avant le 15° siècle, temps où cette dernière en était en possession, et qui paraît l'avoir toujours eue depuis.

La maison de Chambarthac a fourni un grand nombre d'officiers distingués au service de nos rois, et un comte au chapitre noble de Brioude, en 1582.

On lit dans l'histoire du département de la Haute-Loire (Vélay), par M. Dulac de la Tour, imprimée au Puy, en 1813, que:

" Charles VI, visitant le Languedoc, s'arrêta dans la " ville du l'uy, en 1394, et que ce monarque logea pen-" dant trois jours dans la maison de M. Pierre de Cham-" barlhac, chanoine de la cathédrale, issu d'une fa-" mille illustre et ancienne, qui subsiste avec l'éclat et " la distinction, qui sont inséparables du mérite. "

Raymond de Chambarlhac, chevalier, fut présent à la fondation de la chartreuse de Bonnesoy, le 24 juillet 1179, par Raymond, comte de Toulouse. Dans cet acte, Raymond de Chambarlhac, prend la qualité de miles.

Le 26 septembre 1343, Guillaume de Chambarlhac,

A 25

<sup>(1)</sup> Le nom est ainsi orthographié très-souvent dans les titres. On a donné, tom. III, pag. 139 de cet ouvrage, une Notice sur une très-ancienne maison de Chamberthao, en Périgord, qui pourrait avoir la même origine.

seigneur du chateau et mandement de Chambarlhac, reçut un hommage de Pierre, seigneur de la Roche, dont la minute fut reçue par Pierre-Zacharie Detirangas, notaire royal.

I. Hugon de Chambarlhag de Luerm, damoiscau, vivait en 1326; il rendit hommage, le 9 mars de la même année, à Raymond VII, vicomte de Turenne, baron de Fay, pour les biens qu'il possédait en la mouvance de cette baronnie. Il fut père de:

1º. Raymond, qui suit;

- 2°. Pierre de Chambarlhac, qui assista, le 4 mars 1362, à l'hommage rendu par noble Artaud de Roche à Louis d'Anduse, seigneur de la Voulte, en présence de Jean de Girbaru, notaire royal, et clerc au diocèse de Valence.
- II. Raymond DE CHAMBARLHAG DE LHERM, damoiseau, rendit hommage à Guillaume Roger, III.º du nom, comte de Beaufort, vicomte de Turenne, barou d'Alais, d'Anduse et de Fay, le 3 mai 1352. Il fut père de:

Pons. dont l'article suit;

- 2º. Pierre de Chambarlhac, chanoine de la cathédrale du Puy, qui eut l'honneur de loger pendant trois jours le roi Charles VI, en 1394.
- III. Pons de Chambarlhac de Lherm, damoiseau, seigneur de Lherm, au nom de Bermonde, alias, Garianne Rochette, sa femme, rendit hommage à Raymond Louis de Beaufort, vicomte de Turenne, baron de Fay, le 15 novembre 1399. De leur mariage est issu:
- IV. Jean DE CHAMBARLHAC DE LHERM, les du nom, damoiseau; qui parait dans une reconnaissance de la rente des Estreyts, du 26 mars 1400. Il eut pour fils:
- V. Jean DE CHAMBARLHAG DE LHERM, II du nom, damoiseau, seigneur de Lherm, qui paraît dans une reconnaissance, faite en sa faveur, de la rente des Estreyts, le 10 septembre 1479. Il fut père de:

1º. Louis, dont l'article suit;

 Pierre de Chambarlhac, qui fut père de Jesn de Chambarlhac, avec lequel il vivait en 1524.

VI. Louis de Chambanlhac, Ier du nom, damoiseau, seigneur de Lherm, vivait le 15 avril 1510, et donna une quittance générale à Pierre et à Jean de Chambarlhac, père et fils, de la paroisse des Vostres, le 15 septembre 1524. Il eut pour fils:

1º. Jean, dont l'article suit;

2º. Antoine de Chambarlhac, dominicain.

VII. Jean de Chambarlhac, III° du nom, seigneur de Lherm, reçut quittance des biens paternels d'Antoine de Chambarlhac, son frère, religieux dominicain, le 15 avril 1510; il fit, le 21 décembre 1534, devant Archier, notaire, son testament, par lequel il institue héritier, noble Antoine de Chambarlhac, son fils; fait un legs à noble Pierre, son autre fils, et fait mention de Colombe des Estres, femme dudit Antoine; il eut pour fils:

1º. Antoine, dont l'article suit;

2°. Pierre de Chambarlhac, qui fit son testament, le 15 juillet 1557, en faveur de nobles Claude et Alexandre de Chambarlhac, ses neveux; et fit un legs à Colombe des Estres, veuve dudit Antoine de Chambarlhac, son frère, et à Pierre de Chambarlhac, leur fils;

3º. Autre Pierre de Chambarlhac, chanoine et

comte de Brioude, en 1582;

4°. Louis de Chambarlhac, qui fut père de :

A. Guillaume de Chambarlhac, héritier de son oncle, Pierre de Chambarlhac, le 15 juillet 1557. Il partagea, le 24 juin 1558, avec Claude de Chambarlhac, fils d'Antoine, les biens de Jean de Chambarlhac, leur aïenl, et testa le 12 octobre 1563. Il eut pour fils, Pierre de Chambarlhac, qui fit son testament, le 23 juillet 1618, et avait éponsé, le 7 mars 1566, Antonie, due Marionne des Cours, dont:

a. Alexandre de Chambarlhac, seigneur de Lherm, marié, le 1'' juillet 1604, avec Catherine d'Attard, dont il eut: 1° Jacques de Chambarlhac, seigneur de Lherm, marié, le 28 avril 1647, avec Laurence de Brénas; 2° Alexandre de Chambarlhac, seigneur de Bascarnier, qui épousa, le 25 novembre 1659, Cyprienne Plantin; 3° Autoine de Chambarlhac, seigneur de Varenne, maintenu, avec ses frères, le 28 septembre 1669;

b. Pierre de Chambarlhac, marié, le 28 septembre 1610, avec Jeanne, dite Janette de Crose, qui testa le 17 mai 1641. Il fut père de: 1º Louis de Chambarlhac de Lherm, marié, le 2 septembre 1638, avec Claude Gilbert; 2º Pierre de Chambarlhac, mentionné dans la vect son frère, le 8 septembre 1660:

c. Marie, mentionnée dans le testament de son père, du 23 juillet 1618;

B. Claude de Chambarlhac, héritier, avec Guillaume de Chambarlhac, son frère, de Pierre, leur oncle, le 15 juillet 1557.

VIII. Antoine DE CRAMBARLEAC DE LHERM, Ier du nom, écuyer, épousa, par contrat du 20 mai 1527, Colombe des Estres, qui était veuve de lui, le 15 juillet 1557. Il en eut:

1°. Claude, dont l'article suit;

2°. Pierre de Chambarlhac, à qui Claude, son frère, fit une donation, le 16 février 1557, par acte reçu par Marion, notaire.

IX. Claude de Chambarlhac de Lherm, I'' du nom, écuyer, épousa, par contrat du 11 janvier 1557, reçu par Istor, notaire, Anne des Cours, qui, étant veuve, fit une donation, le 19 mai 1607, par acte reçu par Guilhet, notaire, insinué au sénéchal du Puy, le 20 août

suivant, en faveur d'Antoine, dit le Jeune, l'un de ses fils, qui furent:

1º. Antoine, dit le Vieux, qui suit;

2°. Antoine de Chambarlhac, dit le Jeune, qui fonda la branche de Chambarlhac de Marthezey, rapportée en son rang.

X. Antoine DE CHAMBARLHAC, II du nom, dit le Vieux, damoiseau, seigneur de Lherm, épousa, par contrat du 21 mai 1581, Marguerite Guillot, et rendit hommage au seigneur baron de Fay, le 16 mars 1601. Ses enfants furent:

1º. Jean l'Aîné, dont l'article suit;

2°. Jean le Jeune, qui fonda la branche des barons de Chambarlhac de l'Aubepain, rapportée

en son rang;

3°. Alexandre de Chambarlhac, qui, comme procureur fondé de noble Jean, son frère; rendit hommage au baron de Fay, le 17 août 1639, avec dérivation de l'hommage rendu, en 1352, par noble Pons de Chambarlhac, son septième aïeul;

4°. Marguerite de Chambarlhac, mariée, par contrat du 4 octobre 1644, avec Pierre Blanc de Molines, seigneur de Champs, fils de Henry Blanc

de Molines, et de Catherine Bayle.

XI. Jean de Crambarlac, III. du nom, seigneur de Costechaude, au diocèse du Puy, épousa, le 22 février 1637, Charlotte Jolivet, et fit son testament le 21 juin 1667. Il eut pour fils:

XII. Antoine DE CHAMBARLHAG, IIIº du nom, seigneur de Gostechaude, maintenu dans sa noblesse, par jugement de M. Bazin de Bezons, intendant de la province de Languedoc, du 25 septembre 1669. Il avait épousé, par contrat du 12 janvier 1671, Marie Blanc de Molines, dont il eut:

1º. Claude, dont l'article suit;

2°. Antoine de Chambarlhac, qui fonda la seconde branche rapportée ci-après. XIII. Claude DE CHAMBARLHAC, capitaine dans un régiment provincial, épousa, par contrat du 25 juillet 1701, demoiselle Marianne de Clavieres. De ce mariage est issu:

XIV. Pierre-Guillaume DE CHAMBARLHAC, écuyer, seigneur de Beaupré, de Montregard et autres places, marié, par contrat du 26 janvier 1745, avec dame Éléonore de Bannes. Ce contrat fut reçu par Demeure, notaire. Il servit comme lieutenant dans le régiment d'Auvergne, fit son testament, le 30 juillet 1782, devant. Verdier, notaire, et institua pour son héritier messire Joseph-Florimond de Chambarlhac, son fils, qui suit.

XV. Joseph-Florimond, baron DE CHAMBARLHAC, chevalier de Saint-Louis, chef de division, lieutenant-colonel dans le corps des chevaliers de la couronne, par brevet de S. M. et de Monsieur, frère du roi, du 18 novembre 1791, a épousé, le 5 avril 1806, mademoiselle Pierrette-Josephe de Solmes de Verac, fille légitime de Jacques de Solmes de Verac, ancien gendarme de la garde, et de dame Rose de Chambarlhac. De ce mariage sont issues:

1º. Marie-Adèle de Chambarlhac;

2°. Marie-Éléonore de Chambarlhac;

3°. Marie-Victorine de Chambarlhac.

## SECONDE BRANCHE.

XIII. Antoine DE CHAMBARLEAC, IVe du nom, seigneur de Montgros, second fils d'Antoine de Chambarlhac, IIIe du nom, et de Marie Blanc de Molines, eut pour fils:

XIV. Antoine de Chambarlhac, V° du nom, né le 12 novembre 1708, seigneur de Montgros, qui épousa Catherine Joanique, et donna procuration, le 22 inai 1752, à André de Chambarlhac, son fils ainé, pour l'autoriser à se marier. Ses enfants furent:

1º. André, dont l'article suit;

2°. Claude de Chambailhac de Montgros, seigneur de la Bessée, marié, par contrat du 13 fevrier 1753, avec demoiselle Marie Mollin. Il mourut à l'armée;

3°. Un autre fils mort au service.

XV. André de Chambarlhac, seigneur de la Chaux, officier, puis lieutenant-colonel au regiment du Roi, major de la place de Maubeuge, épousa, d'après la procuration de son père, en 1752, Marie Mathieu, de la quelle il a eu:

XVI. Dominique-André, baron de CHAMBARLHAC, né le 17 mai 1754, lieutenant-général au corps royal du génie, commandeur de la Légion-d'Honneur, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fut d'abord cadet au régiment du Roi, depuis le 1er janvier 1763 jusqu'en 1773, qu'il passa lieutenant en second du génie à l'école de Mézières; fut reçu ingénieur, le 18 janvier 1775; capitaine, le 30 mars 1786; lieutenant-colonel , le 8 novembre 1792 ; chef de brigade, directeur des fortifications, le 21 mars 1795; général de brigade, le 1et février 1805; lieutenant-général, par ordonnance du 20 août 1814; commandeur de la Légiond'Honneur, le 15 août 1806; chevalier de Saint-Louis, le 27 juin 1814; et admis à la retraite en vertu de l'ordonnance du 1er août 1815. Employé à l'armée des Vosges, en 1792, il a soutenu le siège du fort de Vauban, où il a été fait prisonnier de guerre, le 14 novembre 1793, et conduit en Hongrie. Rentré en France, le 23 septembre 1795, il se trouva aux différentes affaires et batailles de l'armée du Rhin et Moselle, en l'an IV; fut blessé à la jambe par un boulet à ricochet, au siège de Kehl, en l'an V; servit à l'armée d'Allemagne, en l'an VI, eten l'an VII, au siège de Philisbourg; fut chargé de la démolition des places de Cassel, Ehrenbreistein et Dusseldorff. en l'an VIII et l'an IX; servit au siège de Gaëte, armée de Naples, en 1806; aux siéges de Magdebourg, Colberg, et Stralsund, à la grande armée, en 1807 et 1808; défendit la citadelle de Passau , à l'armée d'Allemagne , en 1809; fut nominé commandant du génie en Holtande, par ordre du 21 septembre 1810; commandant du génie à Dantzick, en 1811; servit à la grande armée,

V.

en 1812; fut commandant du génie à Stettin, en 1813, où il fut fait prisonnier, et rentra en France à la paix, en 1814.

### BARONS DE CHAMBARLHAC DE L'AUBEPAIN.

- XI. Jean DE CHAMBARLHAC DE LHERM, le Jeune, IVedu nom, écuyer, second fils d'Antoine de Chambarlhac, seigneur de Lherm, damoiseau; et de Marguerite Guillot, épousa, par contrat du 22 novembre 1654, Marie Blanc de Molines, et testa le 29 juin 1671. Il eut pour fils:
- XII. Jean de Chambarlhac de la Chaumette, V° du nom, écuyer, marié, par contrat du 27 novembre 1698, avec Marie-Thérèse Allirand, dont il eut:
- XIII. Jean-Antoine de Chambablhac de L'Aubepain, I'r du nom, chevalier, marié, par contrat du 16 septembre 1723, avec Marie-Madelaine de Goyx. De ce mariage sont issus:
  - 1º. Jean-Antoine, dont l'article suit;
  - 2º. Louis-Joseph de Chambarlhac, premier capitaitaine commandant au régiment d'Auvergne infanterie, avec lequel il fit la campagne de 1760, et fut blessé cette année au combat près de Rhinberg, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
- XIV. Jean-Antoine de Chambarlhac de L'Auberain, 161 du nom, chevalier, dépuié à l'assemblée provincia-le de la noblesse du Puy et du Vélay, épousa, par contrat du 21 novembre 1750, Isabeau de Sahuc. De ce mariage est issu:
- XV. Jacques-Antoine, baron de Chambarthac de L'Audepain, né en 1754, ancien officier au régiment d'Auvergne, lieutenant-général des armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, commandeur de la Légion-d'Honneur; ainsi que son oncle Louis Joseph, et son père, il a été plusieurs fois

député de la noblesse aux états provinciaux du diocèse du Puy et de Vélay. Il est père de :

1º. Jean-Antoine de Chambarlhac, lieutenant-colonel au premier régiment des chassenrs à cheval du roi, chevalier de la Légion-d'Honneur, admis aux pages de Monsieur, frère du roi, d'après le certificat de M. le Maistre, généalogiste, du 9 mars 1786;

2°. Alexandre de Chambarlhac, lieutenant au 64°

régiment de ligne ;

3º. Louis-André-Antoine de Chambarlhac.

#### BRANCHE DE CHAMBARLHAC DE MARTHEZEY.

- X. Antoine de Chambarlhac, II du nom, dit le Jeune, écuyer, seigneur de la Roche-lès-Fay, au diocèse du Puy, second fils de Claude de Chambarlhac de Lherm, et d'Anne des Cours, épousa, par contrat du 27 novembre 1606, reçu par Jordon, notaire, noble Sébastienne de Chambon. Sile de noble l'tienne de Chambon. Anne des Cours lui fit une donation, par acte passé devant Guilhot, notaire, le 19 mai 1607, insinuée au sénéchal du Puy, le 20 août. Sébastienne de Chambon était veuve d'Antoine de Chambarlhac, lorsque, par acte reçu par Bort, notaire, elle donna quittance, le 23 juillet 1639, de la somme de 60 livres qu'elle déclara vouloir employer à l'artière-ban, ayant alors la curatelle de Claude de Chambarlhac, son fils, qui suit:
- XI. Claude de Chambarlhac, Ist du nom, écuyer, seigneur de Fontmourette et de la Roche-lès-Fay, épousa, par contrat passé devant Rion, notaire, le 24 octobre 1638, Isabeau de Cortial, fille de noble Jean de Cortial, seigneur de Villelongue, et de Françoise de Pont. Il fut maintenu dans sa noblesse par M. de Bezons, intendant en Languedoc, le 13 décembre 1668. De son mariage sont issus:
  - 1º. Charles, dont l'article suit ;
  - 2°. Florimond de Chambarlhac, écuyer, seigneur de l'Arzalier, qui servit en qualité de volontaire dans le régiment de Saint-Cierge, cavalerie,

ainsi que l'atteste un certificat du sieur de la Barge, du 15 décembre 1667. Il fit un don à Charles de Chambarlhac, son frère, lors de son mariage avec Marguerite Tardy de Grangeneuve;

3º. Alexandre de Chambarlhac, seigneur des

Grangers, vivant en 1689;

 N.... de Chambarlhac, femme de Louis de Besson du Bouchet, écuyer, seigneur de Sallacrap, vivant en 1689.

XII. Charles de Chambarlhac, Ier du nom, écuyer, seigneur de la Roche, épousa, par contrat passé devant Chomel, notaire royal, le 6 octobre 1689, Marguerite de Tardy de Grangeneuve, fille de noble Durand Tardy, sieur de Grangeneuve, et de demoiselle Catherine de Cellières. Il fit registrer ses armès à l'armorial général, le 30 mars 1698. Il eut, entr'autres enfants:

1°. Claude II, dont l'article suit;

2°. Florimond de Chambarlhac, écnyer, sieur de la Roche, qui fut présent au contrat de mariage de Claude, son frère. Il devint officier au régiment d'Aunis, et s'allia avec Anne-Marie de la Grevot, dont il eut une fille unique:

Marie-Madelaine de Chambarlhac, mariée. le 28 décembre 1745, avec Charles-Berthélemi de Chambarlhac de Marthezey, son cousin-germain.

XIII. Claude DE CHAMBARLHAC, II du nom, écuyer, sieur de Marthezey, épousa, par contrat du 9 décembre 1722, passé devant du Moinet et Aulhanier, notaires royaux, Marie-Madelaine de Mayosson, fille de Jean-François de Mayosson, sieur de la Geneventière, et de feu dame Anne de l'Hospital. Leurs enfants furent:

1°. Charles-Barthélemi, dont l'article suit;

2°. Marianne de Chambarlhac de Marthezey, religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de la ville de Saint-Didier, vivante en 1773.

XIV. Charles-Barthélemi de Chambarthac, écuyer, seigneur de Marthezey, épousa, par contrat passé de-

vant Lardon, notaire royal, le 28 décembre 1745, Marie-Madelaine de Chambarthac, sa cousine-germaine, dont il eut :

XV. Charles de CHAMBARLHAC, IIe du nom, écuyer, seigneur de Marthezey, marie, par contrat passé devant Basset, notaire royal, le 13 septembre 1773, avec Françoise Randon, fille de feu Jean-Marie Randon, et de Jeanne Souchon. Leurs enfants furent :

1°. Charles-Marie-François, qui suit;

2°. Louis de Chambarlhac,

3°. Joseph-Gabriel de morts au service. Chambarlhac.

XVI. Charles-Marie-Francois DE CHAMBARLHAC DE MARTHEZEY, écuyer, a épousé, par contrat passé devant Coissieu, notaire à Saint-Peray, le 22 janvier 1812, Hélène-Zoe Barnaud de Villeneuve, fille d'Etienne Barnaud de Villeneuve, ancien capitaine au régiment d'Auxerrois infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de feu Marie-Madelaine Tracol. Leurs enfants sont :

1º. Charles-Camille de Chambarlhac, né à Firminy, le 11 octobre 1812;

2º. Marie-Madelaine-Adèle de Chambarlhac, née à Firminy, le 12 mars 1814.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagne de trois colombes d'argent, becquées et membrées de gueules.

La branche de l'Aubepain écartèle au 2 d'or, à l'aubépin terrassé de sinople, qui est de l'Aubépain; an 3 de sinople, à un camp de trois tentes d'argent, celle du milien supérieure, qui sont des armes de récompense militaire.

CHAMPAGNE, comté. Du temps de César, la Champagne était habitée par les Tricasses, les Remi, les Catalauni, les Senones, les Lingones et par une partie des Meldæ. Sous l'empire d'Honorius, la Champagne sai-

sait partie de la seconde Belgique et de la quatriéme Lyonnaise. Les Lingones dépendaient de la première Lyonnaise. Vers l'an 456, Mérovée se rendit maître de Reims et de Châlons; mais la Champagne ne sut entièrement conquise par les Francs que sous Clovis. Après la mort de ce monarque, et le partage de ses états entre ses enfants, la Champagne passa successivement aux rois d'Austrasie, de Neustrie et d'Orléans et de Bourgogne, sans qu'aucun de ces princes ait jamais possédé entièrement ce pays. Herbert, comte de Vermandois, mort en 943, est le premier prince qui ait rendu le comté de Troyes ou de Champagne héréditaire dans sa famille. Cette première race des comtes de Champagne s'éteignit dans la personne d'Étienne Ier, petitfils d'Herbert, mort en 1019, ou en 1030, selon M. Pithou.

Eudes, comte de Blois, comme plus proche héritier d'Étienne, se mit eu possession de ses états de Champagne et de Brie. Le roi Robert, qui prétendait les réunir à la couronne, se détermina a lui en accorder l'investiture. Jeanne, comtesse de Champagne et de Brie, reine de Navarre, épousa, l'an 1284, le roi Philippe le Bel. Louis Hutin, leur fils, succéda evette princesse, l'an 1305, dans le comté de Champagne et le royaume de Navarre. En 1361, les comtés de Champagne et de Brie furent réunis à la couronne, et n'en ont pas été séparés depuis.

Armes. Les comtes de Champagne et de Brie de la seconde race portaient : D'azur à la bande d'argent, accostée de deux cotices vidées et contrepotencées d'or.

DE CHEFDEBIEN. Nous croyons devoir insérer ici quelques développements à la généalogie imprimée sur cette famille, tom. IV, pag. 346 de cet ouvrage.

- I. Robert de Chefdesten, écuyer, seigneur de Painparé, eut de Mathurine Lemoyne, son épouse:
  - 1º. Charles, qui suit;
  - 2°. Gilles de Chesdebien, qui, avec son srère Charles, Anne Pannetier, Gilles du Vivier, et Jean Dupré, obtint de Léon X un bres qui les

autorise à avoir un autel portatif, à faire dire la messe dans des lieux interdits, etc. Renée, sa fille, épousa François Myron, fils de François Myron, seigneur de Beauvoir et de Linières, et

de Geneviève de Morvilliers;

3º. François de Chefdebien, général des finances en Languedoc, fut marié deux fois et ne laissa point d'enfants; il euteun fils adoptif, nommé Mathurin, conseiller au grand-conseil, et président de la cour des aides de Montpellier, qui fut père de François, chevalier, seigneur de Caxac, président de la chambre des comptes, dont la fille unique, nonimée Charlotte, sut mariée à Jacques-Philippe de Baderon, chevalier, seigneur de Maussac, président en la même chambre des comptes de Languedoc.

II. Charles DE CHEFDEBIEN, écuyer, seigneur de Chavenay et de Painparé, prit possession dudit Chavenay, par droit de retrait-lignager, le 28 mai 1535, en présence de Louis Gaultier, notaire. Il épousa, par contrat passé devant Galibert Damalry, notaire à Chavenay, le 15 décembre 1541, Martine de Noyelles, fille de Roland de Noyelles et de Françoise de Rosseau, dame de La Busardière. En considération de ce mariage, sa belle-mère lui donna les dimes qu'elle possédait dans les paroisses de Blou, Longué et ailleurs, par acte passé devant Laurent Bargnet, notaire de la Baronie de Romefort, le 10 septembre 1542. Sa veuve sit testament en faveur de René, leur fils unique, qui suit, dans le château de Puisserguier, le 3 juillet 1579, pardevant André Gizard, notaire à Puisserguier.

III. René de Cherdenen, baron de Puisserguier, seigneur de Chavenay, etc., épousa : 1º par contrat du 27 octobre 1574, passé devant Pierre Denemause, notaire de Montpellier, Marguerite de Bandine!, fille de Jean-Antoine de Bandinel, président en la chambre des comptes de Montpellier et de Françoise de La Croix-Castries; 2º Catherine d'Auderic de Savinhac, sœur de Charles d'Auderic, chevalier de Malte, laquelle, en qualité de femme et procuratrice dudit baron de Puisserguier, transigea avec Françoise de La Croix, mère de la première semme de son mari; acte qui sut reçu le 7 novembre 1594, par Noël Planque, notaire de Montpellier. René vendit sa terre de Puisserguier, en 1595: sonda des prières dans l'église de Vézières, sur la sépulture de son père et deses prédécesseurs, le 24 décembre 1596; vendit la terre de Chavenay à très-illustre dame religieuse et princesse, madame Eléonore de Bourbon, abbesse du monastère et ordre de Fontevrault, par acte reçu, le 10 décembre 1596, par René Leriche, notaire royal en la sénéchaussée de Saumur; acheta la place, terre et seigneurie noble d'Armissan, par acte du 14 juillet 1597, passé devant Durand Bosquet, notaire royal de Narbonne. Tous ses ensants du second lit moururent en bas âge, et il laisea seulement de Marguerite de Bandinel:

1°. René, second du nom, qui, au nom de son père, remit les dénombrements, et rendit hommage au roi en la chambre du conseil de la cour de M. le sénéchal de Carcassonne, pour les seigneuries d'Armissan, du Quatourze, et la coseigneurie de Saint-Pierre d'Ellec, le 24 juin, et le 1° juillet 1608; il servit dans l'armée royale au siège de Montauban, et mourut de ses blessures, en 1621 (1);

2º. Jean-François, qui suit.

IV. Jean-François de Chefdenien, seigneur d'Armissan, du Quatourze et autres lieux, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, fit un partage et un accord avec son frère, le 31 janvier 1615, par-devant Durand Bosquet, notaire de Narbonne. Par contrat reçu par le même notaire, le 1er septembre 1622, il

<sup>(1)</sup> René, 1et du nom, passa sa vie dans les combats, et fut doué d'une valeur peu commune. Le 29 juin 1536, étant sorti de son château de Puisserguier avec quatorze des siens, sa troupe fut mise en déroute; mais lui seul soutint la charge de quatre. Sa bravoure et sa probité lui méritèrent cette épitaphe, que Pon roit un milieu du sanctuaire de l'église paroissiale d'Armissan: Ci gût noble René de Chefdobien, écuyer, seigneur d'Armissan et autres tieux, qui, après avoir vécu 60 ans en homme de bien, et repu 28 blessures pour le service du roi, décèda le 17 janvier 1615. Dicu fui fasse miséricorde. Amen.

epousa Marguerite de Vieu, fille de Jacques de Vieu. gouverneur du châtean d'Angles, et de Françoise Bonatous. Françoise de La Croix, son aïeule maternelle, lui légua 1000 livres par son testament, reçu, le 6 mars 1624, par Guillaume Barral, notaire d'Agde. En qualité d'héritier de sa mère et de son frère, et de légataire de Jean de Bandinel, son oncle maternel, et de Françoise de La Croix, son aïente maternelle, il transigea avec Jean-Antoine de Bandinel, sieur de Sigaret, son cousingermain, le 3 janvier 1629, par-devant Antoine Austry, notaire d'Agde; rendit hommage au roi à raison de ses terres, le 31 juillet 1631, et fut breveté gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, le 6 février 1630. Le certificat de son service en cette qualité est du 14 mars de la même année. Il servit des sa jeunesse ; assista à la plupart des sièges et combats de son temps; fut blessé plusieurs fois, surtout au combat de Leucate, où il était des plus avancés, comme il paraît par le certificat de M. le maréchal de Schomberg, en date du 13 mars 1639. C'est principalement en récompense de ses services que le roi accorda le titre de vicomre à ses descendants, par des lettres-patentes données à Poitiers, en décembre 1651. Son testament, dans lequel il fait mention de tous ses enfants, fut reçu, le 25 sevrier 1644, par Jacques Cassaignes, notaire de Narbonne. Le 14 décembre 1648, Pierre Falconis, notaire de Narbonne, recut le testament de sa veuve, dont il avait eu :

1º. Henri-René , qui suit;

2°. Étienne-César de Chesdebien d'Armissan, sieur du Quatourze, capitaine de chevau-légers dans le régiment des Montiers de Mérinville, en 1653; de cavalerje au régiment de Marey, dans l'armée de Portugal, en 1662; major du régiment de cavalerie de Bulonde dans l'armée trançaise, en Portugal, le 1° janvier 1667; lieuténant-colonel du même régiment, le 26 juin de la même année; sut maintenu en sa qualité de noble d'extraction, avec Gilbert, son frère, et levicomte d'Armissan, son neveu, par jugementsouverain de MM. les commissaires du roi, le 14 janvier 1669; servit dans les occasions les plus périlleuses du siège de Candie, depuis le 19 juin jusqu'au 29

août 1669. dont il eut un certificat de F. Vincent Rospigliosi, général des galères de la religion, et eut ordre de M. le prince de Condé pour commander à Vic, en 1673. Par son testam nt du 9 avril 1675, recu par Jacques Cassaignes, notaire de Narbonne, il institua son héritier messire Gilibert de Chesdebien d'Armissan, son frère germain, capitaine d'une compagnie de chevaulégers. Il mourut à Paris, en 1684 : et son testament fut ouvert et publié, le 13 janvier 1685, par André Rigaud, notaire de Narbonne;

3º. Jean-François de Chefdebien d'Armissan, second du nom, sieur de Caseneuve, capitaine dans le petit vieux régiment de Saint-Même, en 1654; fut nommé major du même régiment, en 1659. Il était major du régiment de Bourbonnais, lorsqu'il eut ordre de M. le prince de Condé de commander à Thiel, en 1673. Il épousa, en 1675, Polixène de Sacqui, fille de Louis de Sacqui, lieutenant-colonel du régiment de Bourbonnais, gouverneur des château et vallée de Oueyras, et de Françoise de Perron, dont le contrat fut reçu par Antoine Martelly, notaire d'Ollioules; il fut lieutenant de roi du château Trompette, en 1676; gouverneur de Queyras, par la démission de son beaupère, en 1685. Ayant donné sa demission en faveur de son neven, en 1692, il eut des lettres de commandement. Il fit son testament, recu par Bailly et de Villaines, notaires au Châtelet de Paris, le 14 mai 1692, et mourut le lendemain;

4º. Jean de Chefdebien d'Armissan, sieur de Combelongue, prêtre, docteur en théologie, chanoine à Aleth, chanoine à Narbonne, ensuite

prieur-curé de Coursan;

5°. Gilibert, qui suivra après la postérité de son frère: 6º. Marie - Marguerite de Chesdebien, mariée, en 1643, à François de Casteras, baron de Sournia, sieur Delpuch, gouverneur du château de Quéribus;

7°. Margueritede) religieuses professes dans l'ab-Chefdebien, . baye royale de N.-D des O-8º. Garsinde de [ leux, au diocèse de Narbon-

Cheldebien, ne, en 1650.

V. Henri-René DE CHE DEBIEN, chevalier, vicomte d'Armissan, baron de l'Haute, seigneur du Quatourze, du Villars, de Fargues et autres places, né le 16 septembre 1623, baptisé, le 30 mai 1624, paroisse de Saint-Just de Narbonne, fut nommé gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, par brevet du 26 juillet 1651; obtint, par lettres du mois de décembre de la même année, pour lai, ses successeurs et ayant-cause, l'érection de sa terre d'Armissan en vicomté, en récompense de ses services militaires et de ceux de ses prédécesseurs, « notam-» ment de Jean-Francois de Chefdebien, son père, le-» quel, poussé d'une généreuse émulation, a passé sa » vie sous le faix honorable des armes, entr'autres au secours de Leucate, où il fut grièvement blessé, desa quelles blessures il est mort. " Ces lettres farent registrées à la cour des comptes de Montpellier, le 18 janvier 1653, et au bureau des finances, le 18 avril 1661. Le roi, en considération de ses services, lui avait fait don de ses droits sur les terres de Fontlaurier et autres, le 30 juillet 1652, ainsi que des droits de lods sur la terre et baronnie de l'Haute, le 26 avril 1650. Il avait épousé : 1° par contrat passé par-devant Fulerand Amiel, notaire de Beziers, le 1er octobre 1651, Marie-Anne de Lom, fille de Jean de Lom, trésorier général de France, et d'Anne de Seigneuret; 2º par contrat passé devant Antoine Chopy, notaire de Narbonne, le 5 juin 1656, Isabeau de Reboul, fille de Raulin de Reboul, seigneur de Marmorières, et de Marie de Rouch. Il fit son testament par-devant Jacques Cassaignes, notaire de Narbonne, le mars 1665, testament par lequel, après avoir institué son fils ainé son héritier universel, et fait des legs à ses autres enfants. il laissa le soin de ses honneurs funèbres à Isabeuu de Reboul, sa seconde femme, et à Etienne-César, Jean-François, Jean et Gilibert de Chefdebien, ses frères. Ses enfants forent;

# Du premier lit :

डांग्डमार्गड

viconte d'Armissan, qui, étaut âgé d'environ 15 ans, fut maintenu dans sa qualité de noble d'extraction, le 14 janvier 1169, avec Etienne-



César et Gilibert, ses oncles. Il mournt sans avoir été marié;

# Du second lit :

2º. Jean-François, dont l'article suit;

5°. Blanche de Chefdebien, mariée, en 1686, à Louis de Chambert, seigneur de Bizanet, de Saint-Amans et autres places;

4°. Françoise-Marguerite de Chefdebien, morte

sans alliance.

VI. Jean-François DE CHEFDEBIEN, III' du nom, chevalier, vicomte d'Armissan, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur de Queyras, capitaine de grenadiers au régiment de Piémont, baptisé le 3 lévrier 1663, paroisse Saint-Just de Narbonne, épousa; par contrat reçu, le 19 juillet 1700, par Jean Rouan, notaire de Narbonne, Anne-Louise de Chefdebien d'Armissan, fille de Gilibert de Chesdebien d'Armissan et de Marie Isabeau d'Auderic d'Alcoynes de Lastours, du consentement de Jean de Chesdebien d'Armissan, oncle des parties, et du conseil de Henri et Jean-François, frères de l'épouse. Il n'eut qu'une fille. Marie-Thérèse, qui suit, et mourut à l'armée dans le Milanais. Son testament, du 1er février 1702, recupar Jean Rouan, notaire de Narbonne, fut publié par le même notaire, le 3 août de la même année. Anne-Louise de Chefdebien, vicomtesse d'Armissan, sa veuve, rendit hommege au roi en la cour des comptes de Montpellier, le 4 décembre 1722.

VII. Marie-Thérèse DE CHEFDEBIEN D'ARMISSAN, baptisée le 3 juillet 1701, paroisse Saint-Just de Narbonne, épousa, par contrat reçu par Jean Rouan, notaire de Narbonne, le 21 septembre 1722, Antoine-Marie de Ponte, comte d'Albaret, fils d'Étienne de Ponte, comte d'Albaret, et de Marie-Marguerite de Birague de Visque, lequel Étienne de Ponte sortait de la même maison dont étaient Pierre de Ponte, grand-maître de l'ordre de Malte, en 1534, plusieurs chevaliers de l'ordre de l'Annonciade, etc. Elle fut mère de:

1°. Joseph-Louis de Ponte, comte d'Albaret, che-

valier, commandeur des ordres de Saint-Maurice et de Saint-Lazare de Savoie;

2°. D'Anne-Luc de Ponte d'Albaret, évêque de

Sarlat:

3°. De Jean-François-Marie-Étienne de Ponte, vicomte d'Albaret, marié, le 10 avril 1759, à Josephe-Thérèse-Ange Delpas, fille de Don Ange-Charles - Joseph Delpas, marquis de Saint-Marsal, et de Done Marie-Marguerite-Jeanne-Ignace de Ros, dont il a eu plusieurs enfants.

V. Gilibert de Chefdebien d'Armissan, né le 7 novembre 1639, baptisé le 9 octobre 1651, paroisse Saint-Just de Narbonne, lieutenant de la compagnie Mestrede-Camp du régiment de Poitou, en 1655, capitaine au régiment d'Ollier, en 1664, au régiment d'Enghien, incorporé dans le régiment de la reine, en 1668, eut ordre de servir à la suite du régiment de Cravates, en 1670, et par lettre de passe au régiment de Gassion, en 1671. S'étant joint avec Étienne César, son frère, à la production du vicomte d'Armissan, leur neveu, ils furent ensemble déclarés nobles et issus de noble race et lignée par MM. les commissaires du roi , à Montpellier , le 14 janvier 1669, et comme tels inscrits par noms, surnoms, armes et lieu de leur demeure, dans le catalogue des véritables nobles de la province de Languedoc. Il rendit hommage au roi en la cour des trésoriers de France de Montpellier, le 22 août 1679, à raison des seigneuries de la Haute et Basse-Planasse. Il rendit aussi hommage au roi en la cour des comptes de Montpellier; le 13 octobre 1691, tant de son chef qu'au nom du vicomte d'Armissan, son neveu, à raison de la terre et vicomté d'Armissan. Son testament fut reçu, le 21 juin 1699, par Jean Rouan, notaire de Narbonne : il mournt cette année là. Sa veuve demanda et obtint la confirmation du jugement de maintenue de noblesse, le 20 décembre de la même année, Il avait épousé, par contrat passé devant Antoine de St.-Jacques, notaire de Narbonne, le 31 juillet 1677, Marie-Isabeau d'Auderic d'Alcoynes de Lastours, fille de Henri, qui avait été tué au siège d'Orbitello, et de Henriette Dupac de Ponserme, et nièce de Sebastien d'Auderic, chevalier de Malte. L'acte de ce mariage eut lieu de l'avis et agrément d'Etienne-Césanct de Jean-François, frères de l'époux, ainsi que de dame Isabeau de Reboul vicomtesse d'Armissan, veuve de son frère afné.

Gilibert de Chefdebien eut pour enfants: Anne-Louise, née le 18 août 1678, et mariée à Jean-François, troisième du nom, son cousin-germain; Henri, qui ne fut point marié, et Jean-François, qui suit.

VI. Jean-François DE CHEFDEBIEN D'ARMISSAN, IVe du nom, seigneur de la Haute-Planasse, né le 10, baptisé le 20 juillet 1683, paroisse Saint-Just de Narbonne, lieutenant d'infanterie au régiment de Piémont, en 1701, devint chef des nom, armes, titres et prérogatives de la maison de Chefdebien, en 1702, par la mort de Jean-François, troisième du nom, son beau-frère, et son cousin-germain. Il épousa, par contrat passé devant Jean Rouan, notaire de Narbonne; le 16 sevrier 1711, Marie-Marguerite de Chambert, sa cousine, nièce d'Anne de Chambert, chevalier de Malte, et fille de Louis de Chambert, seigneur de Bizanet, Saint-Amans et autres. places, et de Blanche de Chesdebien d'Armissan. Son testament, du 24 septembre 1748, fut reçu par Jean Martin, notaire de Narbonne; et celui de sa veuve fut recu, le 5 janvier 1755, par Pierre-Paul Maupel, notaire de Narboune, ouvert et publié par le même, le 14 août de l'année suivante. Leurs enfants furent :

1°. Jean-Louis-Joseph de Chefdebien d'Armissan, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Piémont, tué à Rosbach, le 5 novembre 1767; 2°. François-Anne, qui suit.

VII. François-Anne de Chefdebien, chevalier, vicomte de Chefdebien d'Armissan, baron de l'Haute, seigneur de Bizanet, Saint-Amans, le Villars de Fargues, le Peyrou et autres places, coseigneur de Narbonne, de Moussan et de Cuxac, ancien capitaine au régiment de Piémont infanterie, pendant les guerres de Bohême et de Flandre, prisonnier au siège de Prague, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef de division des canonniers gardes-côtes de Narbonne, nécle 13 mai 1718, baptisé le 16 du même mois, paroisse de Saint-Just de Narbonne, a épousé, par contrat passé devant Jean Martin, notaire de Narbonne,

le 24 juin 1752, Gabrielle de Solas, tille de François de Solas, seigneur de Montlaurez, et de Gabrielle-Priscile-Françoise d'Alphonse, dame de Malvezin, dont il a eu un grand nombre d'enfants, notamment ceux qui suiven! :

1º. François - Marie de Chefdebien d'Armissan. chevalier de l'ordre de Sajnt-Jean de Jérusalem, major à la suite du régiment des chasseurs de Malte, né le 15, baptisé le 17 avril 1753, pa-

roisse Saint-Just de Narbonne;

2°. Marie - Louis-Paul, élève d'artillerie à Bapaume, compris dans la grande réforme de 1772, major d'une brigade d'infanterie nationale au service de l'état de Virginie, en 1778, né le 28 mars, baptisé le 1er avril 1754, paroisse Saint-Just de Narbonne;

5º. Paul-Serge-Anne, chevalier de Malte, capitaine au régiment d'Anjou infanterie, né le 12, baptisé le 16 juin 1755, paroisse Saint-Paul de Narbonne:

4°. François-René, prêtre, licencié en droit, né le 19, baptisé le 20 mai 1760, paroisse la Major de Narbonne;

5º. François-Guillaume-Gabriel, chevalier de Malte, lieutenant des vaisseaux du roi, né le 14, baptisé le 15 février 1763, paroisse la Major de Narbonne:

6º. Louis-François-Gabriel, chevalier de Malte, sous-lieutenant de remplacement au régiment d'Anjou, né le 13, baptisé le 14 février 1767, paroisse la Major de Narbonne;

7º. Marie-Joseph-Louis, né en 1776, présenté pour être reçu de minorité dans l'ordre de Malte, mort en 1778, pendant que l'on faisait ses preuves.

Armes. Voyez le tome IV de cet ouvrage et la planche heraldique qui termine ce volume.

DE CHILLAUD, ou CHILHAUD; en Périgord; famille noble, distinguée par ses services, et par son attachement et sa fidélité à ses souverains. Pierre Chillaud sit son testament, le 10 mai 1549, par lequel il nomma Bertrand Chillaud, son oncle, tuteur et curateur des ensants qu'il avait eus de Catherine-Chalup, sa semme, fille de Jacques Chalup, conseiller au sénéchal de Périqueux, et de Françoise Pastoureau: ses deux sils aînés étaient Antoine, seigneur de Pronsaut, et Jean, seigneur des Fieux, qui surent anoblis, en 1584, par le roi Henri III. D'Antoine de Chillaud, sont venus les seigneurs de Pronsaut et d'Adian, près de Périgueux, et de Soumensat en Agénois. Les seigneurs de Fonlosse, en la paroisse de Luzignac en Périgord, descendent d'un autre s'ere d'Antoine et de Jean.

Jean de Chillaud, seigneur des Fieux, fut l'un des hommes les plus braves de son temps; ce fut lui, qui, secondé par quelques-uns de ses compatriotes, aussi valeurcux et aussi déterminés que lui, délivra la ville de Périgueux du joug des Huguenots, le jour de Sainte-Anne, 26 juillet 1581; c'est en mémoire de cette action héroïque, que ce jour-là, on fesait, tous les ans en cette ville, une procession générale, après laquelle il y avait un sermon, ou entrait toujours l'éloge de Jean de Chillaud; toutes les autorités y assistaient, et les membres de la famille de Chillaud y occupaient la première place.

Jean de Chillaud devint vice-sénéchal du Périgord, et maire de Périgueux. Il eut de Paule de la Porte, sa seconde femme, Bertrand de Chillaud, marié à Isabeau de Fayole, fille de Philippe et de Catherine de Taillefer. De lui sont issus les seigneurs de Charensac, en Périgord, et de Paranchères, près Sainte-Foy-sur-Dordogne.

Jean de Chillaud, fils ainé de Bertrand, fut seigneur des Fieux, de la Chapelle-Gonaguet et de la Jarte, en la paroisse de Coursac. Il ne laissa que deux filles de Jeanne-Claude de Lasteyrie-du-Saillant, sa femme, fille de Jean, et de Gabrielle du Puy, héritière de la Jarte:

1°. Isabeau de Chillaud, mariée, en 1660, à François d'Anglars, seigneur de Pechauré, fils de Raimond, seigneur du Claux et de N... d'Escars-de-Cavaignac;

2°. Marthe de Chillaud, qui épousa Jean de Lasteyrie-du-Saillant, fils de Raimond et d'Isabeau d'Escars, auquel elle porta le fief de la Jarte.

Toutesces différentes branches sont aujourd'hui éteintes; le dernier rejeton de la branche des seigneurs de Paranchères a été tué, comme royaliste, d'un coup de fusil, dans une rue de Bordeaux, pendant les cent jours, en 1815. Il ne reste plus aujourd'hui de cette famille, que la branche de M. de Chillaud de la Rigaudie, actuellement président de la cour royale de Bordeaux, et membre de la chambre des députés de 1815 et 1820.

La famille de Chillaud a donné nombre d'ecclésias tiques et de militaires distingués, ainsi que plusieurs magistrats.

Armes. Les branches sorties d'Antoine de Chillaud portaient: De gueules, à un monde, ou géobe d'or, croisé de même, surmonté d'un laurier aussi d'or, couché en chef, et accompagné de trois besants d'or, rangés deux en fasce et un en pointe.

Et les branches issues de Jean de Chillaud, seigneur des Fieux, portaient: De gueules, au tion d'or, tenant en pal un caducée d'argent, accompagné de trois besants d'argent, rangés deux en fasce et un en pointe, avec cette devise: Cum civibus libertatem præsto, par allusion à la délivrance de Périgueux.

Ces armes furent données par Henri III, lors de l'anoblissement, en mars 1584.

Il y a erreur à cet égard dans l'Armorial général de M. Hozier, où on donne à cette famille les armes de la maison du Chilleau, en Poitou.

DE CLARIS, anciennement CLARISSE, marquis de la Verne de Rodes, comtes de Clairmont, libres barons d'Argenteau, aux Pays-Bas. Cette famille a pour premier auteur connu:

I. Pierre de Claris ou Clarisse, seigneur de Clastres, près de Saint-Quentin, en Picardie, mort au mois de février 1542. Il avait épousé Jeanne de Vienne, décédée le 15 juillet 1536, de laquelle il eut:

V.

II. Louis de Claris, Ier du nom, seigneur de Clastres, époux de Marie le Batteur, et père de Roger, qui suit.

III. Roger DE CLARIS, seigneur de Dielbeke, fondateur du couvent des capucins à Lières, épousa Sara Breyl, morte le 30 novembre 1634. It eut pour fils:

- IV. Louis DE CLARIS, écuyer, seigneur de Dielheke, Beckerseele, Berchem, Cobbeghem, etc., amman de la ville d'Anvers, en 1630, créé chevalier, par lettres de Philippe IV, roi d'Espagne, du 20 octobre 1632. Il épousa Marie Noirot, qui le rendit père de Louis-Roger, qui suit.
- V. Louis-Roger de Claris, chevalier, seigneur de Dielbeke, de Beckerseèle, Berchem, Cobbeghem, Montfort, Zellick et Rigaerde, chevalier de l'ordre de St. Jacques, conseiller-d'état et du conseil des finances des Pays-Bas, obtint l'érection, en titre de comté, de la terre et seigneurie de Clairmont, ou Galli de Claramonte, en Suède, par lettres du roi Philippe IV., du 19 février 1653. Il mourut le 6 juillet 1663. Il avait épousé Anne-Marie de Meulenaère-Cortewyle, morte la 7 décembre 1704. Leurs enfants furent:

1°. Louis-Antoine, dont l'article suit;

 Marie de Claris, mariée à Jean-Pierre Helman, seigneur de Ruysbroeck, baron de Willebroeck, etc.

VI. Louis-Antoine ne Claus, chevalier, comte de Clairmont, libre baron d'Argentean et de Hermalle, seigneur de Montleone et de Meerbeke, conseiller-d'état, premier audiencier du roi d'Espagne aux Pays-Bas, grand-bailli des ville et pays de Tenremonde, mourut le 26 mars 1715. Il avait épousé Christine de Deckère, morte le 10 février 1713, fille de Pierre-Pascal de Deckère, chevalier, seigneur de la baronnie de Montleone, de laquelle il eut:

VII. Philippe-Louis na Crans, comte de Clairmont, libre baron d'Argenteau et de Hermalle, conseiller du conseil de guerre et premier audiencier du roi aux Pays-Bas, lieutenant-feld-maréchal des armées de l'empereur, tué au siège de Semlin, en Hongrie, l'an 1686. Il était allié avec Anne-Françoise de La Verne de Rodes, fille unique et héritière de Ferdinand, marquis de La Verne de Rodes, et de Madelaine de Steenberghe. Ils eurent pour fils:

VIII. Louis-Ferdinand-Joseph ne Claus, né en 1696, marquis de la Verne de Rhodes, comte de Clairmont, libre baron d'Argenteau et de Hermalle, grand-bailli d'épée du pays de Tenremonde, conseiller-d'état d'épée et chambellan de LL. MM. II. et RR., lieutenant en la souveraine cour féodale de Brabant, mort en 1773. Il avait épousé, en 1731, Marie-Anne de Hohen-tohe-Bartenstein, chanoinesse de Thorn, reçue dame de la croix étoilée, le 3 mai 1733, morte le 16 septembre 1758, fille de Philippe-Charles Gaspard, prince de Hohenlohe-Bartenstein, et de Sophie-Léopoidine, princesse de Hesse-Rhinfels-Wanfried. De ce mariage est issue:

Marie-Élisabeth-Waldburge-Anne-Louise DE CLA-RIS, née le 27 novembre 1736, mariée, le 17 octobre 1751, avec Charles-Joseph-Auguste, comte de Limbourg-Styrum-Bronchorst, seigneur de Wisch et de Borckloe, enseigne héréditaire du duché de Gueldre et du comté de Zutphen, vice-amiral de Frise, de Groningue et d'Ommelande, chambellan de LL. MM. II. et RR., mort au château d'Argenteau, le 15 février 1760.

On peut consulter sur cette samille le Nobiliaire des Pays-Bas, in-12, tom. I, pag. 247, 325, 543, et les Quartiers généalogiques des familles nobles des Pays-Bas, in-4, pag. 74 et 184.

Armes: D'argent, à la fasce d'azur. Supports: deux griffons d'or.

DE CLARIS, seigneurs de Florian et de Saint-Martin, en Languedoc. Cette fámille parait avoir une souché commune avec celle de Clari ou Clary de Vindrac, dont on parlera plus bas, non sur la simple analogie du nom et des armes, mais par la co-habitation primitive du même lieu, ayant toutes deux leurs premiers établissements dans la ville et juridiction de Cordes, en Albi-

g ois.

Cette famille paraît avoir étendu ses rameaux jusque dans le Vivarais, ou peut-être avoir eu pour berceau ce pays, où elle existait avec distinction, dès le commencement du 18 siècle. On voit un Guillaume Clari, parmi les gentilshommes du Languedoc, qui étaient tenus envers le roi à l'hommage et au service militaire à cause de leurs fiels mouvants de la couronne. Il comparut au ban indiqué à Saint-Germain-en-Laye, trois semaines avant la Pentecôte de l'an 1236.

Gerenton de Clari, écuyer, de Privas, en Vivarais, vivait, vers l'an 1270, et possédait un fief dans le mandement de Cheilus, dont il dota sa fille, en la mariant, l'an 1308, avec Pierre de Cheilus, damoiseau (1).

Pierre de Claris, vice-bailli du Vivarais, épousa, vers l'an 1410, Armandite d'Auvergne, remariée, avant l'an

(1) Histoire du Comtat-Venaissin, par Pithon-Curt, tom. IV,

Quoique nous ayons cru devoir rapporter ici cette note, nous cons dire que plusieurs circonstances, telles que le combat livré en présence de la comtesse de Saint-Paul et la baine du duc de Bourgogne, nous font présumer que ce sire de Clary appartenait à la maison de Clary. Wulfincourt, et que M. Villaret s'est trompé en qualifiant le sire de Clary gentilhomme de Languedoc.

M. Villaret, dans son Histoire de France (Paris, 1763, tom. XI, p. 356), fait mention d'un combat singulier entre le sire de Clary, gentilhomme de Languedoc, et Pierre de Courtenay, seigneur anglais. Ce dernier s'était vanté de n'avoir trouvé personne en France qui eût osé combattre contre lui. « Le sire de Clary, ajoute cet » auteur, ne put entendre cette bravade insultante pour la nobles-se française sans la relever, et offrit de soutenir l'honneur de sa » nation : la proposition fut acceptée. Ces deux champions de la » gloire patriotique combattirent devant la comtesse de Saint-Paul. · Courtenay, blessé, désarmé, s'avoua vaincu, et repassa en An-» gleterre, d'où, peu de temps après, il envoya au roi de France » deux chevaux de selle, six petits arcs, une gerbe de grandes et · une de petites flèches, une gerbe de javelots et huit pièces d'é-» carlate, pour reconnaître les honneurs qu'on lui avait prodigués à » la cour de France. Il n'en usa pas de même à l'égard de son vain-· queur, le sire de Clary, qui, pour prix de son courage, ne re-» cueillit que la haine du duc de Bourgogne. On voulut le traiter » en coupable pour avoir combattu sans le congé du roi : il fut obli-»gé de se tenir caché pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'il eût obtenu son pardon de la cour. »

1435, avec Thomas Alberti, et fille de Pierre d'Auvergne, et d'Audoave De Merles, de la ville de Viviers. Il en eut :

1º. Jean de Claris, marié avec Louise Alberti, fille de Thomas Alberti, et de Raimonde Félix, sa première semme. Elle était veuve de Jean Claris et sans enfants, lorsqu'elle fit son testament, le 15

octobre 1454;

2°. Isabelle de Claris, mariée, le 5 septembre 1435, avec Guillaume de Piolenc, damoiseau, co-seigneur de Saint-Julien, de Saint-Paulet et de Tresques, fils de Dieudonné de Piolenc, seigneur des mêmes terres, et de Garsinde de Montaigu. Elle fit son testament, le 7 mai 1466;

3º. Claudine de Claris, alliée, le 21 avril 1439,

avec Gui Godelli.

Telles sont les seules traces qu'on ait pu découvrir de cette branche de Clari ou Claris du Vivarais. Celle des seigneurs de Florian et de Saint-Martin, en Albigeois, prouva filiation depuis noble et grège homme François de Claris, habitant de la ville de Cordes, ainsi qualifié dans le contrat de mariage de noble Antoine de Claris, son fils, avec Marie de Lorme, du 4 janvier 1505. Leurs descendants ont donné plusieurs officiers de divers grades d'infanterie et de cavalerie, la plupart décorés de la croix de Saint-Louis; un autre en la chambre des comptes de Montpellier, en 1708; un directeurgénéral des fortifications d'Alsace, ingénieur en chef des armées du roi, et brigadier de cavalerie, tué au siège de Prague, en 1742; et se sont alliés aux familles d'Amalric, d'Arlende de Mirabel, d'Arvieu, Dolhadeau, de Fizes, de Massiot, de Molles, du Merlet, de Perdrix, de Pize, de Portal, Salgues, de Villas, etc.

Cette famille a été maintenue dans son ancienne no-

blesse, le 27 mars 1723.

Jean-Pierre de Ciaris de Florian, né le 6 mars 1755, l'un des 40 de l'académie française, gentilhomme ordinaire de la chambre du duc de Penthièvre, lieutenantcolonel de cavalerie, mourut à Sceaux, le 13 septembre 1793, au sortir des cachots où la tyrannie de Robespierre l'avait plongé. Il a laissé un souvenir qui sera toujours cher aux amis des mœurs et des lettres.

Armes: D'or, à l'aigle de suble; au chef d'azur, chargé d'un soleit d'or.

DE CLARY ou CLAM, seigneurs de Vindrac, de la Gapelle, de Sainte-Luce et de Nartous, en Albigeois.

L Arnaud or CLARY, fit son testament, le 23 mars 1559. Il eut pour enfants:

19. Emeric, qui suit;

- 2°. Antoinette de Clary, mariée avec Amand de Saint-Amand, qui donna quittance dotale à Arnaud de Clary, son beau-père, le 15 janvier 1554.
- II. Emeric de Clary, écuyer, habitant de Cordes, en Albigeois, fut marié, le 21 avril 1594, avec Marthe de la Gausie, fille de Françoise de la Gausie, seigneur d'Escornebœuf et de Dantejac. Il obtint duroi Henri IV une permission de chasser à l'arquebuse, le 28 septembre 1600, et fit son testament, le gjanvier 1621. Ses enfants surent, entr'autres:
  - 1°. Jean dont l'article suit;
  - 2°. François de Clary, substitué à son frère dans la succession paternelle, le 9 janvier 1621.
- III. Jean DE CLARY, seigneur de la Capelle, docteur et avocat en la cour de parlement de Toulouse, épousa, le 20 juin 1626, Jeane Dièche, fille de Jacques Dièche, et d'Antoinette Bermond. Il reçut deux lettres de convocation pour le ban et arrière-ban de la noblesse, les dernier juillet 1641 et 21 juillet 1642. Il fit son testament, le 7 mars 1661, par lequel on voit qu'il avait alors de son mariage:
  - 1°. Jacques qui suit;

2°. Toinette de Clary, légataires de leur père, 5°. Anne de Clary,

4°. Marie de Clary, le 7 mars 1661.

IV. Jacques de CLARY, I'' du nom, seigneur de Vindrac et de la Capelle, fournit aveu et dénombrement des biens nobles qu'il possédait dans la juridiction de Cordes, le 2 avril 1689, et fut pourvu de la charge de

conseiller au parlement de Toulouse, le 2 décembre 1690. Il avait épousé, le 15 août 1667, Marie-Claire de Jean, fille de Jacques de Jean, conseiller au parlement de Toulouse, et d'Anne de Resseguier. De Jeur mariage est issus:

V. Jacques de Clary, Ise du nom, seigneur de Vindrac, de la Capelle et de Sainte-Luce, conseiller au parlement de Toulouse, marié, le 21 mai 1705, avec Claire de la Gorée, fille de seu Gabriel de la Gorée, conseiller au même parlement, et de Jeanne de Projan. Ils eurent, entr'autres ensants:

VI. Blaise-Jacques-Pierre-Gabriel DE CLARY, chevalier, seigneur de Vindrac, de la Capelle, de Sainte-Luce, de Nartous et autres places, né le 7 octobre 1709. Il épousa, le 1e juin 175, Hyppolyte-Claude d'Yzarn de Freissinet, fille de seu Casimir d'Yzarn de Freissinet, comte de Valady, seigneur de Saint-Jeanle-Bas, au diocèse de Vabres, et d'Élisabeth de Roquefeuil. Ils eurent, entr'autres ensants:

VII. Jeanne-Élisabeth-Gabrielle na GLARY, mariée, par contrat du 9 février 1772, avec François-Gabriel, vicomta de Solages, président du collége électoral du collége dectoral du departement du Tarn, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, fils de Gabriel, chevalier de Solages, maréchal des camps et armées du roi, et de Marie de Juillot de Longchamps.

Armes: D'argent, à l'aigle de sable; au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

ne CLARY, en l'anguedoc. François de Clary, docteur en droit, avocat au parlement de Toulouse, ensuite avocat général au grand conseil, par provisions du 15 mai 1587, y fut reçu le 30 septembre suivant. Ayant pris le parti de la ligue, il fut rétabli dans ses fonctions dont il avait été suspendu, par lettres registrées le 12décembre 1589, et devint maître des requêtes le 30 avril 1594, juge-mage de Toulouse en 1608, puis premier président au même parlement le 21 juillet 1611.

Armes,: De gueules, à l'aigle d'argent; au chef cousu d'azur, chargé d'un soleil d'or. ne CLARY-WALLINCOURT, maison d'ancienne chevalerie, originaire du pays de Cambrésis. Elle a pris son nom d'une terre située à trois lieues de Cambray, non loin de la châtellenie de Wallincourt, et a pour souche un puiné de l'illustre maison de ce nom, appelé Geoffroy de Wallincourt, sire de Clary, qui vivait l'an 1151. Fauvel de Clary, l'un de ses descendants, vivait l'an 1220 (1). Une charte de l'abbaye du mont Saint-Martin, de l'an 1296, fait mention de Nicolas, sire de Clary, et de Hugues de Clary, époux de Mathilde de Grousclus. Nicolas avait épousé Joye de Lagnicourt, de laquelle il laissa Guillaume, Jean et Agnès de Clary. Celle-ci fut conjointe avec Hugues des Wasières, fils de Hellin, seigneur de Heudicourt, et d'Alix de Commines.

Simon de Clary, chevalier, vivait en 1302. Hugues de Clary, qualifié aussi chevalier, en 1391, fut père de Jean de Clary, échevin de Cambray, en 1438. Monstrelet fait mention d'un Lancelot de Clary, tué à la bataille d'Azincourt, en 1415. Enfin Isabeau de Clary était mariée, en 1431, avec Jean de Bossut, seigneur d'Imbrechies et de la Motte (2).

La maison de Clary-Wallincourt est éteinte, et la terre de Clary est entrée dans la maison de Bische, vers

l'an 1420.

Armes: D'argent à la fasce d'azur. Les seigneurs de Clary, de la maison de Bische, écartelaient aux 1 et 4 d'argent, à trois tourteaux de sable, qui sont les armes de Bische.

D'une autre branche était Jean de Clary, chevalier du Cambrésis, qui, au rapport de Rosel, portait : D'or, à la bande d'azur, chargée de trois merlettes de sable; sur le tout un écusson d'argent, à la fasce d'azur.

CLARY. Louvet fait mention d'un messire Geoffroy de Clary, chevalier, relaté dans le dénombrement du

<sup>(1)</sup> Anciennes remarques de la noblesse Beauvaisine, par Louvet, pag. 342.

<sup>(2)</sup> État de la noblesse du Cambrésis, par Le Carpentier, pag. 403.

comté de Clermonten Beauvaisis, dont les armes étaient: D'argent, à la bande de sable; au chef de gueules, chargé d'un tion d'or.

DU CLUZEL, en Périgord. Cette maison paraît tirer son nom et son origine de l'ancien château du (luzel, situé dans la paroisse de Cubjac, a trois lieues de Périgueux, relevant en suzeraineté des comtes de Périgord, à cause de leur châtellenie d'Auberoch. Ce château, ayant été réuni, ainsi que le fief qui en dépendait, à la seigneurie de Cubjac, perdit son ancien nom du Cluzel, et n'est plus connu aujourd'hui que sous celui de Cubjac.

La seigneurie de Cubjac a appartenu de toute ancienneté à la maison du Cluzel, et cette possession est justifiée par une foule de titres, depuis l'an 1223 jusqu'en 1400, qu'Arnaud du Cluzel en rendit hommage au duc d'Orléans, comme comte de Périgord.

Le plus ancien seigneur du Cluzel, dont le nom soit parvenu jusqu'à nous, est Bernard, vivant vers l'an 1160. De lui était issu, par un cadet, noble Antoine du Cluzel, damoiseau, seigneur du But, connu par des actes de 1491 et 1493. Cette maison est représentée de nos jours par:

1°. M. le comte du Cluzel de la Chabrerie, ancien capitaine aux gardes-françaises, aujourd'hui lieutenant - général et commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

 M. le marquis du Cluzel, ancien officier au régiment du Roi, chevalier de Saint-Louis;

3°. M. du Cluzel, de la branche des anciens seigneurs de Brouillaud, et de Saint-Parc, ancien mousquetaire du roi, dont le père, élevé à l'école des cadets gentilshommes de Metz, eut le poignet emperté d'un biscaien au siège de Prague; l'onclefut tué à Rosbach; et le grand-encle, Nicolas du Cluzel, mourut le premier à la tête des grenadiers du régiment de Piémont, sur l'ouvrage couronné de Philisbourg.

Armes: D'or, au pin de sinople; au cerf passant de gueules, brochant sur le fût de l'arbre.

DE CORNELY; famille ancienne, originaire de Rouergue, établie à Camboulit, en Quercy, dès la fin du 13° siècle, et de nos jours à Issus, près de Ville-franche de Lauragais.

D'après des notes trouvées dans les archives des chapelains de Peyrusse en Rouergue, il paraît que cette famille jouissait dans cette petite ville d'une haute considération, fondée sur d'importants services. En esset, les Anglais s'étant emparés, l'an 1163, du château de Peyrusse, ce fut un Cornély qui, secondé d'un Médicis, parvint, à la tête des habitants, à expulser les ennemis de cette place, et à la faire rentrer sous l'autorité de Hugues II, comte de Rouergue.

Raymond de Cornely, élevé au siège épiscopal de Cahors, en 1280, assista, le 19 septembre 1286, au concile provincial de Bourges, convoqué par Simon de Beaulieu, archevêque et primat. Ce prélat rendit hommage à Frotard, vicomte de Lautrec, et possédait la seigneurie de Cahors par indivis avec le roi Philippe le Bel. Ce fut Raymond de Cornely qui fit bâtir le château de Montpezat. Il contribua en outre à rendre le Lot navigable au-dessous de Puy-l'Évêque. Il mourut en 1293, et fut inhumé en une chapelle qu'il avait fait construire dans la cathédrale.

- I. Bertrand de Correir, I'r du nom, neveu de l'évêque Raymond, acquit le château de Camboulit, près de Figeac, avec les seigneuries de Cambes et de Boussac. Il épousa Helix de Jôs, du lieu de Beduer, de laquelle il eut:
  - 1°. Bérignon de Cornely, qui, le 30 juillet 1362, fit son testament, par lequel il fonda une chapelle à Camboulit, qu'il dota de 7 setiers de seigle de rente, et institua Jean de Cornely, son frère pour son héritier;

2°. Jean I ', qui a continué la descendance.

II. Jean de Cornely, Ior du nom, seigneur de Camboulit, héritier universel de son frère, consentit, en 1393, une reconnaissance de quelques grains d'or, qui fut acquittée par Pierre de Cornely, son fils et héritier. III. Pierre de Cornely, seigneur de Camboulit, reçut plusieurs reconnaissances des habitants de cette seigneurie, et accensa le fief de Cante-Perdrix. Il ne vivait plus en 1489, date d'une transaction passée par Jeanne de Gourdon, sa veuve, en qualité de mère et tutrice de Jean de Cornely, qui suit.

IV. Jean DE CORRELY, II. du nom, seigneur de Camboulit, eut pour fils:

- 1°. Charles de Cornely, doyen du chapitre de Figeac;
- 2º. Antoine, qui suit.

V. Antoine DE CORNELY, seigneur de Camboulit, épousa Claude de Cazenac. Il fit son testament, le 9 août 1545, et sa veuve, le 8 septembre 1566. Ils eurent pour fils, Charles qui suit.

VI. Charles DE CORNELY, seigneur de Camboulit, épousa, le 3 mai 1560, Isabeau de Cadrieu, qui était veuve de lui, lorsqu'elle fit son testament, le 21 juillet 1606. Elle eut pour fils:

VII. Marcde Correlt, I'r du nom, seigneur de Camboulit, qui épousa: 1°, le 8 mai 1596, Françoise de Las-Cases, 2° le 9 avril 1604, Marguerite Pauc de la Rue. De ce dernier mariage est issu Bertrand, qui suit.

VIII. Bertrand DE COBRELY, II° du nom, seigneur de Camboulit, épousa, le 19 octobre 1627, Anne de Cahuzac, dont il eut:

IX. Marc de Cornely, II. du nom, seigneur de Camboulit, allié, le 2 avril 1662, avec Anne de Colomb, et père de:

X. Jean-Joseph DE CORNELY, Ier du nom, seigneur de Camboulit. Il fut marié, le 15 mai 1709, avec Madelaine de la Porte, et fut père de Jean-Joseph II, qui suit.

XI. Jean-Joseph de Corrett', II. du nom, seigneur de Camboulit, épousa, le 31 août 1746, Anne de Los-

tanges, fille de Laurent de Lostanges de Beduer, seigneur de Jarniost, en Lyonnais, brigadier des armées du roi, et de Jeanne Desmarets. De ce mariage sont issus:

1º. Bertrand-Anastase, qui suit;

2º. Jean-Joseph de Cornely;

3°. Anne de Cornely, mariée, à Sarlat, à noble

Mathurin Veyssière de Palomière;

4°. Élisabeth de Gornely, alliée, à Villefranche de Rouergue, avec noble François du Fau de la Roque.

XII. Bertrand-Anastase de Cornelly, né le 1et octobre 1749, fut reçu page de S. M. Louis XVI, en 1766. Il passa des pages officier au régiment de Navarre, infanterie: fut fait chevalier de Saint-Louis. en 1791, et se retira avec le grade de lieutenant-colonel, après 36 ans de services. y compris 12 années d'émigration. Il a épousé, le 17 août 1803, Marie - Louise-Françoise de Frud'homme, fille de Bertrand de Prud'homme, chevalier, seigneur du Roc et de Bellecombe, et de Marie - Henriette de Lavaur. De ce mariage sont issus:

- Marie-Bertrand-Frédéric de Cornely, néle 18 octobre 1804, entré à l'état-major, le 1<sup>er</sup> janvier 1822;
- 2º. Joseph-Henri de Cornely, né le 19 avril 1806.

Armes: D'argent, au cerf élancé de guenles, accompagné de trois corneilles de sable, la dernière surmontant une étoile d'azur; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent. Couronne de comte.

COUTEAUX. Alexandre-Julien-Procope Couteaux, procureur pour le roi au siège de la connétablie et maréchaussée de France, a la table de marbre du palais, à Paris, obtint de S. M. Louis XVI. au mois d'avril 1782, des lettres-patentes de noblesse, en récompense de 31 années de services dans l'exercice de sa charge, et en considération de son mérite personnel et de ses lumières, auxquelles on dut de salutaires réformations dans la discipline des maréchaussées du royaume.

Armes: D'azur, à deux couteaux d'argent, passés en sautoir, liés d'or. L'écu timbré d'un casque taré de profil à trois grilles, orné de ses lambrequins d'azur, d'argent et d'or. Devise : Sicut armis.

CROQUET (1) ou Crocquet DE BELLIGNY. La noblesse de cette famille, orginaire de Paris, a été jurée à Malte, en 1623 et 1624, dans les preuves de Chistophe Perrot de la Malmaison et dans celles de Pierre de Boubers de Voisinlieu, lors que ces deux seigneurs furent recus chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Elle a pour auteur:

Jean Croquet, d'abord quartinier de la ville de Pa-

(1) Dubuisson, tom. I, pag. 118 de son Armorial des principates familles du royaume, donne les armoiries des Croquet de Paris à une famille du Croquet de Guyencourt, originaire de la ville d'Amiens, dont l'un des auteurs, Jean du Croquet, citoyen de cette ville, épousa Marie de Hangest, et fut père de Nicolas et Jean du Croquet, qui assistèrent au mariage d'Anne du Croquet, leur sœur, veuve en premières noces de Jacques Mouret, avec Antoine du Bos, écuyer, seigneur de Flers et de Malassise, fils de Nicolas du Bos, écuyer, seigneur de Hurt et de Drancourt, trésorier-général de France, et de Jacqueline de Louvencourt; mariage dont le contrat fut passe par devant Saint-Fussien, notaire à Amiens, le 21 janvier 1626. (Recherche de Picardie, grand in folio; et Nobiliaire in-4º de Picardie, pag. 50.)

De l'un de ces deux frères est issu Firmin du Croquet, conseiller au présidial d'Amiens. en 1692, et subdélégue de l'intendant de Picardie (Ibid. pag. 564), dont le fils, Firmin-Antoine du Croquet de Guyencourt, lut pourvu, eti 1721, d'une charge de conseiller-seorétaire du roi, maison couronne de France et de ses finances.

(Etat de la France, tom. IV, pag. 100.)
La terre de Guyencourt, en l'Île-de-France, diocèse de Chartres, avait été érigée en vicomté en faveur de Charles de Bérulle, maître des requêtes, par lettres du mois de février 1657. (Dictionnaire des

Gaules, par Expilly, tom. III, pag. 702.)

Jean Le Carpentier fait aussi mention d'une famille patricienne de Cambray du nom du Crooquet, dont il dit ne point connaître les ormoiries, et dont était Jacquemart du Crocquet, échevin de Cambray, en 1270, qualifié, en 1273, écuyer et prevôt de Crèvecœur. Bede du Crocquet était aussi échevin de Cambray et homme de fief de Saint-Aubert, en 1335, 1336, 1341 et 1355. Il épousa Bremburge de le Flie, fille de Jean de le Flie, écuyer, et d'Isabeau de Wasnes, de laquelle il eut Bède et Simon du Crocquet. (Etat de la noblesse du Cambresis par Le Carpentier, part. III, pag. 458 et 45q.)

ris, en 1500, puis échevin de la même ville, en 1502. Il avait eu pour fils:

Mathurin Croquet, Ier du nom, écuyer, seigneur de Boischaillot, qui épousa Agnès de Goulas, de laquelle il laissa:

1º. Mathurin II, qui suit;

2°. Catherine Croquet, mariée, par contrat du 15 mars 1522, avec Guillaume Abot, écuyer, seigneur de la Chaise, conseiller ordinaire en la cour des grands jours du comté du Perche, nommé, le 18 juin 1526, président en l'échiquier et chancelier d'Alençon, ensuite conseiller au parlement de Paris, fils de Denis Abot, écuyer, seigneur de la Chaise, de l'Oiselière, du Jarossay et de la grande Bretonnière, et d'Antoinette de la Cherve.

Mathurin Caoquer, IIe du nom, écuyer, seigneur de Royzray, en Bourbonnais, épousa Denise Gobelin, fille de Jacques Gobelin, écuyer, correcteur des comptes, et de Blanche Barentin. Leurs enfants furent:

1º. Pierre, dont l'article suit;

2°. Catherine Croquet, mariée avec Claude Perrot, seigneur de la Malmaison, président aux enquêtes du palais et conseiller au parlement de
Paris, fille de Jean Perrot et de Marie d'Auver-

gne, dame de la Malmaison;

3°. Marie Croquet, femme de Nicolas Le Clerc, seigneur de Saint-Martin, procureur-général au grand-conseil, fils de Jean Le Clerc, écuyer, seigneur du Tremblay et de Saint-Martin, en Brie, procureur-général au parlement de Paris, et de Madelaine Barthélemy d'Orville.

Pierre Croquet, reçu secrétaire du roi, le 12 juin 1572, mort en 1594, avait épousé: 1° Geneviève Le Bossu; 2° Marie Picou.

Jean-Baptiste Crocquer, l'un de ses descendants, capitaine à la Martinique, épousa, par contrat du 23 février 1658, Marie Dycl de Gravillo, fille de Michel

Dyel, seigneur de Graville, et de Marie Picart, sa troisième femme. Il eut pour fils:

Pierre Crocquet, écuyer, capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui épousa N.... Le Grand, de laquelle il laissa:

Nicolas Crocquet de Belliony, écuyer, aussi capitaine d'infanterie, marié avec Catherine La Verge de la Feuillée, dont il eut:

Marie-Michel Caocquet, de Belligny, écuyer, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né à la Martinique, le 20 août 1757. Il a siégé à l'assemblée de la noblesse du bailliage de Montargis, convoquée, en 1789, pour l'élection des députés aux états-généraux, et a épousé, au mois d'avril 1803, à Caudebec, département de la Seine-Inférieure, Marie-Louise-Rosalie Folloppe.

Armes : De gueules, à trois crocs d'or.

On peut consulter sur cette famille l'Armorial de la ville de Paris, gravé par Beaumont, pag. 29, 31, 35, 92, 106, 107, 108; l'Armorial général de France, par M. d'Hozier, registre I, partie Ire, pag. 5, et le Dictionnaire in-4° de la noblesse, par la Chesnaye-des-Bois, tom. V, pag. 757, et tom. XIII, pag. 23.

D

DACHON, sieurs des Rigaudières, de la Salmonnières et de Saint-Flessan, en Bretagne. Cette famille a été maintenue par arrêt de la chambre de la réformation du 3 juillet 1670, sur le fondement des priviléges de l'échevinage de la ville de Nantes.

Armes: De gueules, à deux léopards d'or.

DE DAMAS, seigneurs et barons de Villiers, de Morande, de Cormaillon, de Courcelles, titrés comtes de Cormaillon, comtes et barons de Damas; maison d'origine chevaleresque et chapitrale du duché de Bourgo-

gne, où elle tenait un rang considérable dès le milieu du 11° siècle. Elle y a formé plusieurs branches, dont quelques-unes se sont éteintes, et qui toutes ont constamment soutenu l'éclat de leur première origine, par les utiles et nombreux services qu'elles n'ont cessé de rendre à nos rois. A ces avantages, cette maison joint celui non moins précieux de compter parmi ses premières alliances une parente directe avec la maison de Montagu, puinée des ducs de Bourgogne et issue du sang royal de France. Cette alliance fut contractée, vers l'an 1580, par Jean-Damas, écuyer, seigneur de Bussière, de Villiers et de Jouancy, avec Marie de Montagu, fille de Philibert de Montagu, chevalier, seigneur de Couches, de Saint-Péreuse et de Nolay, et de Jeanne de Vienne ; alliance qui, formée à cette époque, peut fixer l'opinion sur les caractères de noblesse et d'illustration de cette famille. Ses preuves ont été jurées à Malte, à Saint-Georges, à Remiremont et à Neuville. Les descendants de Jean Damas et de Marie de Montagn ont formé deux branches principales : 1º les seigneurs de Villiers, d'Athies, de Sauvigney et de Sandaucourt, fondus par mariages, en 1596 et vers 1600, dans les maisons de Fuligny (1) et de Foudras; 2º les seigneurs de Cormaillon, de Courcelles, de Morande, de Fains, de Villers-lès-Sémur, titrés comtes de Cormaillon, comtes et barons de Damas. Ces deux branches ont constamment siégé aux assises de la noblesse des états de Bourgogne, et ont donné, la première, un grand-veneur de Bourgogne, en 1456, un écuyer d'honneur du duc Charles le Téméraire et un gouverneur de la ville et sorteresse d'Auxerre, en 1594; la seconde, un lieutenant-général au service de Danemark, à la fin du 17º siècle, un colonel de cavalerie, et de nos jours un général-major au service de Russie, puis lieutenant-général au service de France. Cette branche compte en outre plusieurs autres officiers dans les armées de nos rois, dont l'un, entr'autres, servit avec distinction dans l'arme du génie, fut

<sup>(1)</sup> Ce fut en vertu de cette alliance que la maison de Fuligny, d'ancienne chevalerie de Champagne, ajouta à ses nom et armes ceux de Damas. Cette maison de Fuligny-Damas s'est éteinte, par mêtes, ea 1802.

blessé, le 20 octobre 1688, au siège de Philisbourg, et mourut d'une blessure qu'il avait reçue à l'épaule, devant le château de Namur, dans la nuit du 7 au 8 juin 1692. Les alliances directes de cette maison sont avec celles d'Armstroff, d'Athies, de Beauvau, du Bois d'Aisy. du Bos, de Bouvot, de Chasan, de Chauvigny de Blot, de Chauvirey, de Chavannes, de Clugny, de Crècy, de Damas d'Anlezy, de Fontaines, de Grand d'Aizanville, de Haraucourt, de Marbœuf, de Mouchet, d'Oiselet, de Perrot de la Malmaison, de Pontallier, de Salius, de Sully, etc.

Charles, baron DE DAMAS DE CORMAILLON (1), chevalier, seigneur de Saint-Benoise et autres lieux, était colonel en second du régiment de la Marche, lorsqu'il émigra à l'époque de la révolution. Il fut attaché à la personne de Monsieur, aujourd'hui S. M. Louis XVIII, en qualité d'aide-de-camp; fit les campagnes de l'armée des princes, et périt à la malheureuse affaire de Quiberon, le 20 juillet 1795, ayant alors le grade de colonel de cavalerie. Il avait épousé, par contrat du 28 juin 1784, signé par le roi et la famille royale, Marie-Gabrielle-Marguerite de Sarsfield, chanoinesse-comtesse de Neuville, fille de Jacques-Hyacinthe, viconite de Sarsfield, lieutenant-général des armées du roi, inspecteurgénéral de la cavalerie et des dragons, gouverneur de la citadelle de Lille, commandant pour le roi dans la province de Hainaut et le Cambrésis, et de Marie de Levis. En faveur de ce mariage, Jean-Pierre Damas. comte d'Anlezy, seigneur d'Anlezy, de Fleury la Tour, de Sassangy et autres lieux, maréchal des camps et armées du roi (2), fit donation de tous ses biens au baron de Damas, et, dans le cas où ce dernier le précéderait, aux enfants qui pourraient naître de lui et de mademoiselle de Sarsfield, son épouse. De ce mariage sont issus :

<sup>(1)</sup> Ses deux sœurs, Agnès-Esprite de Damas, née au Fains, le 30 décembre 1748, et Catherine-Charlotte de Damas, née au même lieu, le 17 février 1755, chanoinesses-comtesses de Neuville, existent et a'ont point contracté d'alliance.

<sup>(2)</sup> Il est mort au château d'Anlezy, le 7 septembre 1800.

1º. Ange-Hyacinthe-Maxence, qui suit;

2°. Alfred-Charles-François-Gabriel, comte de Damas, capitaine au 2° régiment de la garde royale, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur;

3°. Antoinette-Jeanne-Isidore de Damas, mariée avec Martial-Jacques-Louis, marquis de Lo-

ménie.

Ange-Hyacinthe-Maxence, baron DE DAMAS, propriétaire de la terre d'Anlezy, né à Paris, le 30 septembre 1785, émigra avec son père. Il entra au service de Russie, en 1795, y devint successivement colonel dans la garde de l'empereur, commandant un bataillon du régiment de Séménowsky, puis colonel des grenadiers d'Astracan, et chef de brigade du régiment de Fanagorie, et enfin général-major ; chevalier des ordres de Saint-Georges et de Saint-Wolodimir de la troisième classe, et de l'ordre de Sainte-Anne, deuxième classe. Il entra au service de France, en 1814, en qualité de maréchal-de-camp, fut nommé gentilhomme d'honneur et aide-de-camp de son A. R. Monseigneur, duc d'Angoulême, et ensuite fut nommé chevalier de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, la même année; promu au grade de lieutenant-général des armées du roi, le 10 avril 1815; nommé, au mois d'octobre, commandant de la 8° division militaire, dont il continue encore de remplir les fonctions; officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, au mois de mars 1815, et commandeur du même ordre, au mois de mai 1820; enfin commandeur de l'ordre de St.-Louis, le 1er mai 1821 (1). Le baron de Damas a épousé, par contrat du 7 juin 1818, signé par le roi et la famille royale, Sigismonde-Charlotte-Laure de Hautefort, fille d'Amédée-Louis-Frédéric-Emmanuel, comte de Hautesort, et d'Alix-Julie de Choiseul-Praslin. De ce mariage sont issus :

1°. Charles-Gabriel-Godefroy-Marie-Maxence de Damas, né à Marseille, le 15 mai 1819;

<sup>(1)</sup> Voyez pour le détail des services militaires de cet officiergénéral, le tom. V du Dictionnaire historique et biographique des généraux français, depuis le onzième siècle jusqu'en 1822.

- 2°. Pierre-Marie-Edmond de Damas, né à Marseille, le 13 mai 1820;
- 3°. Amédée-Jean-Marie-Paul de Damas, né à Marseille, le 4 juillet 1821.

On peut consulter pour la généalogie détaillée de cette maison, le tom. II de l'Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands diguitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l'Europe, publié en 1822.

Armes: Écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la hie ou poteau de mer de sable en bande, accompagnée de six roses de gueules, en orle, qui est de Damas de Cormaillon; aux 2 et 3 d'or, à la croix ancrée de gueules, qui est de Damas d'Anlezy. Couronne de comte. Tenants: Deux génies. Devise: Et fortis et fidelis.

LEDANOIS DE GEOFFREVILLE, vicomtes de Roncherès, en Soissonnais, barons de Cernay, en Dormois, titrés comtes et marquis de Geoffreville et de Cernay, en Hainaut, et en Picardie; maison d'origine chevaleres que de la province de Champagne, également distinguée par son ancienneté et ses services militaires, et qui, le 20 juillet 1754, a obtenu les honneurs de la cour en vertu de preuves faites au cabinet des ordres du ro.. Elle a fait également les preuves d'admission pour les hauts chapitres de Maubeuge et de Mons; à produit 3 lieutenantsgénéraux, et un maréchal des camps et armées du roi; un grand'croix de Saint-Louis, en 1766, mort en 1784; des gentilshommes ordinaires de la chambre du roi; plusieurs gouverneurs de places de guerre, telles qu'Irson, Aubenton, Rumigny, Château-Porcien et Rocroy; des colonels et mestre-de-camp de régiments d'infauterie et de cavalerie de leur nom , et plusieurs officiers supérieurs au service de l'empire d'Allemagne. Les barons de Cernay joignaient à leurs titres distinctifs, celui de grands-maréchaux et premiers vicomtes héréditaires du comté de Hainaut. Les alliances directes de cette maison sont avec celles de Beaufort, en Champagne, de Besannes, de Bohan, de Bouzonville, de Chartognes, de Condé de Serrières et de Ronchères; d'Estaing, d'Estourmel; de Failly. de Fontaine, de Fouilleuse, de Graffeuil, du Guet d'Inaumont, de la Haye
de Chaumont, de Lenoncourt, de Liedekerque, de
Maubeuge, de Miremont, de Moraviski, de Neufchâtel, de Noyelles, d'Orjault, de la Pierre de Bouzies,
de Proisy, de Remont d'Arnicourt, de Rocourt, de
Rolin de Robersart, de Saint-Germain, de Sainzelles,
de Stainville, de Sugny, de Vaux-d'Escordal, le Vergeur, de Villelongue, de Villiers-Wasigny, etc. Dans
les productions faites en 1668, par devant MM. de Caumartin, intendant en Champagne, et Dorieu, intendant
en Soissonnais, par les diverses branches de cette maison, elles justifièrent de leur parenté collatérale avec
la maison de Bourbon.

Armes: D'azur, à la croix d'argent, seurdelysée de sable.

DIJON, comté. Les Romains ayant été chassés d'une partie des Gaules par les Bourguignons, Dijon fit partie du royaume de Bourgogne, sous les premiers rois de ce nom; ensuite il passa sous la domination des rois de France, jusqu'au temps de l'établissement des ducs de Bourgogne à l'occident de la Saône. Dijon, au 9º siècle, était gouverné par des comtes, qui relevaient des évêques de Langres. Manassès, seigneur de Vergy, vivant, en 886, fils de Théodoric II, comte d'Autun, de Châions et de Macon, fut comte de Châlons-sur-Saône, de Dijon, d'Auxois et de Beaune; il tenait ces derniers comtés d'un seigneur nommé Warnier, qui s'en réserva la suzeraineté. Manassès ler eut pour successeur Aymar, qui, l'an goi, apporta à Dijon le corps de Saint - Médard, premier évêque de Noyon. Manassès II, fils puine de Manassès Ier, succéda à Aymar. Après lui, on trouve une suite de six ou sept autres comtes de Dijon, jusque vers l'an 1082, que Létalde, le dernier, étant mort sans enfants, Hugues Ier, duc de Bourgogne, réunit le comté de Dijon à son domaine. Il est probable que Létalde était le premier ou le second comte héréditaire de Dijon. Car, jusqu'en 1002, ce comté ne sut gouverné que par des comtes bénéficiaires.

DONCQUER DE T'SERROELOFFS, à Dunkerque; famille ancienne, originaire des Pays-Bas, qui remonte, par filiation suivie, à Olivier T'Sallart, dit Doncquer, allié à la noble famille de T'Serroeloffs, l'une des sept patricrennes privilégiées de Bruxelles. Philippe le Bon, duc de Bourgogne et de Brabant, le nomma, en 1466, escoutette (chel) de la ville de Malines. C'est en vertu de cette alliance que S. M. Louis XVIII, par lettres patentes du 29 novembre 1814, a permis à Honoré-Hippolyte Doncquer, administrateur des hospices civils et militaires de la ville de Dunkerque, d'ajouter à son nom héréditairement celui de T'Serroeloffs. Cette samille a été pendant plusieurs générations en possession de la charge de grand-veneur et grand-sauconnier de Brabant.

IX. Nicolas-François Doncquer, écuyer, ches de cette famille au 9º degré, seigneur de la Motte-Renard, Waerschoe, Stendam, etc., né le 16 janvier 1727, consul-général de S. M. le roi de Danemark, au departement de la Flandre maritime, pays conquis et reconquis, Calaisis, Boulonnais et Picardie, par lettres patentes du 19 juillet 1748, et son conseiller, par autres lettres du 1° août 1749, épousa, le 21 avril 1755, Marie-Pétronille de Clercq, dont il eut:

 Nicolas-Martin Doncquer, né le 20 août 1756, consul du roi de Danemark au département du Nord, du pays de Calais, et de la Somine;

2º. Honore Hippolyte, qui suit;

3°. Thomas-François-Félix Donequer, né le 29 mars 1765;

4°. Sophie-Thérèse-Victoire Doncquer, née le 24 décembre 1767, non mariée.

X. Honoré-Hippolyte Doncquer de T'Serroelosse, né le 12 juillet 1763, a éponsé, le 8 octobre 1796, Marie-Rosalie-Yves de Kerguelen, fille de Yves-Joseph de Kerguelen, décédé à Paris, contre-amiral de la marine royale, et de dame Marie-Laurence de Bonte, et veuve en premières noces de Joseph-René de Kerguern, capitaine des vaisseaux du roi, tué à l'affaire de Quiberon, étant capitaine au régiment d'Hector, dont il lui est

resté un fils, Chales-Marie-Joseph de Kerguern, officier de marine, né le 19 novembre 1791. De son second mariage elle a eu:

1°. Hippolyte-Anne-Julien Doncquer de T'Serroeloffs, né le 28 janvier 1798 ;

2°. Eugène-Anatole-Celestin Doncquer de T'Ser-

roeloffs, né le 19 novembre 180;

3°. Zénobie-Marie-Louise Doncquer de T'Serroeloffs, née le 13 octobre 1801.

Armes: Ecartelé; aux 1 et 4 de sinople, à trois grenades d'argent en barres; aux 2 et 3 d'or, à la tour d'azur, mouvante d'une mer au naturel, et dont est issant un fauconnier de carnation, habillé de gueules, tenant sur sa main dextre un faucon de sable; sur la mer un cygne d'argent nageant vers une échelle d'or posée au pied de la tour; sur le tout de pourpre, à neuf billettes d'argent, 4, 3 et 2. Devise: Post tenebras spero lucem.

DRUDES (1). Ce dictionnaire étant destiné à faire suite au Nobiliaire universel de France, dont le 18° et dernier volume a été publié en 1821, on a cru devoir mentionner ici quelques corrections et additions à la généalogie de la maison Drudes, de Rudes ou Drudas, mentionnée dans ce 18° tom. A la page 30, ligne 7, sortit, *lisez :* sortait. Ligne 12, de la même page, après certificat, ojoutez : de M. Maugard, chevalier de l'ordre royal et hospitalier du Saint-Sépulcre, généalogiste de l'ordre de Saint-Hubert de Bar, etc., commissaire du roi pour la recherche et vérification des monuments de droit public et d'histoire; et d'un inventaire et procèsverbal de titres et preuves de noblesse et filiation de MM. Drudes ou Drudas, dressé au mois d'août 1789, par messire Charles-Gaspard de Toustain-Frontebosc, des comtes de Carency, vicomte de Toustain-Richehourg, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'ordre royal et hospitalier du Saint-Sépulcre, officier-supérieur de cavalerie, chevalier de l'ordre

<sup>(1)</sup> Voyez la Notice insérée pag. 184 du tom. III de cet ouvrage.

du mérite de Saint-Philippe et de l'ordre du Lion de Limbourg, chevalier commandeur dans la langue d'Austrasie; inspecteur et commissaire perpétuel dans toutes les langues de l'association chapitrale d'ancienne noblesse, dite aussi des quatre empereurs, ou l'illustre confraternité de l'Ange gardien, que dès... etc., etc.

Pag. ibid., lig. 20. Ermentrade, lisez: Ermentrude. Pag. 34, lig. 26. Bijet et Roley, lisez: Bigot et Rosty.

Pag. ibid., lig. 28. Pièces, lisez : Prières.

Pag. ibid., lig. 32. Explicitement, lisez: Implicitement.

Pag. 36, lig. 15. 1776, lisez : 1775.

Pag. ibid, lig. 30, ajoutez: Un des otages de Louis XVI

et de sa famille.

(Le chevalier Alexandre Drudes de Campagnolles a publié, en 1820, un Coup d'œil sur l'unité d'origine des trois branches mérovingienne, carlienne et capétienne, de la maison de France, in-8°, et, en 1821, un Mot sur les grandeurs de la maison de France, surnommée de Bourbon, brochure de huit pages in-8°.)

Pag. ibid., lig. 33, ajoutez chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis.

Pag. 37, lig. 16, au lieu de : S. A. R., lisez : LL. AA. RR.

Pag. 38, lig. 4. Vierroix, lisez: Viessois.

Pag. ibid., lig. 11. De Rozel, lisez: Du Rozel.

DUNOIS, comté, puis duché-pairie. Le Dunois, Pagus Dunensis, dont Châteaudun est la capitale, était habité par les Carnutes, lors de la conquête des Gaules par César. Sous Honorius, ce pays était compris dans la quatrième Lyonnaise. Le Dunois passa de la domination des Romains sous celle des Français. Il fit partie du comté de Blois, et fut vendu, avec ce comté, l'an 1391, par Gui II de Châtillon à Louis de France. duc d'Orléans, pour la somme de 200,000 francs d'or. Charles de France, duc d'Orléans, fils de Louis, donna, l'an 1430, le comté de Dunois, avec la vicomté de Châteaudun, à son frère naturel Jean, bâtard d'Orléans, en échange du comté de Vertus. Ce sut ce héros qui rendit le nom de Dunois si célèbre dans l'histoire par ses exploits. Il mourut en 1468. Louis II, arrière petit-fils de Jean, obtint l'érection du comté de Dunois

en duché-pairie, par lettres du mois de juillet 1527, qui ne furent point registrées. Son fils, François III, lui succéda en 1537, et mourut sans alliance, en 1551. Léonor d'Orléans, fils de François, marquis de Rothelin (troisième fils de Louis I'r, comte de Dunois), sncceda à François III, son cousin, et mourut en 1573. Henri II d'Orléans, fils de Henri I'r, mort en 1595, et petit-fils de Léonor, mourut en 1637, et fut père, entr'autres enfants, de Marie d'Orléans, qui, devenue héritière, en 1674, de tous les biens de sa branche, fit donation du comté de Dunois (1) et de la vicomté de Châteaudun à Louis-Henri de Bourbon, son cousin-germain, fils naturel de Louis, comte de Soissons. Louise-Léontine-Jacqueline, fille de Louis-Henri, porta en mariage, l'an 1710, le comté de Dunois et ses droits sur les principantés de Neufchâtel et de Wallengin, en Suisse, à Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes. Cette dernière maison a possédé le comté de Danois jusqu'à l'époque de la révolution.

E

n'ÉDOUARD, anciennement Édouhart, seigneurs de Grimaux, de Jouancy, d'Etalente et de Corrabœuf, barons de Thenissey, en Bourgogne; famille ancienne, qui, selon Palliot, est originaire d'Angleterre. Elle établit sa filiation depuis Jean d'Édouard, marié, par contrat du 17 janvier 1488, avec Bonne Damas.

Les descendants de Jean se sont alliés aux maisons de Bethoulat, de la Boutière, de Chaugy-Lantilly, de Clugny, de Crécy, de Gellan de Thenissey, du Ruel de Saint-Maurice, de Saint-Martin, de Salins-la-Tour, de Selle, de Vichy, etc.

Benigne d'Édouard de Thenissey, fils de Léonard

<sup>(1)</sup> Dès le mois d'août 1660, Louis XIV avait déclaré par des lettres patentes, registrées le 5 septembre suivant, que le comté de Dunois était mouvant immédiatement de la couronne de France.

d'Édouard, baron de Thenissey et de Corrabœuf, grand prevôt de Bourgogne, fut reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, an prieuré de Champagne, le 6 mars 1650. Ses quartiers étaient Edouard, Salins-Corrabœuf, Crécy de Venarey, Ternant, Gellan, Saint-Anthôt, Moreau, la Bootière, Ferrière, Charnouil, Baillet de Vaugrenant, Berbis, Brulart, Hennequin, etc.

Armes: D'or, à deux jumelles d'azur, sommées chaeune d'un lion léopardé de gueules.

ÉDOUART, seigneurs de Vaux, en Normandie. Denis Edouart, auteur de cette famille, avocat à Falaise, fut anobli au mois de mai 1404 Son petit-fils, Guillaume Edouart, fut maintenu par Montfaut, en 1465, dans la sergenterie de Jumel, élection de Falaise. Ses descendants se sont depuis transportés dans la généralité d'Alençon, élection d'Argentan, où ils ont été maintenus lors de la recherche, en 1667.

Armes: D'argent, au chevron de gueules, accompagné en chef d'un croissant et de deux étoiles, et en pointe d'une merlette, le tout du même.

D'ELBÉE; samille ancienne de la Beauce, distinguée par ses services militaires et ses alliances. Elle établit par titres sa filiation suivie depuis Jean d Elbée, écnyer, seigneur de Caumont, du Petit-Mont et de Gossonville, archer des gardes-du-corps du roi Louis XII, qui, le 5 lévrier 1500, épousa Madelaine de Guay-Renard. Ses descendants ont forme plusieurs branches : 1º les seigneurs de Caumont, existants en 1660; 2º les seigneurs d'Espainville, qui existaient avant la révolution dans deux fils au service, et une fille, élevée à Saint-Cyr; 3º les seigneurs de Belmont, marquis d'Elbée; 4º les seigneurs de Jarieux, dont on va donner l'état actuel. Ces diverses branches ont contamment rempli divers grades dans les armées de nos rois, et l'une d'elles a produit un généralissime des armées royales de l'Ouest, célèbre par sa bravoure et ses talents militaires, fait prisonnier dans l'île de Noirmoutier, et fusillé, en 1794,

V.

avec la réputation du plus habile genéral qu'aient eu les Vendéens.

Cette samille a été maintenue dans sa noblesse, en 1586, 1599, 1667, et par arrêt de la cour des aides du 5 mars 1766. Ses alliances directes sont, entr'autres, avec les samilles d'Autry, de Brunel, de Buissy, de Chartres, du Chesue, de Clermetz de la Mérie, le Lieur de Poyer, de Pinccloup, de Pinières, de Pontbréant, de Ramezay, de Sénégal de Lalan, de Villedieu-Saint-Fargeau, de Vion de Gottenville, etc.

#### BRANCHE DE BELMONT.

VIII. Charles-Louis, marquis d'Elbér, né le 3 juil-let 1783, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, admis de minorité dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, en 1792. ex-maréchal-des-logis des mousquetaires noirs, et lieutenant-colonel des volontaires royaux de Normandie, pendant les cent jours, chef d'escadron de cuirassiers, a épousé, en 1815, mademoiselle Ermance de Monti, d'une aucienne et illustre maison, originaire de Toscane, qui a donné à l'église un pape et trois cardinaux, un grand-maître de Malte, un ambassadeur extraordinaire en Pologne, lieutenant-général des armées du roi de France, et chevalier de ses ordres. De ce mariage sont issues:

- 1°. Flavie d'Elbée, née le 17 avril 1816;
- 2°. Victorine d'Elbée, née le 28 mars 1818.

#### BRANCHE DE JARIEUX.

VII. Antoine d'Elbéz, ancien garde-du-corps de la garde constitutionnelle de Louis XVI, conseiller de préfecture à Beauvais. Il a épousé mademoiselle Evrard, dont il a :

- 1°. Léonce d'Elbée, élève du collége de Henri IV;
- 2º. Victor d'Elbée;
- 3°. Charles d'Elbée.

· Armes : D'argent, à trois sasces de gueules.

L'ESPINE, en latin Spina. ou Spinates, au Comtat Venaissin; maison d'origine chevaleresque du Dauphiné, qui a pris son nom d'une terre seigneuriale située au diocèse de Die, élection de Montélimar, qu'elle possédait en 1280, et qui s'est successivement répandue au Comtat, en Languedoc et en l'Île-de-France. Quoiqu'on n'ait pu remonter son berceau au-delà du 12° siècle, néanmoins elle paraît dès lors avec des caractères de splendeur et d'illustration qui indiquent une origine encore plus ancienne. En effet, Rican, seigneur de l'Espine et d'Aulan, vivant, vers l'an 1280, avec Philippine d'Argenson, son épouse, est qualifié chevalier et pair du Dauphiné dans le contrat de mariage de Marquis, seigneur de l'Espine et d'Aulan, son fils ainé, de l'an 1312.

La descendance de Rican de l'Espine a soutenu la noblesse de son extraction par de nombreux services militaires et des alliances illustres. Admise dans l'ordre de Sain'-Jean de Jerusalem, dit de Malte, depuis l'an 1526, elle a successivement donné jusqu'à ce jour quinze chevaliers ou dignitaires de cet ordre. Elle a contracté des parentés directes avec les maisons d'Aimini, d'Albaron de Montfrin, d'Alleman, d'Artaud de Montauban, d'Astier de Soubirats, d'Aynard de Montaynard, du Barroux, de Bologne d'Alencon, de Boutin, de Gandelin de Valouse, de Guilhem, de Guiramand, de Grille d'Estoilblon, de Lopès de la Fare, de Panisse, de Parpaille de Molans, de Planchette de Piegon, de Pracontal, da Puy, de Remusat, de Sade, de Saint-Sayournin, de Sperandieu, de Suares, de Tresque, d'Urre, de Vesc, de Vérone, de Vidal de Lirac, de Vincens de Mauléon, etc.

La branche aînée, dite des seigneurs d'Aulan et du Pouet d'Empercy, s'est éteinte, au milieu du 17º siècle, en deux héritières, filles de Guillaume de l'Espine, et de Jeanne-Baptistine d'Urre du Puy-Saint-Martin. La première, Marguerite-Geneviève de l'Espine, épousa, l'an 1630, Esprit de Boutin, seigneur de Valouse. La seconde, Élisabeth de l'Espine, dame d'Aulan, du Pouet d'Empercy et de la Rochette, fut mariée, le 15 mai 1635, avec François-Marie de Suarès, seigneur de Vilabaille.

labeille.

La seconde branche, dite de l'Espine du Puy, s'est formée du mariage de Raynaud de l'Espine, troisième fils de Michel de l'Espine, dont Guillaume de l'Espine, dernier rejeton mâle de la branche aînée, était le petit-fils, avec Françoise du Puy, fille unique et héritière de Dalmasdu Puy, qui imposa à son gendre l'obligation de porter son nom et ses armes. Cette branche, perpétuée jusqu'à nos jours, s'est momentanément divisée en deux rameaux: le premier, dat des marquis de l'Espine du Puy, existant à Avignon; le second, connu sous la dénomination des seigneurs du Pouet-Sigillat, qui existant à Malaucène, et qui s'est réuni au premier en la personne d'Antoine-Joseph-Guillaume, marquis de l'Espine, qui recueillit les biens desdits seigneurs du Pouet-Sigillat, après la mort de Jean-Joseph de l'Espine, seigneur du Pouet, dernier rejeton de cet autre rameau, décédé en 1760.

La branche aînée d'aujourd'hui reconnaît encore un rameau séparé de la tige commune, qui s'est transporté en Languedoc depuis plusieurs siècles, connu sous les noms des seignenrs de Saint-Martin de Vignogoult, lequel s'est encore divisé au commencement du 176 siècle, et a formé un nouveau rameau qui s'est transporté en l'He-de-France, en la personne de Nicolas de l'Espine, qui vivait en 1600.

Le rameau demeuré en Languedoc s'est éteint, en 1763, dans la personne de Jean-Baptiste de l'Espine, seigneur de Saint-Martin de Vignogoult, conseiller à la cour des aides de Montpellier, dont l'oncle, connu sous le nom de chevalier de l'Espine, est mort lieutenant-colonel du régiment d'Orléans après avoir été hon-rablement récompensé de ses services. Jean-Baptiste de l'Espine a institué Antoine-Joseph-Guillaume, marquis de l'Espine du Puy, chef de la branche établie à Avignon, son héritier universel.

Le rameau transplanté en l'Île-de-France, depuis l'époque ci-dessus, et connu sous les noms de l'Espine de Culoison, de l'Espine de Soussigny et de l'Espine de la Thúilerie, a produit également plusieurs officiers estimés dans les armées de terre et de mer de nos rois, et s'est allié aux maisons d'Ay, de Bazin, de Chevrel, de Goubert, de Hardouin-Mansard, comtes de Sagonne, de Nouilles, du Lac de Besse, de Lovat, de Nauteuil, du Puis de Fayet, de Valence, de Villebois, etc.

La branche aînée d'Avignon est représentée par les enfants et petits-enfants d'Antoine-Joseph-Guillaume, marquis de l'Espine du Puy, mort en 1785, qui fut garde de l'étendard, et successivement enseigne des galères du roi jusqu'en 1745. A cette époque, il épousa Eugénie-Lucie de Grille d'Estoubton, et eut de cemariage:

1º. Jean-Baptiste-Guillaume, qui suit;

2°. Philibert-Gabriel-Jean-Joseph-Silvestre, comte de l'Espine, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-général des armées de François, 1°, empereur d'Autriche, chambellan actuel de S. M. 1. et R., et commandant (1822) le corps des troupes autrichiennes auxiliaires en Prémont;

3°. Isabelle de l'Espine, mariée avec Maurice-Antoine du Barroux. établi à Caromb, dans le comtat Venaissin, décédée sans postérité en

1816

4º. Adélaïde de l'Espine, mariée avec Alexandre Vidai de Lirac, des anciens seigneurs de Lirac et de Saignon, en Languedoc, demeurant à Carpentras.

Jean-Baptiste-Guillaume, marquis de l'Espine du Puy, seigneur du Pouct, de Saint-Martin et de Beaumont, ancien officier de dragons au régiment de Custine, mort au mois de septembre 1819, avait épousé, en 1774, Marie-Françoise-Félicité de Fallot de Beaumont. De ce mariage sont issus:

1°. Jean-Joseph-Guillaume, marquis de l'Espine du Puy, chevalier de dévotion de l'ordre de St.-Jean de Jérusalem, chevalier de l'ordre royal de la Légion - d'Honneur, ci-devant page du roi Lonis XVI, jusqu'au 10 août 1792, marié, en 1812, avec Joséphine-Elisabeth-Thérèse sono-des de Campredon, de la ville de l'Île de Venisse;

2°. Louis-Étienne-Marie de l'Espine, chevalier de dévotion de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, lieutenant de vaisseau dans la marine royale de France, marié, en 1818, avec Clara Chaubry, de Toulon, fille de messire Nicolas-Joseph Chaubry de Blottières, ancien maire de Toulon. De ce mariage sont issus:

a. Guillaume de l'Espine, né en 1821;

b. Marie-Mathilde de l'Espine, née en 1819.

3º. Marie-Rose-Alexandrine de l'Espine, mariée, en 1795, avec Joseph, marquis d'Anglesy, d'Avignon, ancien seigneur de Motteville, au diocèse de Vaison;

4°. Marie-Antoinette Isabelle de l'Espine, mariée, en 1804, avec Félix, marquis de Florans, de-

meurant à Bedouin;

5°. Marie-Antoinette-Joséphine de l'Espine, mariée, en 1806, avec Louis-Antoine, baron du Plessis, ancien seigneur de Pousillac, demeurant à Avignon;

6°. Marie-Xavière-Sydonic de l'Espine.

La branche établie en l'Île-de-France est représentée par les enfants de Charles-Pierre de l'Espine, chevalier des ordres royaux de Saint-Michel et de la Légion-d'Honneur, et chevalier de l'ordre de l'Étoile polaire de Suède, fils de Pierre-Jules de l'Espine, né à Paris, le 2 mars 1707, issu, au 5° degré, de Nicolas de l'Espine, mentionné dans l'article relatif à la branche de Languedoc, lequel Pierre-Jules était frère aîné de Nicolas de l'Espine de Soussigny, conseiller du roi.

Pierre-Jules de l'Espine avait épousé, le 4 juillet 1746, Geneviève-Jeanne de Lovat, sa cousine issue de germain, fille de François de Lovat, conseiller à la cour des comptes de Paris, et de Geneviève de l'Espine. De ce mariage sont issus:

- 1°. Charles-Pierre de l'Espine, dont l'article suit; 2°. Geneviève - Marie de l'Espine, décédée sans
  - postérité ;

    Anne de l'Espine de Saint-Chaumont mo

3°. Anne de l'Espine de Saint-Chaumont, morte aussi sans postérité;

Charles-Pierre de l'Espine, décédé le 10 décembre 1821, avait épousé, 1º le 6 octobre 1783, Angélique Boscheron; 2º le 4 octobre 1793, Félicité-Alexandrine-Hélene Masson. Il a eu pour enfants;

# Du premier lit :

1º. Angélique-Désirée de l'Espine, mariée, le 1ºs octobre 1803, à Bernard-Louis-Théodore Berthier de Viviers;

## Du second lit :

2°. Charles de l'Espine, né le 15 février 1797, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem;

3º. Alexandre - Émile de l'Espine, né le 22 mai 1799, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

ARMES. Branches d'Avignon et du Dauphiné: D'argent, à la croix de gueules, accompagnée au premier cauton d'un arbre arraché de sinople. Cimier: Une rose armée d'épines. Supports: Deux lions. Devise: Decus et tutamen.

Le comte de l'Espine, lieutenant-général au service d'Autriche, écartèle de gueules, à la bande d'argent, chargée d'un grillon de sable, qui est de Grille d'Estoublon. Couronne de comte.

Branche de l'Ile-de-France: Écartelé aux 1 et 4 d'argent, à la croix de gueules, accompagnée au premier canton d'un arbre arraché de sinople, qui est de l'Espine d'Avignon; au 2 de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent feuillées et tigées de sinople, qui est de l'Espine de l'Ile-de-France; au 5 palé d'or et de gueules, à la bande d'argent, chargé de trois têtes de loup d'azur, qui est de Lovat. Couronne de comte.

F

FENOUILLEDES, comté et vicomté. Le pays de Fenouillèdes, situé dans la partie méridionale du diocèse d'Aleth, entre le Capir et le Razès, et dont SaintPaul est le chef-lien, avait des comtes particuliers vers le milieu du 8<sup>e</sup> siècle. Ge comté faisait alors partie du marquisat de Gothie, dont il fut dans la suite démem-

bré, ainsi que le cointé de n'azès.

Le pays de Fenouillèdes était possédé héréditairement et à titre de comté par la maison de Barcelonne, des l'an 873. Wefred le Velu, comte de Barcelonne et de Fenouillèdes, mort vers l'an 901, eut pour successeur Wifred II, mort sans postérité en 913. Miron, frère de Wifred, devint après lui comte de Barcelonne et de Fenouillèdes, et eut pour fils et ponr successeur, en 928, Sunifred, mort en 967. Oliba, frère de Sunifred, lai succéda au comté de Fenouillèdes après sa mort, mais non au comté de Barcelonne, dont Borrel, comte d'Orgel, son cousin-germain, se mit en possession à son préjudice. Bernard, fils d'Oliba, se qualifia comte de Fenouillèdes et de Besalu , l'an 1000. Guillaume I, surnommé le Gros, l'un des fils de Bernard, fut apanagé du comté de Fenouillédes vers l'an 1014, et lui succéda au comté de Besalu, en 1020. Il fut père de Guillaume II, mort avant l'an 1070, et de Bernard II, mort sans enfants. Bernard III, fils de Guillaume II, devint comte de Besalu et de Fenouillèdes peu après 1095, et mourut sans postérité l'an 1111. Raymond-Berenger III, comte de Barcelonne, son beau-père, recue llit sa succession, et réunit le comté de Fenouillèdes à son domaine. Il en donna le domaine utile, en 1112, à Aymeri II, vicomte de Narbonne, son frère utérin, et aux vicomtes de Narbonne, ses successeurs, réservant toutefois la suzeraineté aux comtes de Barcelonne. Ce comté fut cédé, par traité de l'an 1258, au roi saint Louis, qui le réunit à la couronne.

Le pays de Fenouillèdes, avait aussi des vicomtes héréditaires, dont le premier connu est Pierre, vicomte de Fenouillèdes, vivant en 1000 et en 1017. Sa postérité s'éteignit, en 1173, dans la personne d'Arnaud III, vicomte de Fenouillèdes. Ave de Fenouillèdes, sa fille unique, épousa N.... de Saissac, qui fut la tige de la seconde race de ces vicomtes. Le roi Louis VIII confisqua la vicomté de Fenouillèdes sur Pierre de aissac, leur fils, pour crime d'hérésie, et en investit Sanche-Nugnès, comte de Roussillon, qui lui en fit hommage en 1226. Hugues, fils de Pierre de Saissac, céda, en

1229, an même Sanche-Nugnès, ses droits sur la vicomté de Fenouillèdes et de Pierre-Pertuse. Les descendants de Pierre de Saissac, connus depuis sous le nom de Fenouillet, affectèrent leur titre de vicomté à la terre d'Ille, en Roussillon. La vicomté de Fenouillèdes fut confisquée, par droit de commise, par le roi Philippe de Valois, et unie à la couronne vers le milieu du 14° siècle.

Armes: Les vicomtes de Fenouillèdes, de la maison de Saissac portaient: D'or, à trois grenades de gueules, chacune surmontée d'une étoile du même.

FERRETTE, comté. Le pays qu'on nomma depuis comté de Ferrette était habité, du temps de César, en partie par les Sequani et en partie par les Rauraci. Sous l'empire d'Honorius, ce pays était compris dans la Maxima Sequanorum. Le pays de Ferrette passa successivement de la domination des Romains sous celle des rois de Bourgogne, et des rois de France. Il était compris dans le duché d'Alsace, lorsqu'il fut démembré, en 1103, du comté de Montbéliard, pour former un comté particulier, qui eut pour premier possesseur Frédéric, fils ainé de Thierri I, comte de Montbéliard. On ne connaît aucun diplôme de l'érection du pays de Ferrette en cointé, ce qui fait présumer que ce fut Frédéric I, comme issu de race comtale, qui imposa sa qualité à son apanage. Le premier acte où il prit le titre de comte de Ferrette est de l'an 1125. Le comté de Ferrette comprenait, depuis sa réunion à la France, en vertu du traité de Munster, en 1648, 48 paroisses, formant un total de 2182 feux.

Le roi Louis XIV, pour récompenser les services du cardinal Mazarin, lui donna, pour lui et ses successeurs, la propriété du comté de Ferrette, ne se réservant que la souveraineté et le haut domaine. Le cardinal en fit don à sa nièce, Hortense Mancini, et a son mari Armand-Charles de la Porte, et ce comté passa à leurs descendants.

Armes: Les anciens comtes de Ferrette portaient: De gueules, à deux truittes ou bars adossés d'or.

V.

DE FONTON. Deux pièces originales des 3 et 4 juin 1707, récemment découvertes, établissent d'une manière authentique la communité d'origine des branches de France et de Constantinople de cette famille.

On a cru devoir reproduire ici la notice que nous en avions donnée, tome IV de cet ouvrage, d'autant mienx que ces pièces et des renseignements reçueillis ultérieurement ont occasioné des changements qu'une notice additionnelle ne pourrait guère expliquer.

La famille Fonton, recommandable par une longue série de services distingués dans la carrière militaire et la diplomatie, subsiste en deux branches principales, établies, la première en France, la seconde à Constantinople depuis près de deux siècles, lesquelles paraissent originaires de la province de Dauphiné, où la branche française a eu des possessions seigneuriales et des emplois marquants.

La seconde branche, fixée dans la capitale de l'empire ottoman, n'a pu soustraire aux fréquents incendies qui surviennent à Constantinople les titres qui eussent pu faire remonter les preuves filiatives des deux branches au-dela de la fin du 16º siècle; et la branche francaise de la famille Fonton a perdu, en 1792, de la même manière, mais par le fait de la révolution, les seuls titres qui pouvaient suppléer à cette première calamité; néanmoins, on en a sauvé un nombre suffisant pour constater à la fois la jonction, la noblesse et les illustrations des deux principales branches de cette famille. Par un effet des mêmes pertes, il n'a été possible de remonter que jusqu'aux deux frères messire Gabriel Fonton, dont l'article suit, et messire Joachim Fonton, dont mention a lieu plus loin, celui-ci fondateur de la branche de cette famille établie à Constantinople. On n'a pu jusqu'à présent découvrir aucun document qui puisse indiquer quel a été leur auteur commun; mais, en raison de l'état de considération relevée dans lequel ils ont existé, on est fondé et autorisé à établir la présomption que cet état était aussi celui de la souche dont ils sont sortis.

### BRANCHE ÉTABLIE EN FRANCE.

Messire Gabriel Fonton, écuyer, sieur de Vaugelas, en Dauphiné, seul seigneur en toute justice de la terre de l'Etang-la-Ville sous Marly, acquit, par acte passé devant Béchet, notaire à Paris, le 9 janvier 1690, les deux charges de conseiller du roi, trésorier ancien et alternatif de la prevôté de l'hôtel du roi et grande-prevôté de France, dont était pourvu Jacques de Vaude, écuyer. Joachim Fonton, son frère puîné, étant décédé. le 3 juin 1707, à Versailles, il fit transporter son corps, le même jour, en sa terre de l'Etang-la-Ville, où il fut inhumé le 4. Dans un testament, daté de Saint-Denis le 1er avril 1712, et qui fut déposé, par acte annexé audit testament, du 21 mars 1714, chez Bouron, notaire à Paris, Gabriel Fonton a les qualités d'écuyer, conseiller du roi, secrétaire de Sa Majesté, maison et couronne de France, ci-devant maître-d'hôtel de seu madame la dauphine de Bavière, conseiller de Sa Majesté, trésorier-général, ancien payeur des gages des officiers de la prevôté de l'hôtel et grande prevôté de France, contrôleur-général de la maison de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans, contrôleur ordinaire du gobelet, de la bouche et de la maison de madame la dauphine, gouverneur pour Sa Majesté des ville et château d'Axilan, en Dauphine, seul seigneur en toute justice de la terre, seigneurie et paroisse de l'Etangla-Ville sous Marly, etc. L'acte de son décès, marqué au 24 avril 1713, porte qu'il était âgé d'environ 83 ans, et qu'il sut inhumé dans la chapelle seigneuriale de l'Etang-la-Ville. Il avait épousé demoiselle Geneviève de Ménigand, nommée dans le contrat de mariage de leur fils unique qui suit.

Messire Antoine-Salomon Fonton, écuyer, sieur de Vaugelas, en Dauphiné, seigneur de l'Etang-la-Ville sous Marly, est qualifié conseiller du roi, et trésorier-général alternatif de la prevôté de l'hôtel et grande-prevôté de France, dans son contrat de maniage passé, avec l'agrément de Sa Majesté et de la famille royale, devant Clément, notaire à Paris, le 14 février 1694, avec demoiselle Marie-Anne-Geneviève

Denis du Choiselle. Il succéda immédiatement à son père dans les charges de trésorier de la prevôté de l'hôtel et de contrôleur général de la maison de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans (1), qualités qu'on lui donne dans l'acte de décès de son père, du 24 avril 1713, auquel il fut présent. Par contrat du 21 mars 1715, passé devant Rigault et Chèvre, notaires à Paris, on lui constitua sur l'état 300 livres de rente pour un capital de 8000 livres par lui payé en conséquence de l'édit du mois de décembre 1713. Il est rappelé avec les qualités de seigneur de l'Etang-la-Ville, gentilhomme-servant de la reine, et contrôleur-général de la maison de S. A. R., dans le partage de sa succession sait devant Doyen et son collègue, notaires à Paris, le 11 février 1744, où son décès est rappelé sous la date du 1º avril 1743, entre la dame du Choiselle et leurs enfants qui furent:

1º. Edouard-Salomon, dont l'article suit;

2º. Guillaume - René Fonton de Vauge-

3º. Antoine - Guillaume Fonton de la

pitaines au régiment de Rohan infanterie (3); Salle (2);

qui, en 1744, étaient ca-

4°. Anne Fonton de Vaugelas, décédée à Paris, le 31 juillet 1743, alors veuve de messire Francois de Quillebœuf, chevalier, seigneur de Boissy, maréchal des camps et armées du roi, rappelée dans le partage du 11 février 1744;

5º. Henriette-Julie Fonton de Vaugelas, qui, en 1744, était au monastère des dames religieuses de la Croix, rue Charonne, faubourg Saint-Antoine, à Paris;

<sup>(1)</sup> Il était panetier de la reine, épouse de Louis XV, en 1727. et 1736. (Etats de la France pour l'année 1727, tom. 11, pag. 346, et pour l'année 1736, tom. II, pag. 338.).

<sup>(2)</sup> Antoine-Guillaume Fonton de la Salle, chevalier de Saint-Louis, s'étant retiré du service après la campagne de 1746, épousa une riche héritière aux Pays-Bas, et s'établit à Bruxelles, où il mourut quelques années après.

<sup>(3)</sup> L'aîné, M. de Vaugelas, était major du port de Cette, en 1749. (Etat de la France pour cette année, tom. IV, pag. 476.)

6º. Marie-Sabine Fonton de Vaugelas, qui vivait en 1744.

Édouard-Salomon Fonton de l'ÉTANG-LA-VILLE, écuyer, conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres, gentilhomme servant de la reine, a ces qualités dans le partage de la succession de son père, et de celle d'Anne Fonton de Vaugelas, sa sœur, du 11 février 1744. Le même acte porte qu'il était précèdemment chargé des affaires du roi aux cours de Vienne et de Saint-Pétershourg. Il était panetier de la reine en 1749 (1). Il fut seigneur de l'Étang-la-Ville et de Mareil en partie, et s'allia avec demoiselle Marie-Anne Perdrigeon, fille de Martin Perdrigeon, ancien greffier du parlement de Paris. Il existe aujourd'hui de ce mariage:

- 1º. Denis Édouard, qui suit;
- 2°. Henri-Martin Fonton, écuyer, né à Paris, le 17 octobre 1748, colonel d'artillerie, en retraite; chevalier de Fordre royal et militaire de Saint-Louis; officier de la Légion-d'Honneur; actuellement domicilié à Givet, département des Ardennes; s'étant allié par mariage avec Agathe de Brunel, fille de M. de Brunel, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'infanterie, de la ville de Metz, et de mademoiselle de Bernard, du Saint-Esprit, et sœur de M Jean-Philippe de Brunel, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Lazare, colonel en retraite, d'une famille noble du pays Messin. De ce mariage sont issus plusieurs enfants.
- 3°. Marie-Sabine Fonton, mariée à messire Henri-Prosper de Bernard, d'une famille noble du Saint-Esprit, ancien capitaine des grenadiers du régiment de Soissonnais, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ci-devant commandant pour le roi la ville et le château fort d'Agde et de Brescou, domicilié à Sorrèze, département du Tarn.

<sup>(1)</sup> État de la France pour l'année 1749, tom. II, pag. 323.

Denis-Édouard Fonton de L'Étang-La-VILLE, écuyer, ne à Paris, paroisse Saint-Roch, le 13 novembre 1747, colonel d'artillerie en retraite, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, officier de la Légion-d'Honneur, actuellement domicilié à La Fère, departement de l'Aisne, a épousé demoiselle Marie-Anne de la Fons, fille de messire Philippe-Gabriel de la Fons, chevalier, seigneur d'Ardecourt, Happoncourt et autres lieux, et de Jeanne-Madeleine Commargon.

Armes: D'or, à une épée de gueules et une plume de sable passées en sautoir, accompagnées en chef d'un dauphin conché d'azur. Cimier, un soleil d'or. Supports, deux lévriers.

Ces armoiries out été enlevées, pendant la révolution, de la grille du château de l'Etang-la-Ville, où elles étaient apposées; mais le soleil qui surmontait le cartouche y subsiste encore, et l'écusson des armes en bronze a été retrouvé, et existe encore dans une des caves du château de l'Étang-la-Ville!

## BRANCHE ÉTABLIE A CONSTANTINOPLE.

Messire Joachim Fonton, né à Valence, en Dauphiné, en 1651, frère puîné de Gabriel Fonton, sieur de Vaugelas, fut envoyé à Constantinople, en 1670, pour y apprendre les langues orientales. Après avoir suivi pendant dix ans la carrière d'interprète auprès du consul-général du roi, au Caire en Egypte, il voulut la quitter, et repassa en France en 1685. Lié à Paris avec M. de Girardin, qui, l'année suivante, fut nommé à l'ambassade de Constantinople, Joachim Fonton se rendit aux pressantes sollicitations de cet ambassadeur et du ministre, se détermina à l'accompagner à Constantinople, et ensuite à accepter la charge de secrétaire du roi et de son premier interprète près la porte Ottomane. Le 26 mars 1686, en présence de M. de Girardin et de madame l'ambassadrice, son épouse, il s'allia, en la chapelle de l'ambassade, (célébration faite par monseigneur Gaspard Gasparini, vicaire apostolique patriarcal de Constantinople), avec demoiselle Anne Joulin. Joachim stipule dans cet acte comme français, né à Valence, en

Dauphiné. Quelques années après, se sentant incommodé par la maladie de la pierre, Joachim Fonton revint à Paris, pour se la faire tailler. Ce fut le fameux Maréchal, chirurgien du grand dauphin, qui lui fit l'opération à Versailles, dans l'un des appartements du château. Joachim en mourut, le 3 juin 1707. Son acte d'inhumation (1), du 4 juin, lui donne les qualités de messire Joachim Fonton, chevalier du Saint Sépulcre, conseiller du roi, premier interprète pour Sa Majesté auprès de son ambassadeur au Levant, s'aisant son séjour ordinaire à Constantinople, agé de 56 ans, et ajoute que messire Gabriel Fonton, seigneur de l'Etang-la-Ville, qui avait fait transporter son corps du château de Versailles, le fit inhumer en sa présence, (en un cercueil de plomb), dans le caveau de la chapelle seigneuriale de l'Etang-la-Ville.

Joachim Fonton eut de son mariage onze enfants, dont l'ainé fut Pierre qui suit.

Pierre Fonton, né à Constantinople, le 28 janvier 1687, et tenu sur les fonts de baptême par M. de Girardin, ambassadeur près la sublime Porte, et par madame l'ambassadrice, son épouse, fut nommé, par brevet, secrétaire du roi, et son premier interprète à l'ambassade près la porte Ottomane; il sut créé, en 1721, chevalier du Saint-Sépulcre. Il épousa demoiselle Lucrèce Navoni, née à Constantinople, mais issue d'une famille noble vénitienne, qui constate une grande ancienneté dans le service diplomatique de la république de Venise, près la porte Ottomane. Il mourut à Constantinople, le 27 juillet 1756. L'épitaphe sur sa tombe dans la chapelle de l'ambassade de France en la capitale turque, ayant en tête les armes de la famille, surmontées d'une couronne de comte, lui donne en outre la qualification de conseiller du roi. Du mariage de Pierre Fonton avec Lucrèce Navoni sont issus vingt enfants des deux sexes. L'ainé des fils a été :

Antoine Fonton, né le 14 octobre 1724, nommé, par brevet, secrétaire du roi et son premier interprète

<sup>(1)</sup> Extrait du registre de la commune de l'Étang-la-Ville.

à l'ambassade près la sublime Porte; employé, en 1752, dans la mission du courte de Broglie, ambassadeur de France à Varsovie; chevalier de l'ordre pontifical de l'Éperon d'or, et décédé à Constantinople, en 1802, à l'age de 77 ans.

Charles Fonton, frère puiné d'Antoine, né le 26 novembre 1725, mort à Smyrne, y a résidé et existé pendant une longue suite d'années avec la charge de secrétaire du roi et de son premier interprète au consulatgénéral de France dans cette contrée.

Joseph Fonton, l'un de leurs frères, était né le 25 mai 1747.

Parmi les filles de Pierre Fonton était feu dame Thérèse Fonton, épouse de feu M. le baron de Testa, conseiller aulique de S. M. l'empereur d'Autriche, chevalier de l'ordre de Saint-Léopold, premier interprète et son chargé d'affaires près la porte Ottomane, et mère, entr'autres enfants, d'Elisabeth, baronne de Testa, mariée à son excellence le baron Ignace-Laurent de Sturmer, conseiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Autriche, ci-devant son internonce et ministre plénipotentiaire près la porte Ottomane, maintenant son conseiller-d'état et des conférences au département des affaires étrangères à Vienne, et commandeur de l'ordre royal de Saint-Étienne.

En 1792, par suite des évènements de la révolution française, la branche des Fonton de Constantinople, au service de France jusqu'à cette époque, comme la famille l'avait été pendant une période non-interrompue de près de deux siècles, soit à Constantinople, soit dans d'autres points principaux de l'empire ottoman, où elle s'est distinguée et honorablement montrée dans le maniement des plus grands intérêts politiques et commerciaux de la France, de même qu'elle a constamment et successivement mérité la haute satisfaction du roi et les témoignages les plus éclatants de son ministère et de ses ambassadeurs, a passé au service diplomatique de la cour impériale de Russie.

De cette masse de longs et loyaux services rendus à

la France par cette famille, au milieu des circonstances les plus délicates et non moins difficiles et épineuses, résulte pour cette branche des Fonton un genre d'illustration très-recommandable.

Les membres qui la représentent de nos jours sont :

1°. Son excellence M Joseph Fonton, conseillerd'état actuel de S. M. l'empereur de toutes les Rossies, grand'croix de l'ordre de Sainte-Anne de la promière classe, chevalier de l'ordre de Saint-Wladinir de la troisième, premier conseiller d'ambassade à la légation impériale de Russie près la porte Ottomane, et en 1812, plénipotentiaire, pour la Russie, au congrès de Giurgievo et de Bukharest, et signataire du traité de paix entre cette puissance et la sublime Porte, conclu au mois de mai 1812, dans cette dernière ville, capitale de la Valachie. Ledit Joseph Fonton est fils de seu Pierre Fonton et de dame Lucrèce Navoni, et frère de seu dame Thérèse Fonton, baronne de Testa.

Joseph Fonton, au service de France, était secrétaire du roi et son premier interprète à Constautinople pendant l'ampassade de S. E. M. le comte de Choiseul - Gouffier, et avait rempli les fonctions d'interprète, soit à Alep, soit en la capitale turque, pendant celle de S. E. M. le comte de Baint-Priest.

2°. Monsieur Pierre Forton, conseiller de collège au département impérial des affaires étrangères de Russie, chevalier des ordres de Saint-Wladimir de la quatrième classe, et de Sainte-Anne de la seconde, ci-devant premier secrétaire d'ambassade à la légation de Russie près la porte Ottomane, secrétaire des conférences, en 1817 et 1812, au congrès de Giurgievo et de Bukharest, pour le traité de paix mentionné ci-dessus, et actuellement attaché à la légation de Russie à Naples.

Pierce Fonton, au service de France, a été, par breret du roi, expédié en 1784, et sous l'ambassade de S. E. M. le comte de Saint-Priest, nonmé chancelier de l'ambassade près la Porte, et en a exercé les fonctions pendant toute celle de S. E. M. le comte de Choiseul-Gouffier.

3°. Monsieur Félix Forton; fils légitime du susdit Pierre Fonton et de feu dame Caroline, née Bénévéne, est attaché actuellement avec le rang d'actuaire au département imperial des affaires étrangères en Russie.

4°. Monsieur Antoine Fontos, conseiller de collége au département impérial des affaires étrangères de Russie, chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de la seconde classe, et de celui de Saint-Wladimir de la quatrième, ci-devant premier interprète à la légation de Russie près la porte Ottomane, employé en la même qualité au congrès de Giurgievo et de Bukharest, actuellement attaché au ministère des affaires étrangères à Saint-Pétersbourg.

Lesdits Pierre et Antoine Fonton, fils légitimes d'Antoine Fonton, décédé, en 1802, à Constantinople, et de dame Élisabeth *Mommartz*, sa légitime épouse.

Armes: D'or, à une épée de gueules et une plume de sable passées en sautoir, accompagnées en chef d'un croissant de gueules, surmonté d'une étoile d'azur et en pointe d'un dauphin renversé de même émail. Cimier: Un soleil d'or. Supports: Deu<sup>11</sup> lévriers. Couronne de comte.

Le croissant est une addition faite par cette branche, lors de son établissement à Constantinople; elle y a ajouté l'étoile du Nord, depuis l'époque de 1792, celle du passage de cette branche de la famille au service diplomatique de la cour impériale de Russie.

# G

DE GALATRAVE, en Rouergue; famille ancienne, que la tradition dit originaire d'Espagne.

Noble Antoine de Galatrave, damoiseau, passa un acte à Milhau, en 1411.

Noble Guillaume de Galatrave, seigneur de Vendelovés, fournit denombrement au roi pour cette terre, le 13 juin 1658. Il avait épousé, par contrat du 19 mars 1639, passé devant Jouglar, notaire de Saint-Rome, Catherine de Géraud, fille de Guillaume de Géraud, et d'Anne du Maigne. Il eut, entr'autres ensants:

Noble Bernardin de Galatrave, seigneur de Vende-

loves, marié, par contrat passé devant Peyre, notaire, le 1et novembre 1672, avec Isabeau-Gabrielle du Puy, fille de N.... du Puy, docteur et avocat, et de Marthe de Goudon, dame de Rebourguil. De ce mariage sont issus:

1°. Guillaume de Galatrave, 2°. Gabriel de Galatrave, 3°. Benoît de Galatrave, 4°. Marianne de Galatrave,

5°. Isabeau-Catherine de Galatrave, mariée, par contrat passé devant Durang, notaire à Peyrelau, le 25 août 1701, avec François-Paul de Soluges, seigneur de Saint-Etienne de Valhausy, de Salvagnac, etc., fils de Paul de Solages, seigneur de Robal, et de Geneviève-Catherine de Moustier.

GASCOGNE, duché. Les Gascons, peuples belliqueux, originaires d'Espagne, demeurérent indépendants jusqu'en 602, époque à laquelle Thierri, roi de Bourgogne, et Théodebert, roi d'Austrasie, les soumirent à leurs lois. Depuis ce temps, la Gascogne fut gouvernée au nom des rois francs par des ducs particuliers. Louis le Débonnaire leur adjoignit un comte des Marches de Gascogne. Jusqu'au 8º siècle, la Gascogne fut circonscrite aux pays des Basques et de Labour. Ce ne sut qu'après l'an 768, lors de sa réunion à la Novempopulanie, qu'elle étendit son nom sur tout le pays compris entre les Pyrénées et la Garonne, Le duché de Gascogne devint héréditaire dans la famille de Sanche-Mittarra, lequel en fut mis en possession l'an 872. Sanche-Guillaume, mort en 1032, fut le dernier duc de Gascogne de cette maison. Bérenger, fils d'Alduin II, comte d'Angoulême, et d'Alaasie, fille de Sanche-Guillaume, lui succéda au duché de Gascogne; mais ce prince, étant mort sans enfants, vers l'an 1036, eut pour successeur Eudes, comte de Poitiers, fils de Guillaume le Grand, et de Brisque, sœur de Sanche-Guillaume. Eudes sut tué, le 10 mars 1040, devant le château de Mauzé, dans l'Aunis, dont il sormait le siége. Alors Bernard II, comte d'Armagnac, issu en ligne masculine des ducs de Gascogne, se mit en possession de ce pays, et s'y maintint jusqu'en 1052, époque où Gui-Geoffroy, fils de Guillaume V, comte de Poitiers, le contraignit de le lui céder, moyennant 15,000 sols. Le duché de Gascogne et le comté de Bordeaux furent par-là réunis au duché d'Aquitaine.

GATINAIS, comté. Cette province, du temps de César, était habitée par les Senones, et une partie par les auretiani. Sous Honorius, elle faisait partie de la quatrième Lyonnaise. Les Français, ayant conquis le Gatinais sur les Romains, y établirent des gouverneurs ou comtes particuliers. Sous le comte Geoffroi ler, au milieu du 9º siècle, le Gatinais avait pour chef-lieu Château-Landon, et pour bornes le comté de Sens, les territoires de Melun et d'Etampes, le comté d'Orléans et le Nivernais. Adèle, fille et héritière de Geoffroi I'r, porta le comté de Gatinais en mariage, en 878, à Ingelger, comte d'Anjou. Leurs descendants ont conserve le Gatinais jusque vers la fin du 11º siècle, temps auquel le roi Philippe I'r le réunit à la couronne, par la cession que lui en fit, en 1069, Foulques le Rechin, comte d'Anjou.

GAY DU PUY D'ANCRÉ, en Poitou; famille ancienne, originaire d'Angleterre, qui, depuis le règne de Charles VIII, n'a cessé de suivre le parti des armes, soit dans les compagnies d'ordonnances, soit dans les bans et arrière-bans de la noblesse du Poitou et de l'Angoumois. Elle a donné un gouverneur de la personne du roi François I', lorsque ce prince était duc d'Angoulême, un maréchal-de-camp, des gouverneurs de places, et plusieurs officiers décorés de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Pierre Gay, écuyer, seigneur de Lessert, capitaine (gouverneur) de la ville de Cognac, issu de la branche ainée de cette famille, avait épousé, le 2 février 1598, demoiselle Marie Bernard, d'une famille noble du pont de Cé, et ne vivait plus le 25 février 1643. Leurs enfants furent:

1º. Arnaud qui suit;

2°. Jean Gay, écuyer, seigneur de Lessert, capitaine (gouverneur) de la ville de Cognac, qui partagea la succession paternelle avec Arnaud Gay, son frère, le 25 février 1645; 3°. N.... Gay, mariée, avant 1655, avec Jean Paitippier, sieur de Fondeux.

Arnaud GAY, chevalier, seigneur des Fontenelles, maréchal des camps et armées du roi, servait, des l'an 1635, en qualité d'enseigne du régiment de la Frezelière, avec lequel il fit toutes les campagnes de la Valteline. Il fut blessé à la prise du fort d'Andruie, au mois de juillet de la même année. Embarqué sur le vaisseau amiral de la flotte du marquis de Brézé (Armand de Maillé, duc de Fronsac et marquis de Graville, gouverneur de la Rochelle), il se distingua d'une manière remarquable dans le combat du 22 août 1640, où l'armée navale d'Espagne fut battue à la vue du port de Cadix. Employé sous le duc de Brézé, en 1646, il se trouva, au mois de juin, à la prise du fort de San-Stefano, sur les côtes de Toscane, et au siège d'Orbitello. Il était capitaine au régiment de Piémont infanterie, en 1648, et en cette qualité, il se signala, au mois de septembre, à l'attaque des retranchements des Espagnols devant Furnes, et au siège de Rethel, au mois de décembre 1650 (1). Il a les qualités de maréchal de bataille des armées du roi, capitaine d'une compagnie entretenue pour le service de S. M., au régiment de Piémont, et gouverneur des ville et château du pont de Cé, dans son contrat de mariage, passé au château de Brie, en Angoumois, le 27 novembre 1655, avec Anne de Nesmond, fille de messire François de Nesmond, chevalier, seigneur de la Jauvignère, et de dame Marie Laurent. Arnaud Gay est rappelé comme défunt, avec les qualités de chevalier, seigneur des Fontenelles, et maréchalde-camp dans les armées du roi, dans deux actes passés par sa veuve, les 14 décembre 1667 et 14 octobre 1681. Ils eurent pour fils :

François-Théodore GAY, Ier du nom, chevalier, sei-

<sup>(1)</sup> Gazette de France des 4 août 1655, 14 septembre 1640, 14 juin 1646, 9 septembre 1648, 29 décembre 1650, titres de lamille et tom. V du Dictionnaire historique et biographique des généraux français.

gneur des Fontenelles et du fiel des Collauds, marièt 1°, par contrat du 6 octobre 1681, avec Louise d'Anché, fille de messire Antoine d'Anché, chevalier, seigneur du Puy d'Anché, et de dame Marie de Barbezières (1); 2° avec Louise de 160 et de Langiage qui testa à Civray, le 19 février 1717. Il fit son testament le 24 février 1745, et mourut en son château du Puy d'Anché, âgé de près de 100 ans. Ses ensants furent;

# Du premier lit :

1º. François, qui suit;

### Du second lit:

- 2°. Charles Gay des Fontenelles, chevalier, seigneur de la Mallolière, de la Mestière, de Chambres et autres places, marié: 1°, par contrat du 8 février 1723, avec Marie-Anne-Radegonde-Thérèse de Tryon de Montalembert, fille de Philippe-Ignace de Tryon, chevalier, seigneur de Legurat, d'Espanvilliers et de la Cour, et de Marie-Anne de Guerusseaux; 2° avec Anne de Jousserand, et père de:
  - A. N.... Gay des Fontenelles, marié avec N.... Dauphin, vivante en 1821, mère de N.... Gay des Fontenelles, mariée, vers 1796, avec M. de Mauvise. et morte en 1808;
  - B. Deux filles, dont l'une, Marie Gay des Fontenelles, épousa Jean-Pierre, marquis d'Orfeuitle, chevalier, seigneur de Foucaud, de Lussandière, d'Angliers, etc., ancien capitaine de cavalerie, fils de Pierre-Francois d'Orfeuille, chevalier, seigneur de Foucaud, et de Marguerite-Catherine Jourdain de Boistillé;
- François Gay des Fontenelles, né le 27 octobre 1691.

<sup>(1)</sup> Ils avaient été mariés en 1648. Antoine d'Anché était fils de René d'Anché, qui, l'an 1623, épousa Jeanne de la Rochefoucauld.

François GAY, chevalier, seigneur du Puy d'Anché, épousa Ursule-Gabrielle du Bourg de Porcheresse (dont la sœur épousa M. de Bremond d'Orlac), fille de Pierre du Bourg, écuyer, seigneur de Porcheresse, et de dame Louise de Melle. Il ne vivait plus le 26 février 1745. Il eut treize enfants, entr'autres:

1º. Théodore Gay, mort avant 1750;

2º. Charles, dout l'article suit;

3°. Pierre-Auguste Gay, qui, le 12 octobre 1761, prit possession de la chapelle de Saint-Médard de Fontenille, au diocèse de Poitiers;

4º. N .... Gay, lieutenant-colonel aux grenadiers

de France;

5°. N.... Gay, capitaine au régiment de l'ésois;

6°. Jean-Baptiste Gay, chevalier du Puy d'Anché, ancien officier au régiment de Penthièvre. Il s'est trouvé au siège de Fribourg, en 1745, et à la bataille de Raucoux, en 1748. Il servit depuis en Espagne, dans les gardes-walonnes, et siègea à l'assemblée de la noblesse convoquée à Poitiers, en 1789, pour l'élection des députés aux états-généraux du royaume;

7°. Ursule-Thérèse Gay du Puy d'Anché, religieuse au monastère de Puy-Berland, en 1745; 8° N. Gay religiouse à l'Unica chrétienne de

8°. N.... Gay, religieuse à l'Union chrétienne de Poitiers;

9°. N... Gay, religieuses à Chelles. L'une des trois fut nommée, vers 1774. abbesse de Saint-Antoine de Sens, sous le nom de Vanssav

Charles GAY, chevalier, seigneur du Puy d'Anché, épousa, le 24 février 1753, Élisabeth-Geneviève Vallet de Sallignac, fille de Pierre Vallet de Sallignac, écuyer, seigneur de Mons et de la Puisade, et de dame Marie-Anne de la Puisade, et du consentement de Jeanne-Élisabeth de Voland, sa seconde femme. Charles a eu trois garçons et cinq filles, dont deux mortes en naissant:

 N.... Gay du Puy d'Anché, mort en 1778, officier au régiment Royal-Roussillon infanterie; 2º, Jean-Baptiste-Marie Gay, qui suit;

3°. Nicolas-Angélique Gay, chevalier du Puy d'Anché, maire actuel de la commune de Sauzé, ancien officier au régiment de Beauvaisis. Ses lettres d'entrée au service sont de 1782 ;

4º. Deux filles, l'une morte sans alliance, et l'autre décédée religieuse à l'abbaye de Puy-Ber-

land;

5°. N.... Gay du Puy d'Anché, vivante, épouse de M. Giboust de Chastellust.

Jean Baptiste-Marie GAY DU PUY D'ANCHÉ, chevalier, né à Sauzé, le 26 juillet 1765, entra cadet-gentilhomme au régiment de Bretagne, en 1780; y fut fait souslieutenant devant Gibraltar, en 1782; lieutenant à Thionville, en 1788, et capitaine au commencement de l'année 1792. Emigré, la même année, il a fait la campagne à l'armée de Bourbon, comme volontaire, dans une compagnie noble de la légion de Carneville; a fait celle de 1793, et toutes les autres campagnes à l'armée de Condé, jusqu'au licenciement définitif en 1801, dans le corps des chasseurs nobles. Encadré comme sous-lieutenant au régiment de Montesson, capitaine, par brevet du roi, en 1797, pour prendre rang de 1790, il a été reçu chevalier de Saint-Louis par monseigneur le prince de Condé, en 1798, fors du départ de l'armée pour la Russie, avec exemption de quatre ans à parcourir pour l'obtention de cette décoration. Il est colonel en retraite de 1815, avec brevet honorifique de ce grade, donné par le roi, le 21 février 1816, pour y tenir rang du 13 avril 1813 : chevalier de l'ordre noble de Hohenlohe, pour prendre rang de 1700. Il a épousé Marie-Thérèse-Lucie Froger de Léguate, fille de seu Michel-Henri Froger de Léguille et de dame Marie-Pauline Desponts, son épouse, lequel Michel-Henri Froger était capitaine de vaisseau, amsi que son frère, au moment de leur émigration; ils ont péri l'un et l'autre à Quiberon. Leur père était lieutenant-général des armées navales et avait fait les campagnes des Indes, etc. Le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Marie Gay du Pny d'Anché a été passé commune du Bonpère, canton de Pouzauge (Vendée), devant Brunet, notaire, le 7 avril 1807. Le régime du temps n'admettuit aucunes qualités distinctives dans ces sortes de contrats. Ils ont un fils.

Armes : D'or, au lion d'azur. Couronne de baron.

GÉVAUDAN, comté. Le pays de Gévandan, en Bas-Languedoc, dont Mende est la capitale (1), était habité du temps de César par les Gabali. Il faisait alors partie de l'ancienne Céluque, dont il fut démembre par Cesar, l'an 727 de Rome (27 ans avant J.-C.), pour être incorpore à l'Aquitaine première. Les Visigoths s'en emparerent en 475. Clovis les en chassa, l'an 507, et le Gévaudan fit partie de l'immense héritage de Thierri, l'ainé de ses fils. Théodoric, roi d'Italie, s'en rendit maître en 512. Théodebert, fils de Thierri, en chassa les Goths, vers l'an 533, et réunit le Gévaudan à son royaume d'Austrasie. Eudes, duc d'Aquitaine, s'en rendit possesseur en 688; mais, en 767, le Gévaudan se soumit à Pepin le Bref, et fut conservé par ses descendants. Le premier comte particulier du Gévaudan, que l'histoire fasse connaître, est Pallade, pourvu de ce goukernement, vers l'an 560, par Sigebert, roi d'Austrasie, qui le déposa, en 571, et nomma à sa place Romain, noble Auvergnat. A ce dernier, avait succedé, avant l'an 584, Innocent, comte de Gévaudan, nommé par le roi Chilpéric. Innocent persécuta et fit périr de sa main saint Rouvent, abbé de Saint-Privat de Javoux. Malre ce meurtre, le crédit de Brunehaut éleva ce comte au siège épiscopal de Rodès, où il succéda à Théodose, décédé en 584.

Acfred, fils d'Acfred, comte de Carcassonne, était comte de Gévaudan, en 918. Guillaume IV, comte d'Auvergne et duc d'Aquitaine, son frère, étant mort en 926, il lui succéda dans ses domaines, et mourut luimème sans enfants, en 928. Charles le Simple lui donna pour successeur Ebles, comte de Poitiers; mais, l'an 932, le roi Raoul, sans égard à cette disposition, pourvat du comté de Gévaudan Ermengaud, prince de Go-

<sup>(1)</sup> Depuis le commencement du 10° siècle. Antérieurement, Javoux était le chef-lieu du Gévaudan. Cette ville fut détruite, vers l'an 925, par les Hongrois.

thie, second fils d'Eudes, comte de Toulouse. La postérité d'Ermengaud a possédé ce comté pendant plus d'un siècle. Il fut ensuite réuni au domaine des comtes de Toulouse. Pons, comte de Toulouse, était aussi comte de Gévaudan, en 1060. Son fils, Raymond de St.-Gilles, qualifié comte de Gévandan, vers la fin du 11º siècle, aliéna ce comté en faveur de l'évêque de Mende, sans doute pour subvenir aux dépenses immenses qu'il fit pour la guerre d'outre-mer. Aldebert III, évêque de Mende, étant venu à la cour, en 1161, le roi Louis le Jeune lui accorda et à ses successeurs les droits régaliens par un diplôme scelle en or, et qui pour cela est connu sous le nom de la bulle d'or. Cette charte fut non pas le premier, mais le principal fondement de l'autorité temporelle dont jouissaient les évêques de Mende dans leur diocèse. Philippe le Bel fit, en 1306, un traité de partage avec Guillaume, évêque de Mende. Il laissa à ce prélat et à ses successeurs, le titre de comte de Gévaudan, qu'ils ont porté jusqu'à la révolution, et lui donna la moitié de la ville ; ainsi la justice du bailliage se rendait alternativement au nom du roi et à celui de l'évêque. Quand c'était le tour du roi , la justice se rendait à Marvéjols ; quand c'était celui de l'évêque, elle se rendait à Mende.

Outre les comtes de Gévaudan, il y avait des vicomtes de ce pays dès le milieu du 10° siècle, lesquels avaient pour chef-lieu on résidence la ville de Grezes. Le
premier connu est Bernard, vicomte de Milhaud et de
Gévaudan, en 925 et en 942, proche parent d'Aton I,
vicomte d'Albi. Bernard eut un fils de même nom que
lni, qui succéda, en 951, aux vicomtés de Gévaudan et
de Milhaud. Ces deux vicomtés, qui avaient fait l'apanage de deux de ses fils, furent réunies, vers le commencement du 11° siècle, par Richard II, vicomte de Milhaud. Ces vicomtés passèrent par alliance des comtes
de Barcelonne aux rois d'Aragon, qui cédèrent tons
leurs droits au roi saint Louis, en 1258, époque de
leur réunion à la couronne.

GUYOT, sieurs de Charmeaux, de Morancourt, de Menisson et des Herbiers, en Champagne: famille originaire de Paris. Elle établit par titres sa filiation depuis Claude Guyot, sieur de Charmeaux, chevalier, prevôt des marchands de la ville de Paris pendant les années 1549, 1550, 1551, 1552, 1564 et 1565; reçu, le 8 octobre 1575, président en la chambre des comptes. Son fils, Antoine Guyot de Charmeaux, fut successivement pourvu des mêmes dignités, et honoré de l'estime du roi Henri IV, qui le nomma conseiller en son conseil-d'état. Ses descendants se sont alliés en ligne tant directe que collatérale aux maisons d'Allonville, de Beautort, Hue de Miroménil, de Mathé, de Molé, du Pont de Compiègne, Guérin des Herbiers de la Rochepalière, de Ségur de Cabanac, etc. Cette famille subsiste en deux rameaux, formés, au 7° degré, par deux frères (1).

### Premier rameau.

VII. Claude-Antoine Guyot des Herbiers, écuyer, né le 20 mai 1745, a épousé, le 22 octobre 1777, Marie-Anne Daret, dont il a eu:

1°. Étienne-Antoine-Prudent Guyot des Herbiers, né le 10 août 1778, nommé par S. M. Louis XVIII, en juin 1814, secrétaire-général du département de la Creuse, et, le 2 août 1815, secrétaire-général du département d'Ille-et-Villaine. Il est marié, depuis le 24 août 1807, avec Françoise-Scholastique Bonnivert;

2°. Edmée-Claudette-Christine Guyot des Herbiers, mariée, le 10 juillet 1801, avec Victor-

Donatien, chevalier de Musset;

5°. Anne-Marie Guyot des Herbiers, mariée, le 28 octobre 1813, à M. de Solente.

## Second rameau.

VII. François-Antoine-Prudent GUYOT DE MENISSON, écnyer, né le 26 avril 1750, a épousé, le 6 novembre 1775, Ursule Gény, dont il a eu:

 Eugène-Prudent Guyot de Menisson, né le 4 juillet 1800;

<sup>(1)</sup> Leur sœur, Christine-Catherine Guyot, née le 19 octobre 1743, a épousé, le 15 octobre 1785, Antoine-Auguste Laurent.

2°. Clémence-Prudence Guyot de Menisson, née le 8 août 1776, mariée, le 18 juillet 1796, avec Augustin de Saligny.

Armes: D'or, à trois tourtereaux de sinople. Casque et lambrequins de chevalier, aux émaux de l'écu.

### H

D'HARANGUIER DE QUINCEROT, en Bourgogne; samille ancienne, originaire de Picardie, où, dès la sin du 15° siècle, elle possédait la terre de Haineville. Ses titres établissent sa siliation depuis:

I. Jacques d'Haranguier, écuyer, qui reprit pour la terre de Haineville, le 12 juin 1514, et pour celle de Lanty, dans la même année. Il fut marié avec Marie Evain, dont il eut:

II. Nicolas d'Habanguier, I'r du nom, écuyer, seigneur de Haineville, lequel épousa: 1°, le 30 janvier 1526, Suzanne de Chambly, fille et héritière de feu Charles de Chambly, écuyer, seigneur de Chambly, et d'Andriette de Périgny; 2° Jeanne de Baillaux. Il eut de ce second mariage:

1º. Nicolas d'Haranguier, écuyer, seigneur de Haineville, marié, le 12 février 1574, avec Hélène de Coussy, assistée de Raoul de Coussy, écuyer, seigneur de Saint-Georges, près Rozoy en Thiérache, son frère. Leurs enfants furent:

A. Nicolas d'Haranguier, seigneur de Givry, qui eut pour femme Marguerite Lebrun, et pour enlants:

a. Anne d'Haranguier,
b. Claude d'Haranguier,
c. Léonard d'Haranguier,
d. 4 demoiselles.

maintenus, avec leur
mère, par arrêt du
conseil-d'état du
roi, du 12 mai
1675;

B. Gabriel d'Haranguier, écuyer, marié, le

8 mai 1601, avec Marguerite de Veillan, fille de noble seigneur Antoine de Veillan, seigneur de Saint-Morre, du Bois d'Avry et de Vermanton, et de Madelaine d'Ellenay;

2°. Pierre d'Haranguier, écuyer, sieur de Rouvalle, vivant le 12 février 1574;

3°. Jean d'Harangnier;

- 4º. Roland, dont l'article suit.
- III. Roland d'Haranguiza, écuyer, sieur d'Haineville, acquit la terre de Quincerot d'Antoine de Veillan et de Mudelaine d'Ellenay, son épouse, le 15 décembre 1595. Il était capitaine d'une compagnie de gens de pied tenant garnison pour le service du roi au château de Sémur, lorsqu'il épousa, le 1<sup>ext</sup> février 1598, Marguerite de Senevoy, fille de Jean de Senevoy, écuyer, seigneur de Senevoy, de Balot, de Gornay et du fief de la tour de Leigne, et de Jeanne de Houssé. Ils carent, entr'autres enfants:
  - 1°. Alphonse d'Haranguier, lieutenant-colonel du régiment de Navarre, en 1655, mort sans postérité:

2º. Charles, qui suit.

IV. Charles d'Hararguren, écuyer, co-seigneur de Quincerot, capitaine d'une compagnie au régiment de Normandie, épousa: 1°, le 11 février 1640, Huguette de Moreau, dame de Chassey, fille d'Arthur de Moreau, écuyer, seigneur d'Allery; 2°, le 11 décembre 1656, Madelaine de Fougères, fille de feu Philippe de Fougères, chevalier, seigneur d'Aure, et de Bonne d'Epinoy. Charles d'Haranguier de Quincerot siègea aux états de la noblesse de Bourgogne en 1653. Ses enfants furent:

## Du premier lit :

1. Anne-Josephe d'Haranguier, dame de Chassey, mariée avec François de Regnier de Pomprey, écuyer, seigneur de Bussière;

### Du second lit :

2º. François, dont l'article suit;

3°. Joachim d'Haranguier, capitaine au régiment de Vaucourt, en 1684, mort sans postérité;

4°. Nicole d'Haranguier, semme de Joseph-Fran-

çois de Saint-Beim.

V. François d'Haranguier, écuyer, seigneur de Quincerot, éponsa, le 15 janvier 1694, Jeanne de Morition, fille de feu François de Morillon, écuyer, sieur du Mousseau, capitaine de cavalerie, au régiment d'Orléans, et de Philiberte Bacherot. François et Joachim d'Haranguier siégèrent dans la chambre de la noblesse aux états de Bourgogne en 1682. Le premier eut de son mariage:

1º. Joachim , dont l'article suit ;

2º. Philiberte d'Haranguier, mariée à Charles de Vichy, écuyer, seigneur de Seigny, capitaine au régiment de Bouhier;

3°. Marguerite d'Harauguier, religieuse ursuline

à Vezelay.

VI. Joachim D'HARANGUIER, écuyer, seigneur de Quincerot, épousa, le 22 novembre 1734, Madelsine de Senevoy, îlle de feu Aubert de Senevoy, écuyer, seigneur de Senevoy, capitaine au régiment de Mailly, et de Marie-Anne de Vassan. De ce mariage sont issus:

1º. Charles-Anne, dont l'article suit ;

- 2°. Armand-Jean d'Haranguier de Quincerot, officier au régiment d'Auvergne, tué à Clostercamp en 1760;
- 3°. Jeanne-Françoise d'Haranguier, mariée, en 1765, avec Edme-Nicolas de Tuésut, chevalier, seigneur de Moroges, ancien capitaine au régiment d'Orléans infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis

4. Marie-Thérèse d'Haranguier, mariée, en 1773, avec Joseph-Albert de Quesse de Valcour, chevalier, seigneur de Larchèvre, lieutenant-colonel au régiment Royal-Champagne cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

VII. Charles-Anne D'Habbouren, chevalier, seigneur de Quincerot, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, écuyer cavalcadour de Monsieur (aujourd'hui S. M. Louis XVIII), épousa, le 28 mai 1777, Marie-Élisabeth Moreau de la Vigerie. fille de Jacques-Louis Moreau, chevalier, seigneur de la Vigerie, président-trésorier de France, maître-d'hôtel de Madame, et de Marie-Marguerite Treuffard, De ce mariage sont issus:

1°. Jules d'Haranguier de Quincerot, chevalier, marié, en 1813, avec Françoise-Madelaine du Mont de la Charnaye:

2°. Auguste-d'Haranguier de Quincerot, mort en 1816, conseiller a la cour royale de Paris, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d Honneur;

3°. Hyppolite d'Haranguier de Quincerot, conseiller à la cour royale de Paris, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, marié, en 1811, avec Marie-Jeanne-Henriette Triboudet de Marcy.

Armes: De gueules, à la fasce d'or, accompagnée en chef de trois croisettes patées d'argent, et de deux besants d'or, et en pointe de trois fers de dard renversés du même.

HUSSON DE SAMPIGNY, DE PRAILLY et DE BERMONT; famille noble, originaire de Lorraine.

I. Sébastien Husson, Ier du nom, lieutenant pour le duc de Lorraine en la prevôté de Demange-aux-Eaux, bailliage de Gondrecourt, épousa Marie tiurauit, fille de Jean Hurault, prevôt de Treveray, en Barrois, et d'Alix Fleury. Il en eut:

1º. Jean Ier, qui suit;

2°. Michel Husson, demeurant à Ligny, mentionné dans des actes de 1614, 1631, et 1637;

2°. Pierre Husson, auteur de la seconde branche, rapportée ci-après;

4°. Antoine Husson, dont on ignore la destinée.

II. Jean Husson, I'r du nom, prevôt de Gondre-court, obtint, le 7 mars 1631, de Charles III, duc de Lorraine, un diplôme qui l'autorisa à reprendre la noblesse de Marie Hurault, sa mère, en conséquence du privilége dont jouissait alors la prevôté de Gondrecourt. Il fit son testament, le 31 juillet 1631. Il avait épousé: 1° Isabeau Gomber, rappelée comme défunte, le 15 septembre 1614; 2° Lucie Noël, qui vivait encore en 1649. Ses enfants furent;

## Du premier lit:

1º. Sébastien II, qui suit;

2°. Marie Husson, qui était mariée, le 25 janvier 1631, avec Louis Herteau, écuyer, seigneur de Nuisemant;

#### Du second lit:

3º. François Husson, écuyer, avocat en parlement, seigneur de Chanville et Hurault-lès-Sampigny, maintenu dans sa noblesse par le subdélégué de l'intendant de Metz, les 16 septembre 1671, et 4 février 1673;

4°. Jean Husson, écuyer, seigneur de Noves, maintenu dans sa noblesse par M. Le Jay, intendant de Lorraine, le 2 mai 1657, et par ordonnance de M. Colhert de Saint-Pouange du 24 février 1658;

5°. Claude Husson, avocat, vivant en 1649, époux de Girarde Parge;

 Barbe Husson, femme de Nicolas Gallois, vivante en 1649;

III. Sébastien Husson, III du nom, écuyer, avocat en parlement, épousa, le 15 septembre 1614, Louise Roger, fille de Sébastien Roger, avocat au baill age de Chaumont. Ils vivaient encore le 5 décembre 1657, ayant pour enfants: 1º. François, qui suit;

2º. Catherine Husson, née en 1625, mariée, le 31 janvier 1647, avec Humbert Husson, son cousin. avocat, prevôt de Treverey.

- IV. François Husson, écuyer, lieutenant au régiment de Picardie, est ainsi qualifié dans son contrat de mariage, du 16 février 1653, avec Elisabeth Pillot, fille de noble François Pillot, avocat, et de Marguerite Bruslefort. Il quitta le service, et sut avocat au parlement, qualité qu'on lui trouve dans les actes depuis l'an 1655. Il ne vivait plus le 1er mars 1667, époque à laquelle sa veuve sut nommée tutrice de leurs enfants, savoir :
  - 1º. Prudent Husson, né en 1655, curé de Villersle-Sec, vivant le 4 septembre 17:0:

2º. Denis Husson, vivant le 1er mars 1667;

3º. Pierre, qui suit;

4º. Michel Husson, écuyer, capitaine de cavalerie, vivant en 1731;

5º. Louise Husson, née en 1661, mariée, le 6 février 1692, à Michel Le Grin, docteur en médecine, de la l'aculté de Montpellier;

6º. Claude Husson, née en 1665.

V. Pierre Husson, écuyer, seigneur de Sampigny et de Venecourt, né en 1660, lieutenant dans le régiment des Vaisseaux, en 1692, puis capitaine au régiment de Picardie, mort le 6 janvier 1745, avait épousé, le 4 septembre 1700, Marguerite Chuppé, fille d'Alexandre Chuppé, seigneur de Venecourt, dont il eut :

1º. Alexandre-Nicolas-Louis Husson de Sampigny, ne en 1712, doyen de l'église collégiale de Saint-Jean-Baptiste de Chaumont, et prieur de Silva-

rouvre, mort le 11 octobre 1764;

2º. Alexandre Husson de Sampigny, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, ancien porte-étendard des gardes-du-corps du roi, vivant le 14 juin 1764; 3°. Jean-François, qui suit.

VI. Jean-François Husson de Sampigny, écuyer, né Je 20 juin 1722, seigneur en partie de Venecourt, gar-

de-du-corps du roi, puis capitaine de cavalerie, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, éponsa: 1° Marguerite Graillet, fille de Jean-Baptiste Graillet, président en l'élection de Chaumont; 2°, le 10 octobre 1764, Marie-Anne de Giej, fille de Pierre de Giey, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de Cambrésis, et de Geneviève Finée de Prianville, dame de Villars-eu-Azois.

Pour la suite de cette branche, qui subsiste encore de nos jours, voyez pag. 407 du tom. IV de cet ouvrage.

#### SECONDE BRANCHE.

II. Pierre Husson, domicilié à Ligny, troisième fils de Sébastien Ist et de Marie Hurault, épousa Louise Musnier, dont il eut:

- 1°. Humbert Husson, avocat, prevot de Treverey, marié, le 31 janvier 1647, avec Catherine Husson, sa cousine, avec laquelle il a continué la seconde branche dite d'Husson de Prailly, mentionnée tom. IV de cet ouvrage, pag. 406 et 407;
- 2°. Antoine, auteur de la troisième branche, et dont l'article suit;
- 3º. Jean Husson, curé de Longeau et de Givrauval.
- III. Antoine Husson, juge et garde de la justice de Rozières en Blois, près Gondrecourt, passa une transaction avec Humbert, son frère, le 23 avril 1663. Il avait épousé: 1° Jeanne Bertrand, dont il eut, entr'autres enfants, Jean, qui suit; 2°, le 25 juillet 1648, Marie-Glaude de La Lande, dont ou ne lui connaît pas d'enfants.
- IV. Jean Husson, épousa, par contrat du 23 juillet 1674, Catherine Vauirot, fille de feu Pierre Vauirot, lieutenant de la prevôté de Treverey, et de Françoise Hurault. De ce mariage est issu:
  - V. Jean-Baptiste Husson, Ier du nom, ne en 1675,

décédé le 8 novembre 1743, lequel avait épousé Marie-Anne Noël, de laquelle il eut :

1º. Étienne Husson, mort ecclésiastique;

- 2°. Nicolas Husson de Bermon, ancien capitaine de cavalerie au régiment d'Orlèans, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, père de :
  - A. Jacques Husson de Bermon (1), ancien capitaine de grenadiers royaux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né à Bar le-Duc, le 17 octobre 1761, marié, en 1798, avec Marie-Anne de Forget de Barst fille de Charles-Ferdinand de Forget de Barst, et de Thérèse, batonne de Veider. De ce mariage est issue:

Marie - Madelaine - Adélaïde - Ernestine Husson de Bermon, née le 12 décem-

bre 1799.

B. Marie - Madelaine Husson de Bermon, morte sans alliance en 1808.

3°. Jean-Baptiste, qui suit;

4°. Yolande Husson, mariée à N.... Oudinot;

50. Marie-Barbe Husson, mariée à N.... Briolat.

VI. Jean-Baptiste Husson, II<sup>e</sup> du nom, partagea la succession paternelle avec ses frères et sœurs, le 18 décembre 1743, et mourut en 1758. Il avait épousé Gabrielle *Thieblemont*, de laquelle il eut, entr'autres enfants:

VII. Jean-Baptiste-Nicolas Husson, conseiller du roi au bailliage de Bar, époux de dame Marie Magot, et père de:

1º. Jean-Baptiste-Nicolas-Léopold, qui suit;

2°. Marie-Julie Husson, mariée à Charles-Martin-

<sup>(1)</sup> Jacques Husson de Bermon n'ayant eu qu'une fille, a autorisé, par acte du 2 novembre 1821, son cousin issu de germain, Jean-Baptiste-Nicolas-Léopold *Husson*, à ajouter a son nom celui de Bermon.

Michel de Lorme, maire de Marieulles, près Metz.

VIII. Jean-Baptiste-Nicolas Léopold Husson, né à Bar-le-Duc, le 15 novembre 1781, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, a épousé, en 1807, Anne-Marie-Élisabeth-Joséphine Roget, dont sont issus:

1°. Léopold Husson, né en 1808;

2°. Amenaïde-Joséphine Husson, née en 1811.

Armes: D'argent, au lion de sable, marqué sur l'épaule gauche d'une croix de Jérusalem d'or, à la bordure engrêlée de gueules, chargée de treize billettes d'argent. Voyez la planche héraldique à la fin du volume.

#### I

IMBERT, seigneurs de la Bazecque, en Artois. Nicolas Imbert, seigneur de la Bazecque, auteur de cette famille, fut anobli, par lettres-patentes des archiduc Albert et archiduchesse Isabelle, du 17 mars 1608, entérinées en la chambre des comptes de Lille, le 13 février 1609.

Armes: D'azur à la bande d'argent, accompagnée de deux molettes d'éperon du même.

p'INGRANDE; maison d'ancienne chevalerie, qui a pris son nom d'une ville avec titre de baronnie, située sur la rive droite de la Loire, et sur les confins de l'Anjou et de la Bretagne. Cette baronnie tomba, dès le milieu ou vers la fin du 11° siècle, dans la maison de Chantocé, qui la porta par alliance dans celle de Craon en 110. Elle entra depuis dans la maison de Laval, et fut vendue par le marcchal de Retz au duc de Bretagne. Le duc François II en rendit hommage à René, roi de Sicile et duc d'Anjou, le 25 juin 1470, et la laissa à ses enfants naturels Enfin cette baronnie entra dans la maison d'Avaugour, qui la possédait à l'époque de la révolution.

Colin d'Ingrande souscrivit une charte l'an 1247.

Jamet, Jean et Maurice d'Ingrande servaient, en 1363, dans la compagnie d'Amaury de Clisson, le premier monté sur un cheval blanc estimé. 40 livres, le second sur un cheval gris prisé 30 livres, et le troisième sur un cheval noir évalué 20 livres.

Noble homme Jean d'Ingrande demeurant en la paroisse d'Azey, près de Chateau-Gonthier, fut l'un des seigneurs qui, l'an 1371, témoignèrent dans l'enquête faite à Angers pour la canonisation de Charles de Blois. Il servit depuis en qualité de chevalier-bachelier dans la compagnie d'Eon de Lesnerac, gouverneur de Clisson, qui fit montre à Paris, le 27 janvier 1382.

Cette maison paraît s'être éteinte vers la fin du même siècle.

Armes: Coticé d'or et d'azur; à la bordure d'argent, chargée de onze merlettes de sable.

D'IRUMBERRY DE SALABERRY; famille ancienne et distinguée, originaire du royaume de Navarre, dont les titres établissent la filiation depuis Pierre, seigneur d'Irumberry (1), dans la vallée d'Ossez, sur la Nive, vivant en 1467. Ses descendants ont formé deux branches principales : 1° celle des seigneurs d'Irumberry et de la Madelaine, qui existait en plusieurs membres à l'époque de la révolution; 2º la branche dite de Salaberry, qui a produit un vice-amiral de France, grand' croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, deux chevaliers de l'Ordre du roi, dont l'un ministre de S. M. dans les cercles de l'empire, plusieurs officiers supérieurs, un conseiller-d'état, trois présidents de la chambre des comptes de Blois. La branche ainée compte aussi plusieurs officiers de tous grades, morts pour le service de nos rois, dans les armées de terre et de mer, et plusieurs ecclésiastiques recommandables par

of etistess, in its



<sup>(</sup>i) Orthographié depuis Iriberry, par corruption. Ce village, qui comprenait 75 habitations, est situé à une forte lieue de Saint-Jean-Pied de Port et à quatre lieues et demie de Saint-Palais-

leurs vertus et leurs lumières. Les alliances directes que ces deux branches ont contractées sont avec les familles d'Aphat, d'Arbide, d'Arbon, de Bellou, de Berval, de la Borde, Dartaguiette d'Iron, d'Elitche d'Ainhize, d'Elrio, d'Eremont de Lostal, d'Etchepare d'Arhanaxus, de Fordelis, de Garat, Le Gendre d'Onz-en-Bray, d'Hariague d'Auneau, d'Iratie, de Lacarra, de Larremendi, de Laxaga, de Lohitegui, de la Loy, Morel de Boistiroux, de Mouré de Pontgibaut, de Roncé de Vernouillet, de Rospide, de Saint-Genès, de Saint-Julien d'Ahaxe, de Sainte-Marie, de Saint-Martin, de San-Pér, etc., etc. La seconde branche est représentée par:

XII. Charles-Marie, comte de Salaberry d'IRUM-BERRY, né en 1767, fils de Charles-Victoire-Marie de Salaberry d'Irumberry, chevalier, président en la chambre des comptes de Blois, condamné à mort par le tribunal révolutionnaire de Paris, le 1er avril 1794, sortit de France, en 1790, et voyagea en Allemagne, en Turquie et en Italie. Il se rendit ensuite à l'armée de Condé, et en 1799, joignit l'armée royale du Maine, où il commanda une compagnie de cavalerie dans la légion d'Arthur, armée de Bourmont. Lors de la pacification du 2 février 1800, il rentra dans ses foyers. Au mois de mars 1815, lors du retour de Buonaparte, il sut nommé colonel de la première légion des gardes nationales de l'arrondissement de Blois , et l'un des commandants des volontaires royaux que le département de Loir-et-Cher fournit à cette époque. Pendant les cent jours, il quitta sa famille et ses propriétés pour joindre l'armée que le comte d'Andigné rassemblait sur la rive droite de la Loire. S. M. Louis XVIII l'a maintenu dans son grade de chef de bataillon, et lui a donné la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il fut nommé, la même année 1815, membre de la chambre des députés pour le département de Loir-et-Cher, et il a été réélu, en 1821. Il a épousé, le 20 janvier 1796, Anne-Louise-Félicité de la Porte, décédée le 17 juin 1809, fille de Jean-Baptiste-François de la Porte, ancien intendant de Lorraine, et d'Anne-Marie Meulan des Fontaines. De ce mariage sont issus:

A. Gharles-Jean-Baptiste-Henri de Salaberry, ne à Meslay, près Vendôme, le 21 décembre 1798;

2°. Joseph-Arthur-Hippolyte-Justin de Salaberry, né à Blois, le 13 avril 1801, mort en 1819;

3º. Louis-François-Georges-Erard de Salaberry,

né à Blois, le 17 août 1804;

4°. Anne-Louise-Caroline de Salaberry, née à Blois, le 27 février 1797, mariée, le 15 septembre 1817, à M. de Lavau, alors conseiller à la cour royale de Paris, chevalier de l'ordre royal de la Légron-d'Honneur, aujourd'hui préfet de police;

5°. Anne-Louise-Éléonore-Charlotte de Salaber-

ry, née à Blois, le 7 janvier 1803:

6°. Marie-Adrienne-Adélaïde-Geneviève de Sala-C berry, née à Meslay, le 16 août 1807.

Armes: Parti, au 1 coupé d'or, au lion de gueules, et d'or, à deux vaches de gueules, accornées, onglées et clarinées d'azur; au 2 d'azur, à la croix d'argent pommetée d'or; à la bordure d'azur, chargée de huit flanchis d'or.

ISLE, en Angoumois, en Saintonge, et au pays d'Aunis, marquis de Loiré, seigneurs des Grois, de Quince, du Breuil de Beauchesne, de la Matassière, de la Touche, etc.; famille ancienne et distinguée, connue depuis Pierre Isle, qui servit en qualité d'écuyer en 1349. Deux demoiselles de la branche de Beauchesne et de la Touche, nommées Anne-Madelaine et Marie-Angélique Isle de Beauchesne, furent reçues à Saint-Cyr, en 1720 et 1724. Les preuves de cette samille ont été saites au cabinet du Saint-Esprit, par M. Clairambault, généalogiste des ordres de S. M. en 1739.

Cette famille s'est alliée avec celles de Bissay, de la Chapelle, du Chesne du Cluzeau, de Cros de Ville, Esneau de la Glisse, de Mortagne, etc.

Armes: D'argent, à trois roses de gueules, seuillées et boutonnées de sinople. Tenants: Deux sauvages. Cimier: Une tête de levrier d'argent.

ne l'ISLE, seigneurs de la Gravelle, de la Nicolière, de la Martelière, du Souchay, de Kerbavon, du Croissant et d'Espots, en Bretagne. Cette famille a été maintenue dans sa noblesse d'extraction, par arrêts de la chambre de la réformation de la noblesse de Bretagne, des 29 novembre 1668, 4 septembre 1669, et de l'an 1671, sur preuves remontées à Julien de l'Isle, qui vivait en 1488, avec Françoise de Mauvy, sa femme.

Les alliances de cette famille sont avec celles de la Chastelays, Hemery de Kerverot, de Kerprigent, de Lorges, de Macé, de Quelen, de Roche-Réal, etc.

Armes: De gueules, à dix billettes d'or.

DE L'ISLE; illustre et ancienne maison de chevalerie de Bretagne, que les chartes sont connaître depuis Guillaume de l'Isle, l'un des seigneurs qui surent témoins, l'an 1080, d'une charte de Jean et Gédouin, seigneurs de Dol, confirmant les possessions du prieure de Combourg.

Rainaud de l'Isle est nommé dans une donation faite, en 1158, au monastère de Buzay, par Isachar de Masceng.

Anselme de l'Isle, chevalier, parait au nombre des seigneurs qui, l'an 1213, furent présents à un accord passé entre Raoul, seigneur de Fougères et Gui de Mauvoisin. Il fut un des chevaliers qui, l'an 1239, accompagnèrent Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, à la croisade en Syrie, et qui se distinguèrent, au commencement de l'an 1240, dans les plaines de Gaza, contre les Sarrasins.

Olivier de l'Isle, chevalier, épousa, après l'an 1263, Aumur de Thouars, dame de Candé, seconde semme et veuve de Geosfroi IV, baron de Châteaubriant, et sille ainée de Henri, vicomte de Thouars, seigneur de Talmond, et d'Agnès, fille de Gui V, baron de Laval. Geosfroy IV, baron de Châteaubriant, son premier mari, lui avait assigné 10 livres de rente annuelle sur la terre de Candé et 40 livres monnaie de Laval. Geosfroy V, son sils, en accroissement de douaire, donna à ladite Aumur de Thouars, sa mère, et à Olivier de l'Isle, son mari, 100 livres de rente qu'ils avaient cou-

tume de prendre à Saumur, sur le trésor du roi de 5 icile, et 30 livres de rente en la châtellenie de la Flè-

che (1).

Raoul de l'Isle, écuyer, servait en cette qualité avec son porte targe dans la compagnie de Hue de Kerautret, chevalier, qui fit montre à Paris, le 20 novembre 1356. Il a la qualité de chevalier bachelier de la compagnie de Bertrand du Guesclin, connétable de France, dans une montre faite à Caen, le 1er octobre 1371.

Jean de l'Isle, écuyer, servait, en 1370 et 1371, dans

la même compagnie.

Cette ancienne maison paraît avoir subsisté jusque vers la fin du 15° siècle; et jusqu'à cette époque, on l'avait vu porter les armes avec distinction dans toutes les guerres.

Elle fut alliée aux maisons du Plantais et de Rougé,

et aux plus illustres de Bretagne.

Armes: De gueules, à deux léopards d'or; au lambel de cinq pendants d'argent.

J

JAQUOT, seigneurs de Neuilly et de Corcelles, en Bourgogne. Cette famille a pour auteur Paris Jaquot, sieur de Neuilly, qui fut avocat du roi au bailliage de Dijon, puis nommé, le 19 novembre 1525, avocat-général au parlement de Bourgogne, et reçu, le 4 décembre suivant, ensuite conseiller au même parlement le 12 novembre 1532; mais, sa nomination n'ayant pas eu lieu, il fut pourvu, en 1535, de la charge de conseiller au grand-conseil, où il fut reçu le 15 février. Ses descendants furent maintenus, en 1669, sur le fondement des fettres de noblesse qu'il avait obtenues en 1571. Il eut, entr'autres petits-enfants:

1°. Jean Jaquot, maître extraordinaire en la chambre des comptes de Bourgogne, pourvu d'une charge de conseiller au parlement, le 16 mars 1599;

<sup>(1)</sup> Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire de Bretagne, par D. Morice, tom. I, col. 1001.

2°. Palamède Jaquot, seignenr de Mypont et de Puligny, reçu conseiller au parlement de Bourgogne, le 13 juin 1611, mort en 1617, et inhumé en l'église de Saint-Jean de Dijon.

Antoine Jaquot, fils de Jean, fut pourvu sur sa résignation de la charge de conseiller au parlement de Dijon, le 25 novembre 1619, et y fut reçu, le 12 mai 1620.

Armes: La branche de Mypont et de Puligny, sans doute puinée de celle de Neuilly et de Corcelles, portait: D'azur, à la fasce d'or, chargée d'un croissant de sable, et accompagnée de trois étoiles du second émail; à la bordure engrêlée de gueules. Cimier: Un merle de sable, becqué et membré de gueules. (Article supplémentaire à la Notice insérée, tom. III, pag. 516 de cet ouvrage.)

DE JUILLOT DE LONGCHAMPS; famille originaire de la prevôté de Clermont, en Argonne.

- I. Jean de Juillot, I'r du nom, écuyer, épousa, vers l'an 1560, Edmée de Mathieu, de laquelle il eut :
- II. Jean de Juillot, II° de nom, écuyer, marié, par contrat passé devant Martin et Lefébure, notaires, le 12 mai 1586, avec Jeanne de Brossart, fille de feu Jonas de Brossart, écuyer, et de Barbe de Condé. Il fut père de:
- HI. Louis de Jullot, Ier du nom, écuyer, sieur de Longchamps, lequel épousa, par contrat passé devant Pétiot, notaire, le 9 septembre 1635, Hélène de Bonna, fille de François de Bonnay, écuyer, et de Françoise de Mathieu. Leur fils unique fut:
- IV. Louis de Juillot de Longchamps, II<sup>e</sup> du nom, écuyer, fut marié, par contrat passé devant Paillot, et Cordier, notaires, le 20 avril 1658, avec Louise des Gabets. fille de Claude des Gabets, écuyer, et de Marguerite Dorlodot. De leur mariage est issu:
  - V. François Juillot de Longchamps, I'r du nom,

écuyer, allié, par contrat passe devant Simon et Saintin, notaires de Clermont en Argonne, le 7 janvier 1700, avec Marie Person de Grandchamp, fille de seu Nicolas Person, écuyer, seigneur de Grandchamp, et de défunte Anne Quivault, et sœur de noble François Person de Grandchamp, écuyer, seigneur de Vopey, et capitaine au régiment de la Reine. Ils eurent, entrautres ensants:

VI. Jean-François Juillot de Longenames, écuyer, marié, par contrat passé devant Paillot, notaire, le 27 septembre 1722, avec Françoise de Guyot. fille de Jouail de Guyot, écuyer, et de Madelaine du Houx-Leurs enfants furent:

1°. François II, dont l'article suit;

2°. Marie Juillot de Longchamps, née le 19 janvier 1728, mariée, par contrat passé devant Mathieu Gordier, notaire à Clermont en Argonne, le 13 octobre 1749, avec Gabriel, chevalier de Solages, qui fut depuis maréchal des camps et armées du roi, fils de François-Paul de Solages, marquis de Crameaux, et d'Isabeau-Catherine de Galatrave, sa seconde femme.

VII. François de Juillot de Longemans, IIº du nom, écuy er, marié, par contrat passé devant Louis Legouest, notaire royal au bailliage de Bar-sur-Seine, le 4 juillet 1768, avec Marie-Anne-Élisabeth Prodhon. De leur mariage est issu:

VIII. Jean-François de Juillot de Longchamps, IIº du nom, écuyer, né le 23 août 1769, requélève de l'école royale militaire, d'après les preuves l'aites par-devant le juge d'armes de la noblesse de France, le 22 mars 1778.

Armes: De gueules, à trois loups d'or; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles du second émail.

## K

DE KAER; maison d'ancienne chevalerie de Bretagne, qui tirait son nom d'une seigneurie avec titre de baronnie, située près d'Auray, au pays de Vannes, et qui s'est fondue dans la maison de Malestroit-Châteaugiron, vers le milieu du 14° siècle.

Normant, seigneur de Kaër, est nommé dans un compte rendu, en 1267, à Jean le Roux, duc de Bretagne. L'an 1294, il reconnut devoir pour lui et pour ses juveigneurs un chevalier'à l'ost ou armée du duc Jean II.

Il était contemporain et peut-être frère de Pierre de Kaër, chevalier, seigneur de Kaër et de Plesbu-Ke-

remboult, qui eut trois fils :

re. Guillaume, seigneur de Kaër, mort sans enfants;

2°. Olivier, qui suit;

3°. Henri de Kaër, chevalier bachelier dans les armées de Bretagne, vivant en 1334. Il épousa Margante de Guyseur, de laquelle il eut :

1°. Guillain de Kaër, écuyer, qui fut l'un des ambassadeurs que le duc de Bretagne envoya en Angleterre, en 1382, pour aller chercher la duchesse, son épouse, et traiter du recouvrement de son château de Brest, occupé par les troupes britanniques. Le même Guillaume souscrivit, le 8 juin 1384, un traité fait entre le duc Jean et l'Evêque et les habitants de Saint-Malo. Il paraît être mort sans postérité;

2°. Thiphaine de Kaër, mariée; en 1385, à Hervé IV, seigneur de Nevet, fils d'Hervé, III, seigneur de Nevet, et de Jeanne

du Pont-l'Abbé.

Olivier, seigneur de Kaër, fut père de Pierre, seigneur de Kaër, dont la fille unique, N.... dame de Kaër, héritière de tous les biens de cette maison, les porta en mariage à Jean de Châteaugiron, dit de Malestroit du chef maternel, chevalier, seigneur d'Oudon, de Largouet et de Malestroit, décéde à Rennes en 1374. De leur mariage sont issus les seigneurs de Malestroit, fondus, en 1394, dans la maison de Raguenel, et les sires et barons de Kaër, également du nom de Malestroit.

Armes: De gueules, à la croix d'hermine, ancrée et gringolée d'or.

nz KAER. Il a existé en Bretagne, jusques vers la fin du 15° siècle, une seconde famille de Kaër, également ancienne, et peut-être sortie de quelque rameau de la précédente, mais dont les armoiries différent totalement. De cette famille, était Guillaume de Kaër, chanoine de Tréguier, en 1392. Un autre Guillaume de Kaër, docteur en droit, est nommé avec Jean de Kaër, dans une procuration donnée, le 11 mars 1399, par Jeanne de Navarre, duchesse et régente de Bretagne. Ce Jean de Kaër est sans doute le même qu'on voit, en 1419, au nombre des gens d'armes destinés à accompagner Richard d'Angleterre à son voyage en France. Enfin on voit, en 1465, un Olivier de Kaër servir en qualité d'homme d'armes dans les rôles de Bretagne.

Armes: D'azur, au léopard d'argent.

DE KERCKEM, aux Pays-Bas; illustre et ancienne maison de chevalerie que quelques auteurs font descendre de l'antique race de Warfusée.

Adam de Kerchem, Ier du nom, chevalier, épousa N.... de ta Saulx, fille de Watier de la Saulx, chevalier, surnommé des Temples, et de N.... d'Argenteau, dont il eut:

1º. Adam II, qui suit;

2°. N... de Kerckem, mariée avec Guillaume d'Alsteren, chevalier, seigneur de Hamale, de Montfort-sur-Ourte, etc., fils de Conrard, seigneur d'Alsteren, maréchal de Juliers.

Adam de Kerckem, seigneur de Coosen, épousa Marie de Hutdenbergh, de laquelle il eut, entr'autres enfants:

Renier de Kerckem, seigneur de Coosen, époux de Catherine de Moore-van-Wâit, fille de Heuri de Moore-van-Walt, et de Marie d'Eynholt, et père de:

Georgine de Kerckem, mariée, en 1564, avec Jean

de Geloès, seigneur de Bever, chatelain de Curenge, membre de l'état noble et de la Liensale de Curenge, fils d'Étienne de Geloès de Nysviller, châtelain et stathouder de l'état noble de Curenge, et de Marguerite de Chiny.

Armes : D'argent, semé de fleurs de lys de gueules.

I.

LAMBERT, seigneurs du Fresne, barons de Chameroles, comtes d'Auverse; etc. On a rapporté, tom. I, pag. 462, de cet ouvrage; tine Notice fort succinte et très-erronée sur cette ancienne famille; et l'on croit devoir substituer à cette Notice la généalogie suivante, dressée sur les renseignements même que cette famille a produits. Ils établissent les faits suivants.

Le commencement de la noblesse de la famille Lambert n'est point connu, mais il est extrêmement ancien. Une tradition immémoria'e et une foule de titres conservés dans ses archives attestent qu'elle à toujours été tenue et réputée issue de noble et ancienne race. ce que confirme une enquête faite judiciairement en l'année 1573, qui apprend que cette famille est originaire de l'Isle-de-France, où elle avait beaucoup de biens; qu'elle vint ensuite se fixer en Normandie, près de Cherbourg; qu'elle y a possedé plusieurs fiefs, notamment le fiel de Rouville; qu'elle est revenue s'établir a Paris, où l'un de ses membres fut pourvu d'un office de conseiller; enfin, que postérieurement un puine de cette famille, nomme Thomas Lambert, revint en Normandie, s'établit en la paroisse de Tourlaville, et y vecut noblement. MM. Lambert ne possedent que ces notions historiques, mais juridiquement constatées en 1572, sur l'ancien état de leur famille, soit dans sa première migration en Normandie et son acquisition du fief de Rouville et d'autres, soit dans son retour en France, et son entrée dans la magistrature. Il en résulte que cette famille tenait un rang distingué longtemps avant l'existence de Thomas Lambert, son premier auteur connu, et il n'est pas surprenant qu'elle n'ait pu remonter sa filiation au-delà du commencement du 15" siècle, puisque ce Thomas, comme puîné, ne pouvait être nanti des titres antérieurs.

I. Thomas Lambert, Ier du nom, écuyer, vivait en 1422. Le 21 décembre de cette année, il acquit un fief consistant en plusieurs pièces de terre, cens et rentes en la paroisse de Tourlaville, près de Cherbourg, en Normandie. Au mois de mai 1445, il servait en qualité d'homme d'armes dans la compagnie de messire Thomas Hoo, chevalier, capitaine de Mantes. Il eut pour fils Robin, qui suit.

II. Robin LAMBERT, écuyer, seigneur de Mesliers, près Mantes, de Digoville, près Cherbourg, voyeur de Tourlaville (1), a ces qualités dans des actes des 27 juillet 1460, 7 septembre 1476 et 17 octobre 1478. Il fut père de Thomas II, qui suit.

III. Thomas Lambert, II. du nom, écuyer, seigneur des mêmes lieux, et voyeur de Tourlaville, est rappelé dans une procédure, faite, le 5 octobre 1576, à la requête de Guillaume Lambert, son arrière petit-fils. De plus, il est constaté par les dépositions des donze témoins entendus dans l'enquête de 1573, que Thomas Lambert, Ile du nom, « dès son jeune âge suivit a les guerres; qu'il était au service du roi en la garde » de la ville et château de Cherbourg, où il s'était re-» tiré en sa vieillesse, après avoir été en plusieurs guerres, et suivi les armes toute sa vie; et ou on l'estimait » un des plus vieux gens d'armes du pays, et était bien » honoré des autres gentilshommes qui étaient en la- dite garnison, pour l'expérience des armes qu'il avait » pratiquées et suivies des son jeune âge; enfin qu'il » était noble, et venu de noble lignée. » Thomas II eut pour fils:

<sup>(1)</sup> Cette charge que la samille Lambert possédait en sies avait de très-beaux privileges. Elle donnait droit d'inspection sur la forêt du roi, et séance avec les officiers de S. M. dans toutes les affaires relatives à cette sorêt.

1°. Ancel, dont l'article suit;

2°. Jean Lambert, écuyer, 3°. Guyon Lambert, écuyer, qui partagèrent avec Ancel, leur frère ainé, le dernier novembre 1521.

IV. Ancel LAMBERT, écuyer, successeur de Thomas II, son père, ct voyeur de Tourlaville, épousa, par contrat du 1er août 1498, Guillemette Cabart, fille de Jean Cabart, sieur d'Enneville et des Essards, homme d'armes de la garnison de Cherbourg, « lequel, » porte l'enquête de 1573, n'eut donné sadite fille en » mariage andit voyeur, s'il n'eut été réputé noble. » Ancel Lambert servait, au mois d'août 1527, dans la compagnie de gens de guerre à morte paie, commandée par du Biez. Il mourut en 1553, laissant de Guillemette Cabart, son épouse:

1°. Gratien, dont l'article suit ;

2°. Robert Lambert, chanoine de Coutances et

aumônier ordinaire du roi;

 Hubert Lambert, médecin ordinaire de la reine Éléonore d'Autriche, seconde femme du roi François ler.

V. Gratien Lambert, écuyer, seigneur des Mesliers et de Digoville, voyeur de Tourlaville, servait, au mois d'avril 1547, au nombre des 120 hommes de guerre de la compagnie de Louis de Saint-Simon de Rasse. L'enquête précitée porte que ledit Gratien et ses deux frères « vivaient noblement; qu'à l'exemple de leurs prévéesseurs ils suivaient la cour, et étaient tenus et réputés nobles, et avaient beaucoup de gentilshommes, leurs parents, qui étaient riches et avaient de grands biens, demeurant au pays de France, et étaient beaucoup estimés en ce pays (de Normandie) par tous les gentilshommes, de la plupart desquels ils étaient alliés. » Gratien mourut en 1559, laissant deux fils:

1°. Guillaume L'ambert, voyeur de Tourlaville. En 1572, les commissaires pour le régalement des tailles en cette paroisse, l'ayant porté sur le

rôle des contribuables, sur le refus qu'il avait fait de comparaître à leur assignation, il se pourvut aussitôt à l'élection de Valognes, où comparurent, le 4 novembre 1572, les collecteurs de la paroisse et le corps des paroissiens. Il allégua • qu'il était noble et issu de noble et ancienne lingne; que sa noblesse était notoire, tant auxdits » habitants qu'à tous autres du pays. A quoi les » paroissiens ajouterent qu'ils n'avaient jamais » douté de la noblesse dudit Lambert ni de celle » de ses prédécesseurs..... Et par le procureur du roi il fut dit que l'on avait toujours tenu le dit Lam-»bert et ses prédécesseurs pour nobles en ce » pays. » Sur son insistance, il fut rayé préalablement du rôle des tailles, sauf à se pourvoir pardevant les commissaires du roi. Par une enquête du 7 octobre 1573, il exposa « qu'il était noble, sissu d'ancêtres nobles, et comme tel tenu et ré-» puté au pays par ceux qui connaissaient sa lignée; » qu'il était en possession et jouissance de nobles-»se, sans avoir jamais contribué aux tailles des roturiers; et en tous actes et instructions s'était » dit et titré tel, ayant suivi les armes, et fait » plusieurs services a S. M., comme domestique et ommensal, et en outre, ayant ses prédécesseurs · fait plusieurs services aux rois, et toujours suivi » les armes sans qu'aucun d'iceux eût dérogé à l'état a de noblesse, et que conséquemment y devait être » maintenu; que de tout temps sa noblesse n'a été » révoquée en doute, et ne la pourrait justifier par » titres, ayant tous ses prédécesseurs joui d'icelle, » sans doute ni contredit. » En conséquence, il fut fait, d'après l'ordre de ces commissaires, par le lieutenant-général de Valognes, le 10 octobre 1573, une enquête où déposèrent 12 témoins, âgés de 70, 75, 80, 90 ans, qui tous déclarèrent « que de tont temps, de leur connaissance, et de » tradition immémoriale de leurs pères, connaitre MM. Lambert pour nobles de tous temps », et rendirent un compte unisorme des faits relatifs à l'ancienne origine noble de cette famille, même des faits antérieurs à tous les actes et tous les degrés de la filiation qu'on vient de rappor-

ter. Guillaume Lambert sut en conséquence maintenu en l'état de noblesse et dans tons les droits et immunités dont elle était en possession. Au mois de novembre 1584, Guillaume Lambert servait dans une compagnie de 50 hommes d'armes des ordonnances du roi, Il avait épousé N.... du Temple, d'une des plus anciennes familles nobles du pays Chartrain, porte l'enquête de 1573, qui ajoute : « qu'il suivit les » guerres et la cour comme ses ancêtres, et fut nen bonne réputation dans ce pays (de Norman-» die) de tous les gentilshommes qui y étaient, ala plupart desquels étaient ses parents et al-» liés. » Guillaume Lambert fut gouverneur du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, proche Valognes. Il ne laissa que deux filles :

A. Marie-Lambert, alliée à Jacques Poirier, baron d'Amfreville, commandant une compagnie de gens d'armes durant les troubles de la ligue, pour le roi Henri IV, et depuis président à mortier au parlement de Rouen;

B. Anne Lambert, semme de Julien Poirier d'Amsi eville, seigneur de Sortoville, frère de Jacques;

2º. Jean, qui suit.

VI. Jean Lambert, écuyer, seigneur du Fresne, frère de Guillaume, vint s'établir à Paris, et y fut reçu, le 15 janvier 1587, dans la charge de procureur du roi au siège général de l'amirauté de France, établie à la table de marbre du palais. Trois ans après, il suivit Henri IV a Tours, et abandonna sa maison et ses biens pour demeurer fidèle à ce prince. Ce fait honorable est attesté par un arrêt du conseil du 31 mars 1590, concernant le paiement des appointements de sa charge, à Tours. Des le 22 avril 1564, Jean Lambert, seigneur du Fresne, avait donné une quittance au receveur des tailles de Bayeux, comme tuteur de l'enfant de maître Pierre Potier, à cause d'une rente sur l'état, et avait épousé, en 1581, Marie Barat, qui était veuve de lui en 1620. Il en eut 9 enfants, dont le 8e, nommé Guillaume, a seul continué la descendance.

VII. Guillaume Lambert, écuyer, né le 28 juin 1603, fut reçu correcteur en la chambre des comptes de Paris le 1er février 1632; puis conseiller du roi, et maître des comptes en la même chambre, le 15 juillet 1655, et mourut le 25 mai 1684. Il avaît épousé, au mois de juin 1638, Marie de Montchal fille de Pierre de Montchal, et de Jeanne Bachasson. Il en eut 10 enfants, dont 6 moururent en bas âge. Les autres furent:

1º. Jean-Pierre, qui suit;

2º. Guillaume Lambert, mort à Chartres en 1686,

sans avoir été marié;

3°. Joseph Lambert, né le 28 octobre 1654, prêtre, docteur de Sorbonne et prieur de Palaiseau, près Paris. L'église de Saint-André-des-Arcs a long-temps retenti de sa modeste et touchante éloquence. (Voyez le Dictionnaire historique de Chaudon et Delandine.) Il mourat le 31 janvier 1722:

4°. Marie Lambert, alliée, au mois de mars 1639, avec Pierre de Maissot, chevalier, doyen des secrétaires du roi, morte sans enfants en 1707.

VIII. Jean-Pierre LAMBERT, écuyer, né le 14 février 1642, fut reçu conseiller-correcteur en la chambre des comptes de Paris, le 8 avril 1683, et mourut le 18 février 1728. Il avait épousé, le 1er juillet 1692, Marie-Gatherine Pepin, fille de Claudé Pepin, correcteur des comptes, de laquelle il laissa deux fils:

1º. Claude-Guillaume, dont l'article suit;

 Jean-Baptiste-Pierre, auteur de la seconde branche, rapportée ci-après.

IX. Claude-Guillaume LAMBERT, I'' du nom, né le 9 novembre 1694, fut reçu conseiller au grand-conseil, le 29 janvier 1718. Lors de la dissolution des parlements, en 1771, Claude-Guillaume Lambert était doyen du grand-conseil. Par respect pour son grand âge, on crut pouvoir l'excepter de l'exil général des défenseurs de l'ancienne magistrature; mais il alla trouver le chancelier, et se plaiguit en homme offensé, qu'on pût le consondre avec les complaisants du pouvoir et les dé-

serteurs de sa compagnie. M. de Maupeou l'exila. Il eut la joie d'être témoin du rétablissement de la magistrature, et mourut le 29 novembre 1774, un mois après sa femme, Catherine Thérèse Patu, qu'il avait épousée, le 23 mai 1724, fille de Philippe Patu, conseiller en la courdes aides de Paris, et de Claude de Launay. Ils laissèrent deux fils:

1º. Claude-Guillaume, qui suit;

2°. Jean-Pierre Lambert, né le 11 mars 1728. Il fut reçu conseiller au parlement de Paris, en 1763, et épousa N.... Guignace de Villeneuve, sœur de la seconde femme de son frère. Il mourut, en 1795, sans postérité.

X. Claude-Guillaume LAMBERT, II. du nom, naquit le q août 1726. Après avoir fait ses études avec la plus grande distinction au collège de Saint-Jean de Beauvais, il fut reçu conseiller au parlement de Paris, en 1748. Il n'avait pas encore 23 ans, lorsque sa compagnie, frappée de la maturité d'esprit et de jugement dont il donnait tous les jours des preuves, arrêta, chambres assemblées, que le roi serait supplié de lui accorder voix délibérative, sans attendre l'age obligé de 25 ans. Des lettres-patentes du roi sanctionnèrent ce vœu du parlement, si honorable pour ce jeune magistrat. Attiré à la cour, d'où sa modestie l'étoignait, par M. le duc de Choiseul, il prit une place distinguée parmi les maîtres des requêtes. Il fut chargé encette qualité du rapport de la requête présentée au conseil du roi, en 1777, par M. de Lally-Tolendal, aujourd'hui pair de France, en cassation de l'arrêt qui avait condamné le général de Lally, son père, à être décapité. Sur le rapport de Lambert, qui parla dans cette affaire neuf heures de suite sans avoir autre chose sous les yeux que les pièces du procès et les mémoires éloquents de M. de Lally-Tolendal, l'arrêt fut cassé tout d'une voix. et la procedure, sur laquelle il était intervenu, fut annulée à l'unanimité. Durant ce procès fameux, en 1778, M. Lambert fut nommé conseiller-d'état en service ordinaire, place qu'il exerça avec la plus grande distinc-, tion jusqu'en 1787, année où il fut désigné au roi pour remplir le poste, si délicat à cette époque, de contro-

leur-général des finances. Son ministère cessa en 1788, et il le reprit, au commencement de 1789, jusques dans l'année 1790. A cette époque, l'assemblée nationale le déclara dechu de la confiance de la nation; mais le roi Louis XVI, en cédant malgré lui à la tyrannie de l'assemblée, déclara qu'il lui conservait la sienne. Arrêté à Lyon, en 1793, comme ayant correspondu avec un de ses fils, émigré, M. Lambert subit une procédure criminelle; mais, défendu par l'éloquent M. Portalis, qui depuis a été ministre des cultes, il fut acquitté honorablement par le tribunal du département du Rhône, aux applaudissements de tout ce que cette ville renfermait d'hommes vertueux. Peu de mois après, retiré à Cahors, où il possédait une manufacture qui alimentait 200 indigents de cette ville , il y fut arrêté par ordre des comités de salut public et de sûreté générale, et il sut conduit à Paris, où il périt sur l'échafaud, le 27 juin 1794, l'une des plus honorables victimes du tribunal qui ensanglanta la France, (1). Il avait épousé : 1º, le 1er septembre 1756, Marie-Madelaine Beissier de Pisany, morte le 12 juin 1772, fille d'Augustin Beissier de Pisany, maître des comptes à Paris, et de Marie-Marguerite Gaultier; 2º, le 4 mai 1774, Anne-Henriette Guignace de Villeneuve, morte le 2 mars 1783, fille de Jean-Pierre Guignace de Villeneuve, conseiller au grand-conseil, et d'Anne le Mattre. Claude-Guillaume II a eu pour enfants :

# Du premier lit :

1°. Augustin-Charles-Pascal Lambert, né le 16 décembre 1761. Il fut reçu conseiller au parlement de Paris, en 1782, et maître des requêtes de l'hôtel, en 1788. Lors des troubles révo-

<sup>(1)</sup> Paul-Augustin-Joseph Lambert, son second fils, qui partagea sa détention, pria un peintre célèbre aussi détenu, M. Restout, quelques jours après la mort de son père, de dessiner ses traits, en consultant sa mémoire et celle de ses amis captifs. Ce portrait, qui depuis a servi de modèle à un autre, ensuite lithographié, est conservé dans la famille. C'est aussi le même Claude-Guillaume Lambert, 11° du nom, que représente une gravure de 1761, au bas de laquelle on lit ces mots: Vis et cépis.

lutionnaires, il émigra avec le troisième et lè quatrième de ses frères. Il avait épousé modemoiselle du Pré de Saint-Maur. Après la mort de sa femme, qui ne lui donna pas d'enfants, il se remaria, en Angleterre, avec mademoiselle de Ghaisne de Bourmont. sœur du lieutenant-général comte de Bourmont, qui commandait pour la cause royale dans l'armée vendéenne. Le gouvernement anglais l'envoya, durant son émigration, à Saint-Domingue, en qualité de président du conseil de justice. Il rentra en France avec le roi. en 1814, et fut alors nommé conseil-ler-d'état en service ordinaire. Il devint, en 1816, conseiller-d'état en service extraordinaire.

2º. Paul-Augustin-Joseph, dont l'article suit;

3°. Claude-Guillaume Lambert, baron de Chamerolles, né le 24 septembre 1768. En 1784, il fut nommé lieutenant au régiment des chasseurs des Pyrénées, et depuis capitaine aide-de-camp du maréchal de Broglie. Il suivit la famille royale en Angleterre, et y prit du service pour la cause des Bourbons. Rentré en France, il y a épousé mademoiselle Louise de Seroux, de la ville de Compiègne. Il a été nommé, en 1814, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

4°. Augustin-Lonis Lambert, comte d'Auverse, né le 24 décembre 1769, chevalier de l'ordre de Saint-Jean.de Jérusalem. Il passa dans l'étranger au moment de la révolution, et mourut dans l'émigration, sans avoir été marié, sur un vaisseau qui le portait à la Guadeloupe, en l'ânnée 1796;

## Du second lit:

5°. Armande-Félicité Lambert, née le 10 novembre 1781.

XI. Paul-Augustin-Joseph, baron Lambert du Fresne, né le 8 août 1764, fut reçu conseiller au parlement de Paris en 1784. Il fit le voyage à Malte, et y fut reçu chevalier de l'ordre de St.-Jean de Jérusalem, en 1789. Il resta seul avec son père en France, au moment de la

révolution. Il y partagea ses malheurs et l'accompagna dans la prison, d'où son père ne sortit que pour mourir. Paul-Augustin-Joseph échappa à ce malheureux sort. Il se maria, en 1798, avec demoiselle Aglaé Louise-Étiennette de Brossard, fille ainée de François-Constantin, comte de Brossard, ancien écuyer commandant de S. A. S. Louis-Philippe, duc d'Orléans, et de Marie-Périne d'Auvilliers, fille naturelle de Louis-Philippe, duc d'Orléans, petit-fils du régent. Paul-Augustin-Joseph attendit que l'ordre se rétablit dans l'état, pour faire auprès du gouvernement les démarches que lui commandaient les besoins de sa famille. Il fut nommé à la sous-préfecture de Pithiviers, département du Loiret, en 1800. Dans l'année 1806, il passa à la préfecture de Tours, et peu après recut le titre de baron et de membre de la Légiond'Honneur. Il fut éloigné de l'administration, en 1812, au grand regret des hommes honnêtes de la Touraine, pour un acte de bienfaisance odieux au gouvernement. Au retour du roi Louis XVIII, il fut nomme ma tre des requêtes au conseil-d'état, et remplit cette place jusqu'au 5 mai 1817, jour où la mort l'enleva à sa famille. Il a eu 5 enfants de son mariage avec Aglaé-Louise-Etiennette de Brossard, et 4 lui ont survécu :

1°. Édouard-Louis-Étienne Lambert, né le 8 fé-

2°. Joseph-Anatole Lambert, né le 18 20ût 1803; 3°. Stéphanie-Constance Lambert, né le 2 décembre 1798;

4°. Louise-Emma-Pauline Lambert, née le 25 mai 1806.

#### SECONDE BRANCHE.

IX. Jean-Baptiste-Pierre Lambert, né le 27 décembre 1696, second fils de Jean-Pierre Lambert, et de Marie-Catherine Pepin, fut reçu conseiller-correcteur en la chambre des comptes de Paris, en novembre 1718. Il épousa, en février 1725, Marie-Geneviève Le Chassier des Champs de Moret, fille de Cristophe-Nicolas le Chassier des Champs de Morel, conseiller en la cour des aides, à Paris, et de Charlotte-Geneviève Soufillot. Jean Baptiste-Pierre mourut en 1763, laissant

de son mariage trois fils, qui ont pris de leur mère le surnom de des Champs de Morel, et qui seront successivement mentionnés.

- X. Jean-Baptiste-Louis Lambert des Champs de Moret, l'aîné des trois frères, naquit le 26 janvier 1734. Il fut reçu conseiller à la cour des aides à Paris, en 1757, puis conseiller au parlement, aussi à Paris, le 21 mars 1763, et conseiller honoraire à la cour des aides, le 30 juillet 1766. Il épousa, le 16 mai 1763, Marie-Thérèse Masson de Vernou, fille de Pierre-Antoine Masson de Vernou, et de Marie-Anne Jogues Villeray. Il eut de ce mariage:
  - 1º. Jean-Baptiste-Antoine, dont l'article suit;
  - 2°. Antoine-Charles Lambert, né le 16 avril 1774, et mort en juin 1797.
- XI. Jean-Baptiste-Antoine LAMBERT DES CHAMPS DE MOREL, né le 25 juin 1770, a épousé, le 21 août 1797, demoiselle Annette Brochant de Saint-Félix. De ce mariage sont provenus:
  - 1º. Auguste-Félix Lambert, né le 3 septembre 1799, mort àgé de 10 mois, en 1800;
  - 2°. Anne-Camille Lumbert des Champs de Morel, née le 29 août 1805, vivante en 1821.
- X. Jacques-Étienne-Joseph LAMBERT DES CHAMPS DE MOREL, second des trois fils de Jean-Baptiste-Pierre, naquit le 23 l'évrier 1738, et fut reçu conseiller auditeur en la chambre des comptes de l'aris, en janvier 1761. Il épousa, le 29 janvier 1771, Henriette-Madelaine le Chassier de Méry, fille d'Étienne-Robert le Chassier de Méry, conseiller en la cour des aides, à Paris, et de Marie-Henriette Thoré. Il est décédé, ayant eu de ce mariage:
  - 1º. Anne-Nicolas Lambert, né le 13 juin 1779, décédé;
  - 2°. Auguste-Louis Lambert, né le 10 août 1781, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, décédé;
  - 3°. Alphonse-Étienne Lambert des Champs de Mo-

rel, ne en 1789. En 1814, il fut nomme fourrier des gardes-du-corps de S. M. Louis XVIII; capitaine de cavalerie, aide-de-camp du général duc de Luxembourg; capitaine des gardes, en 1816, et créé baron, en 1817;

4. Charles-François Lambert des Champs de Morel, né en 1792, mousquetaire gris, en 1815;

lieutenant de hussards, en 1816;

5°. Amélie Lambert;

6º. Aimée-Marie Lambert des Champs de Morel, mariée, en 1809, à N.... Vatar Désaubiez.

- X. Augustin-Louis Lambert des Champs de Morel, troisième fils de Jean-Baptiste-Pierre, né le 11 juin 1739, fut recu conseiller-auditeur en la chambre des comptes de Paris, le 11 juillet 1761. Il épousa, en février 1771, Catherine-Marguerite de Viliers de la Noue, fille de Prudent de Villiers de la Noue, conseiller au Châtelet, à Paris, et de Marguerite Grégoire. Il mourut, laissant de son mariage 3 enfants :
  - 1°. Augustin-Claude Lambert des Champs de Morel, né le 18 décembre 1771, officier en 1786, marié, en 1806, avec N.... Leclerc de Lesseville, dont sont issus deux enfants, savoir :

A. Un fils;

B. Marie-Catherine-Louise Lambert, née le

15 fevrier 1807;

20. Augustin-Prudent Lambert des Champs de Morel, né le 15 juillet 1773; officier, en 1787. Il a épousé, en 1809, N.... de Mais, et il est mort sans enfants;

3°. Thérèse-Lambert des Champs de Morel, née le 25 juin 1780. Elle a épousé, en 1806, Nicolas Rotland, membre de la chambre des députés (département des Bouches-du-Rhône), en 1815. Elle a plusieurs enlants de ce mariage.

Armes: De gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent, et en pointe d'un chêne arraché d'or (1).

<sup>(1)</sup> C'était autrefois un gland d'or en pointe, au lieu du chêne ar-

maison, dont le nom primitif était Armand, qu'elle n'a quitté pour prendre celui de Larmandie, que vers la fin du 15° siècle. Elle tire son origine de la petite ville de Miremont, dans la paroisse de Mauzens, où elle a commencé à être connue dans le 12° siècle. Le cartulaire de l'abbaye d'Uzerche fait mention d'un Gaubert Armand, chanoine de Brive, vivant en 1135. (Voyez les Manuscrits de Baluze, paquet 13, n° 6, à la bibliothéque du roi.) On trouve dans le siècle suivant, que Pierre de Lescours, donzel, épousa Alays Armand, par contrat du 12 à l'issue de février 1255 (v. st.).

La filiation de cette maison est prouvée littéralement depuis Bertrand Armand, I<sup>et</sup> du nom, qui suit.

Bertrand Armard, 1er du nom, donzel de Mauzens, reçut une reconnaissance féodale de la part de Jean Comte, de la paroisse de Rouffignac, le 15 des calendes de juin 1298; il passa différents actes, dans les années 1302, 1312, 1324 et 1327, et mourut avant l'an 1331, laissant de Jourdaine, sa femme, entr'autres enfants:

Hélie ARMAND, damoiseau, qui reçut, le dimanche avant la fête de Saint-Martin 1331, une reconnaissance, dans laquelle il rapelle Bertrand Armand, son père, défunt. Il était déjà parvenu au grade de chevalier, en 1342, et vivait encore en 1352. Il eut de sa femme, dont le nom est ignoré:

- 1º. Bertrand II, qui suit;
- 2°. Guillaume, damoiseau, en 1356.

Bertrand Armand, II. du nom, damoiseau de Miremont, est conou par divers actes, depuis l'an 1350 jusqu'en 1367, et ne vivait plus en 1379. Il avait épousé Hélis de l'Herm, vivante encore en 1394, fille de noble Fortanier de l'Herm, chevalier, dont naquirent:

 Montasin Armand, écuyer, mort saus postérité;

raché, ainsi qu'on le voit par un vieux cartouche de bois de la maison qu'habitaient MM. Lam bert.

2º. Bertrand III, qui suit;

3º. Jacques Armand;

4°. Hugues Armand, damoiseau, marié à Catherine de Miremont.

Bertrand Armand, IIIe du nom, damoiseau, passa des actes depuis l'an 1389 jusqu'en 1407. On ue connaît pas le nom de sa femme; mais il est certain qu'il eut pour enfants:

16. Jean de Larmandie, damoiseau, mort avant l'an 1447, laissant de Jeanne Cothet. sa femme, deux filles, nommées Hélis ou Alix et Mathe de Larmandie, dont l'une épousa Aimeric de Comarque, et l'autre Jean de Comarque, oncle et neveu;

2º. Pons, qui suit.

Pons de Larmandie, damoiseau de Miremont, épou-Ba, en 1448, Louise de Veyrines, fille de Jean, seigneur de Sainte-Alvère, et de Jeanne de Flamenc de Bruzac. Elle avait pour sœurs Antoinette de Veyrines, mariée à Jean II Adémar de Lostanges, duquel descendent les seigneurs marquis de Ste.-Alvère et de Beduer; Jeanne, femme de Jean de Laurière, seigneur de Lanmari, etc.; Pons de Larmandie testa, le 13 avril 1481, en faveur de Jean, son fils aîné, qui suit.

Jean de Larmandie, chevalier, seigneur de Longua, Grand-Castang et du Roc, prit alliance, le dernier jour de novembre 1531, avec Jeanne de Gontaut de Saint-Geniès, qui le rendit père de:

Bertrand DE LARMANDIE, IVe du nom, baron de Longua, etc., chevalier de l'ordre du roi, marié, le 3 mars 1560, avec Françoise de Bourbon, fille de Jean de Bourbon, chevalier, seigneur, vicomte de Lavedan, et de Françoise de Silly. De ce mariage vint:

Henri DE LARMANDIR, lequel continua la branche de Longua, qui s'est éteinte dans la maison de Lostanges de Ste.-Alvère, par le mariage, en 1718, d'Arnaud Louis-Claude-Simon de Lostanges, marquis de Ste.-Alvère, avec Françoise-Marie de Larmandie, fille uniqueet\_ héritière d'Alexandre, marquis de Longua, et de Ma rie-Aune de Raymond.

Outre la branche de Longua, dont on vient de parler, la maison de Larmandie a formé quelques autres branches, établies à Bergerac on dans les environs, telles que Montessac, Faux, ou Malcintat, le Bos, etc.

Armes: D'azur, à un homme armé de toutes pièces, la visière levée, et tenant une épée de même, la garde d'or, la pointe en haut.

LARON ou LERON, en Limousin et en Périgord. C'est à la chronique de Geoffroi, prieur du Vigeois, qu'on est redevable de la connaissance particulière qu'on a de cette ancienne et illustre maison, dont le premier auteur connu est Roger de Laron, mentionné dans une charte de l'an 997, rapportée dans le Gallia Christiana (tome II, instr. col. 190.)

Roger Int. père d'Aimar Comtour ou Comptour de Laron, qui epousa Aolaarz de Lastours, fille et héritière de Guy de Lastours, dit Le Noir, seigneur de Lastours, de Terrasson, de Pompadour et de Hautefort et d'Engelsiane de Malemort. Aolaarz, qui, suivant la remarque de Geoffroi, était d'une complexion fort délicate, mourut jeune, et fut enterrée auprès de sa mère, dans le monastère d'Arnac. Son mari prit une seconde alliance avec la sœur d'Itier de Chabot, évêque de Limoges (elu vers l'an 1052, mort en 1073). Il vint plusieurs enfants de ces deux mariages. De Guy de Laron, dit de Lastours; issu du premier, sont sortis les seigneurs de Lastours, divisés en plusieurs branches, aujourd'hui éteintes; les anciens seigneurs de Pompadour, aussi éteints; et les seigneurs de Hautefort, dont il est très-probable que descendent, par un cadet, les seigneurs de Vandre, en Périgord, qui ont toujours porté le nom de Hautefort. Ils subsistent encore aujourd'hui dans la personne de M. le comte Gustave de Hautefort, officier des gardes-du-corps du roi, marié à Adélaide de Maillé de La Tour-Landry, dame pour accompagner S. A. R. madame la duchesse de Berry. Plusieurs autres branches de cette illustre maison ont subsisté long-temps en Limousin, et jusques dans le 15° siècle. La dernière, Jeanne de Laron, fille de Pierre, et d'Isabeau des Molins ou de Moulins, sœur de Jean et de Nicolas de Laron, fut mariée, en 1405, à Jean Adémar de Lostanges, damoiseau, co-seigneur de Lostanges et de Beynac, en Limousin, dont descendent les seigneurs de Sainto-Alvère, en Périgord.

Dans le nombre des héros de la première croisade, paraît avec éclat Golfier de Laron, dit de Lastours, surnommé le Grand, dont le nom a été défiguré par la plupart des historiens qui ont parlé de lui, faute d'avoir connu les différentes races qui se sont succédées dans la seigneurie de Lastours, première baronnie du Limousin; les uns l'ont appelé Latour, d'autres Lestours, etc. (Voyez entr'autres le Père Maimbourg dans son Histoire des Croisades, tom. I, pag. 160.)

Les seigneurs de Laron ont fait dans tous les temps de nombreuses sondations religieuses, et plusieurs d'entre eux sont allés combattre les Insidèles à la Terre-Sainte. Ils ont sourni plusieurs prélats à l'église, tels que Jourdain, évêque de Limoges, dès l'an 1021, mort en 1052; Guy, évêque de la même église, en 1073, mort vers l'an 1086; Ramnulfe, èvêque de Périgueux, en 1207, etc.. et ils ont pris leurs alliances dans les maisons d'Aixe, d'Aubusson, de Born, de Bré, de Chambon de Ste.-Valérie, de Comborn, de Flamenc-de-Bruzac, de Mirabel, du Perche, de Pierre-Bussière, de la Rocheaymon, etc. (1)-

Armes: Une escarboucle à six rais fleuronnés (2).

<sup>(1)</sup> C'est ici le cas de relever une erreur qui s'est glissée dans la rédaction de la note 3, paz. 144 du tome XIV du Nobiliaire universet, où , au lieu de cette branche, il faut lire: D'une autre branche de cette maison, étaient issus, etc.; et à la suite de la même note, page 145. ligne 10, après ces mots: Isabeau de la Roche même nom que la Rocheaymon), danne du Teit-au-Caure; reinplacer les mots qui suivent par ceux-ci: Laquelle (Béatrix) avait eu pour premier mari Royer de la Roche, seigneur de Char, son cousin, et n'eut d'enfants d'aucun des deux. Béatrix, fille d'autre Roger de Laron, était mariée à Guy de la Roche avant l'an 1258.

<sup>(2)</sup> Le sceau qui nous a conservé ces armes était apporé à une charte de l'an 1258, qui se trouvait autrefois dans les archives de Pabhaye de Grandmont.

DE LENCQUESAING; ancienne famille noble, originaire du Brabant, tenant ses lettres de noblesse des rois d'Espagne, pour services rendus à leurs personnes et à l'état.

Cette famille s'est toujours dévouée au service militaire, d'abord des rois d'i spagne; et depuis la conquête, par Louis XIV, des provinces de Flandre et d'Artois, elle a servi honorablement les rois de France.

En 1693, Charles-Ignace-Joseph de Lencquesaing, entra au service de Louis XIV, et fut nommé, en 1701, capitaine au régiment de cavalerie de Marnay. En 1706, il passa au régiment royal des carabiniers, où il fut fait major et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Son fils, Charles-Louis-François DE LENCQUESAING servit au régiment de Royal-Wallon, infanterie, où il fut capitaine, puis décoré de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

Louis-Dominique-Eustache de Lencouesaino, cousin du dernier, servit au régiment de Navarre, infanterie, où il fit toutes les campagnes de la guerre de sept ans. Il devint capitaine au même régiment; puis il se retira du service, en 1762, pour occuper la charge de grand-bailli d'épée au bailliage de Saint-Omer.

A l'époque de la révolution française, quatre des descendants de cette famille, en activité de service ou ayant atteint l'âge de porter les armes, suivirent les princes français hors de France, et défendirent avec honneur la cause royale. A son retour en France, S. M. Louis XVIII, pour récompenser les bons services de ces quatre loyanx chevaliers, les décora de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

L'aîné de cette famille actuellement existant est :

Messire Louis-Dominique-Joseph DE LENCQUESAING, fils de Louis-Dominique-Eustache; ancien capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. De sou mariage avec sa cousine-germaine, dame Reine-Ferdinande-Eugénie de Lencquesaing, il a deux fils:

1°. Louis-Dominique-Gustave de Lencquesaing, né à Lille, le 6 novembre 1807;

2º Louis-Dominique-Arthur de Lencquesaing, nó à Aire, le 20 avril 1809.

## Sont encore existants:

1º. Albert-Joseph de Lencquesaing, aussi fils de Louis-Pominique-Eustache, ancien chef d'escadron, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis et de la Légiou-d'Honneur;

2°. Etienne-François-Louis de Lencquesaing, fils de Charles-Louis François; lieutenaut-colonel du génie, en retraite, et chevalier de St.-Louis;

 Charles-Ignace-Joseph de Lencquesaing, son frère, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis;

4º. Louis-Eugène Martial de Lencquesaing, aus-

si fils de Charles-Louis-François.

Armes: D'azur, fretté d'or; au chef cousu d'azur, chargé de deux étoiles à six rais d'or. L'écu timbré d'un casque taré au tiers et orné de ses lambrequins d'or et d'azur. Cimier: Un vol d'azur, chargé d'une étoile d'or. Support: Un lion et un léopard.

LODÈVE, comté et vicomté. La ville de Lodève, chef-lieu du Lodevois, comprise d'abord dans la Nar-bonnaise première, passa successivement sous la domination des Romains, des Visigoths, des Français, des Goths et des Austrasiens. Pepin le Bref la soumit en 752, et l'unit à la couronne.

Milon et Arvaldus étaient comtes de Lodève sous le règne de Charles le Chauve. Ce comté faisait partie du marquisat de Gothie, lorsqu'il passa, au commencement du 10° siècle, dans la maison des comtes de Toulouse, où il demeura jusqu'à la fin du 12° siècle, temps auquel les évêques de Lodève commencèrent à fonder leur juridiction temporelle sur le Lodevois. Louis VIII fit don, en 1225, à Pierre, évèque de Lodève, et à ses successeurs, du comté de Montbrun et de ses dépendances; et Raymond le Jeune, comte de Toulouse, ayaut

cédé, en 1228, au roi saint Louis tout ce qu'il possédait dans le Languedoc, à l'exception du Toulousain et d'une partie de l'Albigeois, les évêques de Lodève restèrent en possession de tous les droits que nos rois leur avaient accordés sur ce comté. Ils réunirent vers le même temps à leur église la vicomté de Lodève, qui était possédée héréditairement, et sous la suzeraineté des comtes de Toulouse, par Hildin Ier et Odon, vicomtes de Lodève, en 961. On voit que ces vicomtes abusaient de leur autorité, en exerçant les droits régaliens, qui n'appartenaient qu'aux comtes de Lodève, et qui passèrent dans la suite aux évêques. Odon était alors marié avec Gariberge. Un acte de l'an 982 fait connaître la femme d'Hildin, nommée Archembette, et leurs fils Ermangand. Adilulphe et Odon II. Le premier était décédé, en 984, laissant veuve sans enfants Trudgarde. Le troisième, qui hérita de la vicomté de Lodève, épousa Chimberge, dont il eut pour fille et héritière Nobilie, mariée avec Gilbert II, vicomte de Carlat. Adèle, fille et héritière de Gilbert, épousa Bérenger II, vicomte de Milhaud, auquel elle porta les vicomtés de Carlat et de Lodève.

Les évêques de Lodève ajoutaient à leur titre celui de comtes de Montbrun, et portaient dans leurs sceaux un écu d'argent, au tion de sable.

DE LOUBERT, seigneurs de Neuilly, d'Ardée, du Breuil, de Martainville, de Nantilly, de Longuetaye et de Rochefort; famille noble de la province de Normandie. Elle a pour auteur:

I. Blaise DE LOUBERT, seigneur de Neuilly, de Longuehaye et de Martainville, qui fut anobli, par l'ettres du roi François l', du mois de juin 1544. Il avait épousé: 1° Jeanne Dionis (1); 2°, le 6 novembre 1635, Adrienne de Mornay (2), veuve: 1° de Robert de

<sup>(1)</sup> Dionis: D'azur, à trois ananas d'or; au chef du même, chargé d'une croix potencée de gueules.

<sup>(2)</sup> De Mornay: Burelé d'argent et de gueules; au lion morné de sable, couronné d'or, brochant sur le tout.

Marzac, seigneur d'Hardencourt; 2° de Robert de Cantiers, seigneur de Ruel, et fille de Guillaume de Mornay, seigneur d'Ambleville, maître-d'hôtel du roi, et de Tristanne d'Auquoy. Elle fit son testament en 1558. Blaise de Loubert eut de sa première femme:

1º. Girard , dont l'ar ticle suit ;

2°. Jean de Loubert, auteur de la branche des seigneurs de Martainville, rapportée en son rang.

II. Grard de Loudert, seigneur de Neuilly, partagea avec son frère les biens de Jeanne Dionis, leur mère, le 12 février 1535. Girard ent 3 enfants:

1º. François I r, dont l'article suit;

2°. Jéan 1 r de Loubert, auteur de la branche des seigneurs de Nantilly, rapportée ci-eprès:

3°. Marie de Loubert, femme, en 1553, de Gilles Doubtet, sieur de la Haie.

111. François de Loubert, 1et du nom, écuyer, seigneur de Neuilly et de la Folletière, épousa, le 9 novembre 1552, Claude le Masson (1), sille de Claude le Masson, seigneur d'Héricourt, licutenant de roi de Brouage, et d'Adrieune Bouhelier. Il eut pour fils:

IV. Claude DE LOUBERT, écuyer, seigneur du Breuil, de Neuilly, d'Ardée, d'Espiez, de la Folletière, etc., marié, le 7 novembre 1614, avec Hélène le Sens (2), fille de Philémon le Sens, écuyer, seigneur de Morsan, et de Louise de Nollent. Leurs enfants surent:

1º. François II, qui suit;

2°. Alexandre de Loubert, dont la postérité suivra

celle de son frère aine;

3º. Gabrielle de Loubert, semme d'Édouard Larcher, seigneur de Bojacourt et de Pocancy, reçu conseiller au grand-conseil, le 4 septembre 1636, sils de François Larcher, maître en la

<sup>(1)</sup> Le Masson : D'azur, à deux léopards d'or.

<sup>(2)</sup> Le Sens: De gueules, au chevron d'or, accompagné de trois encensoirs d'argent.

chambre des comptes, et de Claude Godet, dame de Pocancy.

V. François de Loubert, II. du nom, écuyer, seigneur d'Ardée, du Breuil, etc., épousa, le 2 octobre 1652, Anne de Mailloc (1), fille d'Abraham, seigneur de Mailloc, écuyer, et de Charlotte de Baudry de Piencourt. De leur mariage sont issus:

1º. Adrien-Alexandre, dont l'article suit;

2º. François de Loubert, écuyer, capitaine dans le régiment du roi;

3°. Gabriel de Loubert, lieutenant dans le régiment Royal des Vaisseaux;

4°. N... de Loubert , dame de Cantiers ;

5°. Marie-Anne de Loubert, qui fut supérieure de la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyc.

VI. Adrien-Alexandre DE LOUBERT, chevalier, seigneur d'Ardée, du Breuil et de Maillouet, capitaine dans le régiment Royal des Vaisseaux, par commission du 3 février 1694, heutenant de roi des ville et château de Caen, par lettres du 21 août 1714, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, épousa: 1°, le 10 février 1698, Anne-Marguerite de Normanville (2), fille de Pierre de Normanville, écuyer, seigneur des Héberts, de Saint-Arnoul et des Bordes, et d'Anne-Marguerite le Roy du May; 2°, le 14 mars 1714, Marguerite des Plas (3), fille de Pierre des Plas, écuyer, seigneur de Carriol, chevalier d'honneur en la cour des aides de Montauban, et de Françoise Conture. De ce deuxième mariage sont issues:

1°. Marie-Louise - Olympe de Loubert, née le 24 août 1715,

Marie Loubert, née le 19 novemb. 1719, reçues à Saint-Cyr, l'une le 9 juillet 1727, et l'autre le 9 septembre 1731.

<sup>(1)</sup> De Mailloo : De gueules , à trois maillets d'argent.

<sup>(2)</sup> De Normanville: D'azur, à trois mulettes d'éperôn d'or.
(3) Des Plag: D'azur, au lion léopardé et couronné d'argent, lampassé et armé de gucules accompagné de 9 besants d'or en orle.

De cette branche était Jean-Baptiste de Loubert, chevalier, seigneur du Mesnil-sous - Vienne, co-seigneur de Martagny, seigneur direct des fiefs du Brenil et du Scène, au diocèse de Rouen, marié, le 11 octobre 1785, avec Catherine-Louise de Rely, fille de François-Jean-Paul de Rely, chevalier, seigneur du Rondel, et de Marie-Jérôme-Urbaine-Renée de Récalde.

#### SECONDE BRANCHE.

V. Alexandre DE LOUBERT, écuyer, seigneur d'Espiez, second fils de Claude de Loubert, et d'Hélène le Sens de Morsau, épousa, le 11 juin 1677, Marthe de Loubert, dame de Martainville et de Longuehaye, se cousine, fille de Louis de Loubert, seigneur des mêmes lienx, et de Claude de Tilly de Prémont. Il mourut le 29 juin 1694. De ce mariage sont issus:

1°. Alexandre de Loubert, reçu chevalier de Malte au grand-prieuré de France, à Paris, le 2 octobre 1700, décédé commandeur du même ordre, le 18 juin 1749;

2°. François-Bonaventure, qui continue la descen-

dance;

3°. Jeanne de Loubert, reçue à Saint-Cyr, le 3 mai 1690.

VI. François-Bonaventure de Loubert, écuyer, seigneur et patron de Martainville, de Longuehaye, de Rochefort, d'Espiez, etc., baptisé le 3 octobre 1681, décédé à l'âge d'environ 82 ans, avait épousé, le 24 janvier 1707, Renée-Guarlotte de Bailleul (1), de laquelle il eut:

VII. Robert de Loubert, écuyer, seigneur et patron de Martainville, de Longuehaye, de Rochelori et d'Espiez, seigneur haut-justicier de Perçay, du Deffais et autres lieux, né le 7 novembre 1728. Il servit en qualité de cornette de la compagnie du sieur de Comminges de Sieuras dans le régiment de Caraman, dragons, et mourut le 11 mai 1791. Il avait épousé, par contrat du 22 novembre 1775, et célébration du 18 décembre sui-

<sup>(1)</sup> De Baitleut : D'hermine, à la croix de gueules.

vant, Marie Françoise de Rely (1), fille de Françoislean-Paul de Rely, chevalier, seigneur du Rondel, et de Marie-Jérôme-Urbaine-Renée de Récalde. Il eut de ce mariage trois enfants:

1º. Jean-Robert, dont l'article suit;

2°. François-Antoine de Loubert, écuyer, seigneur haut-justicier de Perçay et de Moulissant, né en 1778, marié, le 7 juin 1800, avec N.... le Bouyer de Monthoudou, fille de N.... le Bouyer de Monthoudou, ancien mousquetaire. Il mourut en 1805, ne laissant qu'une fille:

Antoinette de Loubert de Perçay;

5°. Marie - Charlotte de Loubert, née le 12 septembre 1779, mariée, le 20 novembre 1798, à Jean-Baptiste de Beausse, écuyer, ancien officier au régiment d'Enghien, infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

VIII. Jean-Robert, vicomte de Loubert de Martain-VILLE, chevalier, ancien seigneur de Martainville, de Longuehaye, de Rochesort, de Cierray, du Bois-Milon, et autres lieux, né le 17 septembre 1776, fut nommé capitaine de cavalerie par ordonnance du roi du 27 juillet 1814; maréchal-des-logis de la compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du roi, le 6 juillet; chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, le 14 septembre suivant; chef d'escadron, par ordonnance du 24 janvier 1815, dont le brevet constate qu'il avait été breveté capitaine dans les armées royales en 1797. Son dévouement à la cause de la maison de Bourbon était tellement connu que le ministre de la police générale, par une lettre du 15 février 1814, le signala à la surveillance du préfet de l Eure, comme devant saciliter à M. le chevalier de Bruslard, successeur de M. le comte de Frotté dans le commandement de l'armée royale de Basse-Normandie, les moyens d'introduire en France S. A. R. Mgr. le duc de Berry. Créé vicomte, par lettres-patentes du 4 février 1815, et nommé, le 1er mars, chevalier de l'ordre royal et militaire de Sainit-Louis, en récompense de son dévouement à la famille des Bourbons, et des services rendus par lui à la cause roya-

<sup>(1)</sup> De Rely : D'or, à trois chevrons d'azur.

le, le vicomte de Loubert a suivi le roi à Gand; et, par suite du licenciement des compagnies rouges de la maison militaire du roi, il a été nommé chef d'escadron au 1er régiment de dragons (Calvados.) Le 6 octobre 1815, le bailli de Giovanni-y-Centelles, lieutenant du magistère de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, accorda au vicomte de Loubert une bulle, par laquelle il lui est permis de porter la croix de cet ordre, en récompense des services rendus par son grand-oncle, Alexandre de Loubert, mort commandeur du même ordre. Il a été nommé officier de l'ordre royal de la Légiond'Honneur, le 1er mai 1821, et est maintenant officiersupérieur au corps royal d'état-major, par ordonnance royale du 20 juin suivant. Il a épousé, le 22 février 1799, Thérèse Cécile de la Rue de Rucqueville (1), fille de Nicolas-Alexandre de la Rue de Rucqueville, ancien mousquetaire gris. De ce mariage sont issues :

1°. Marie Cécile de Loubert de Martainville, née le 25 juin 1800, mariée, par contrat du 29 décembre 1819, signé par le roi et les princes et princesses de la famille royale, et célébration du 17 janvier 1820, à Marie-Félix-Ernest-Auguste de Monnier de Savignac, chef de bataillon, capitaine au 6° régiment de la garde royale et chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, fils de Marie-Laurent - Félix de Monnier de Savignac, chevalier, seigneur de Savignac, ancien officier au régiment de Deux-Ponts, et d'Adélaïde-Gabrielle-Madelaine de Linars;

2º. Alexandrine-Françoise-Léonice de Loubert de Martainville, née le 10 juin 1802.

## TROISIÈME BRANCHE.

## Seigneurs de Nantilly.

III. Jean de Loubert, I'r du nom, écuyer, seigneur de Chagnes, second fils de Girard de Loubert, seigneur de Neuilly, était marié, en 1571, avec Marguerite de Souicaire, fille de Gilles de Souicaire, seigneur de Nantilly, et en eut:

<sup>(1)</sup> De la Rue: D'or, au chevron de gueules, chargé de cinq besants d'argent et accompagné en chef de deux branches de rue de sinople, et en pointe d'un lionceau d'azur.

- 1V. Jean de Loubert, He du nom, écuyer, seigneur de Namilly et de Chagnes, qui fut maintenu dans sa noblesse, par sentence des élus de Dreux, du 20 février 1599. Il avait épousé, le 10 mai 1595, Louise de Nancettes (1), qui testa, le 16 avril 1630, fille d'Urbain de Nancelles, seigneur de Marmousse et des Brosses, chevalier de l'ordre du Roi, et de Jacqueline de Fontaines. Leurs enfants furent:
  - 1°. Jean de Loubert, seigneur de Nanti'ly, capitaine au régiment de Bussy, l'an 1629, et gentilhomme ordinaire de Monsieur, duc d'Orléans, par lettres de retenue du 1°7 juillet 1633;

2º. Urbain de Loubert, qui continue la lignée;

 Jacqueline de Loubert, mariée à Félix le Cornu, seigneur de la Goulafrière et de la Blotière, en 1630.

V. Urbain de Loubert, écuyer, seigneur de Nantilly, de Bérengeville et de Rayel, fut marié, le 1er mai 1641, avec Marguerite Vialort (2), fille de Louis Vialart, écuyer, seigneur de Ville-l'Evêque, et de Sara Barthomier d'Olivet. De ce mariage sont provenus;

1º. Jean III, qui suit;

2°. Charles de Loubert, curé de Saint - Pierre de

Nantilly ;

3°. Élisabeth de Loubert, accordée en mariage, le 9 janvier 1672, avec François Hoyard, écuyer, seigneur de la Poterie, en Blesois, capitaine au régiment de la Reine, infanterie;

4°. Louise-Gabrielle de Loubert, semme de Jac-

ques Noinville, sieur des Marais.

VI. Jean DE LOUBERT, III' du nom, écuyer, seigneur de Nantilly, garde de la marine, en 1668, épousa, le 21 décembre 1677, Madelaine-Louise Noinville, sœur de Martin Noinville, architecte des bâtiments du roi. Il eut une fille:

Louise-Michelle de Loubert de Nantilly, reçue à Saint-Cyr, le 7 novembre 1695.

(1) De Nancelles : D'azur, à trois nacelles d'or.

<sup>(2)</sup> Vialart: D'azur, au sautoir d'or, cautonné de quatre croisettes potencées du même.

### QUATRIÈME BRANCHE.

# Seigneurs de Martainville.

II. Jean de Loubert, écuyer, seigneur de Martainville, second fils de Blaise, et de Jeanne Dionis, sa première femme, fournit aveu de la seigneurie de Martainville, mouvante de la baronnie d'Ivry, à Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, baronne d'Ivry, le 157 avril 1554. Il laissa de Florence Anquetin (1), sa femme:

1º. Pierre, dont l'article suit;

2°. Marguerite de Loubert, dont le mariage fut accordé, le 13 février 1563, avec noble homme Pierre Dezert, seigneur de Goudes.

III. Pierre de Loubert, écuyer, seigneur de Martainville, obtint, le 8 mai 1596, une sentence du bailliage d'Évreux, par laquelle il fut déclaré exempt du service personnel qu'il devait au roi, en considération de ce qu'il entretenait un de ses fils à la guerre, sous la charge du seigneur de Saint-Lau, en Brouage, et dece que les témoins entendus avaient affirmé qu'il était plus que sexagénaire, et dans l'impossibilité de monter à cheval, à cause de sa cécité et de plusieurs accidents qui lui étaient survenus. Il avait épousé, le 30 janvier 1563, Françoise Dezert, fille de noble homme Louis Dezert, sieur de Boussey et de la chapelle Ozeray, et de Jeanne de Routes. Il en eut, entr'autres enfants, Louis qui suit:

1V. Louis de Loubert, Ier du nom, êcuyer, seigneur de Martainville, fit hommage au duc d'Aumale, le 14 juin 1614, pour sa seigneurie de Martainville, mouvante en plein fief de Hauttier de la baronnie d'Ivry, et fut élupar la noblesse du bailliage d'Évreux, le 31 août 1631, pour assister à l'assemblée des états-généraux du royaume. Il avait épousé, le 13 janvier 1602, Marie du Cites-

<sup>(1)</sup> Anquetin: D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois aiguières du même.

ne (1), morte le 1<sup>er</sup> juin 1622, fille de Bertrand du Chesne, écuyer, seigneur de Préaux, capitaine exempt des gardes-du-corps du roi, gouverneur des ville et château de Chinon, et de Jeanne du Val. Il eut pour fils:

V. Louis de Loubert, II. du nom, écuyer, seigneur de Martainville, de Longuehaye et de Rochefort, qui épousa, le 28 juin 1657, Claude de Tilly (2), fille de Jean de Tilly, écuyer, sieur de Prémont, et de Françoise Aubert de Montigny. Leur fille unique fut:

Marthe de Loubert, dame de Martainville, de Longuebaye et de Rochefort, qui épousa, le 11 juin 1677, son cousin, Alexandre de Loubert, écuyer, seigneur d'Espicz.

Les diverses branches de cette famille ont été maintenues lors de la recherche par l'intendant de Normandie en l'élection d'Évreux, le 18 août 1666.

Armes: D'azur, à cinq épis d'orge d'or, posés trois et deux. Supports: Deux loups. Couronne de comte. Cimier: Un cheval issant, ayant la tête ornée de trois panaches de sinople, de sable et d'or.

# 

MAINE, comté-pairie. La province du Maine était originairement habitée par les Aulerci Cenomani, et en quelques lieux par les Aulerci Diablintez et les Arvii. L'an 164 de Rome, (550 ans avant J.-C.), Belovèse, chef des Manseaux, s'empara de la partie de l'Italie que les Romains appelèrent depuis Gaule cisalpine. Les vainqueurs y bâtirent les villes de Trente, de Crème, de Bergame, de Bresse, de Crémone, de Mantoue et de Véronne, dont les peuples continuèrent d'être

<sup>(1)</sup> Du Chesne: D'azur, au croissant d'argent, accompagné de trois étoiles d'or-

<sup>(2)</sup> De Tilly: D'or, à la fleur de lys de gueules.

connus sous leur ancien nom de Cenomani. Cesar ne parvint pas sans peine à subjuguer les Manseaux, qui s'étaient confedérés avec les Auvergnats. Sous Honorius, la province du Maine était comprise dans la 3º Lyonnaise. Elle passa sous la domination des Français, vers l'an 477. Rigomer, prince du sang de Mérovée, possédait le Maine à titre de royaume; mais Clovis Ier, l'ayant fait mettre à mort, s'empara de cette province à main armée, l'an 510. Ses successeurs établirent des comtes pour la gouverner. Tels furent Rotgaire, Hunold, Hatton, Roger, Milon, et Grippon, fils de Charles Martel, à qui ses frères, Carloman et Pepin, enlevèrent le Maine, avec ce qui devait lui revenir de la succession de leur père. Le Maine fut par la suite compris dans le département du duché de France, qui commença à se former sous le règne de Charles le Chauve ; mais les ducs de France eurent sous eux des comtes particuliers, qui gouvernèrent en leur nom les diverses provinces de leur département. Il est même certain que le Maine avait un comte avant l'érection du duché de France. Roricon I. comte du Maine, sous le règne de Louis le Débonnaire, mourut vers l'an 841. Charles le Chauve lui donna pour successeur Gauzbert, tué par les Nantais, au mois de mars 853. Roricon II, fils de Roricon I, fut investi la même année du comté du Maine, et sut tué par les Normands en 866. Gotfrid, son frère, lui succéda; mais il se révolta contre Louis le Bègue, qui, selon toute apparence, le dépouilla de son gouvernement. Le premier comte héréditaire du Maine est Hugues I, qui fut établi, au plus tard l'au 955, par Hugues le Grand, duc de France. Herbert II, son arrière-petitfils, mourut en 1062, n'ayant eu qu'une fille, nommée Marguerite, fiancée à Robert, fils de Guillaume le Bâs tard, duc de Normandie, mais qui mourut en 1063. avant l'accomplissement du mariage. Gauthier, comte du Vexin, époux de Biote, fille d'Herbert I, det Eveille-Chien, comte du Maine, se mit en possession de ce comté au droit prétendu de sa semme; mais Guillaume le Bâtard se rendit maître de cette province par la force des armes, l'an 1063. Robert, dit Courte-Heuse, son fils, lui succéda l'an 1087. Les Manseaux, ayant secoué le joug des Normands, l'an 1089, appelèrent Hugues d'Est et le proclamerent comte du Maine. Mais

V.

les exactions de ce seigneur lassèrent bientôt la patience du peuple et de la noblesse. Un soulèrement, qui éclata l'année suivante, le détermina à vendre son comté à Hélie de la Flèche, son cousin, pour la somme de 10,000 sous, et à retourner en Italie. Hélie était arrière-petit-fils d'Herbert Eveille-Chien, par Paule, son aïeule paternelle, femme de Lancelin I<sup>ex</sup>, sire de Baugency. Il fut père de Sibylie, femme de Foukques le Jeune, comte d'Anjou, qui succèda à son beau-père au comté du Maine en 1110.

L'an 1202, le roi Philippe Auguste réunit le comté du Maine à la couronne par droit de confiscation. Il en donna la jouissance, l'an 1204, à Berengère, veuve de Richard 1er, roi d'Angleterre. Marguerite de Provence. en épousant le roi saint Louis, reçut en don, l'an 1234, la ville du Mans avec toutes ses dépendances. Ce même prince investit, en 1246, des comtés d'Anjou et du Maine Charles 1er, son frère, qui mourut en 1285. Jean, fils aîné de Philippe de Valois, investi des comtés d'Anjou et du Maine pour les tenir en pairie en 1331, les réunit à la couronne en 1350, lorsqu'il succéda à son père; mais, par ses lettres du mois d'octobre 1360, il érigea de nouveau le comté du Maine en pairie, et le donna à Louis Ier de France, son second fils, mort en 1384. Charles II, arrière-petit-fils de Louis Ier, étant mort sans enfants, le 12 décembre 1481, le comté du Maine fut reuni par Louis XI à la conronne. Depuis lors, ce comté ne fut plus donné qu'à titre d'apanage à quelques princes de la maison de France. Louis XIV, en 1676, confera le titre honorifique de duc du Maine à Louis-Auguste de Bourbon, son fils légitime, sans ériger le comté en duché, ni en céder la propriété.

DE MAITRE DE LA SAINTE-VALENTINE: branche puînée de la maison de Maître, marquis de Bay, originaire de Franche-Comté, mentionnée tom. IV, pag. 427 de cet ouvrage. Cette branche existe dans la personne de Théophile, marquis de Maître de la Sainte-Valentine, ancien lieutenant-colonel commandant de l'artillerie à oheval de la garde westphalienue, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier des Ordres de la couronne de Westphalie et de la couronne de Fer, au-

jourd'hui chef de bataillon d'artillerie au régiment d'Auxonne, marié, en 1820, avec Herminie de Pasquier, fille du chevalier de Pasquier, colonel du génie, et de N.... de Blair. Il est fils de Jean-Marie-Alphonse de Maître de la Sainte-Valentine, garde-du-corps du roi Louis XVI, et de Jeanne-Félix-Huguette Le Pin.

Les armes de cette branche sont: De sable, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent, en pointe d'un croissant du même; au chef d'or, chargé d'un lévrier de sable. Support et tenant: Un griffon et un Cosaque, Devise: Bravoure et victoire.

DE MALET DE LA JORIE, seigneurs de la Jorie, de Doussac, de la Garde, du Châlard, de la Garde du Pont, de la Roche, de la Farge, de Puyvallier, de Roquefort, de la Salle de Castelviel, de la Madelaine, etc. La maison de Malet, qui figure avec distinction, depuis plus de quatre siècles, parmi la principale noblesse du Périgord, et dont plusieurs rameaux se sont successivement répandus dans le Limosin, l'Angoumois, la Saintonge et la Guienne, est issue, suivant une tradition immémoriale, d'un cadet d'une branche de l'illustre et ancienne maison de Malet de Graville, originaire de Normandie, branche qui existait au duché de Bretagne dès le milieu du 13º siècle (1), et dont quelques-unes de celles formées par l'auteur commun de tous les Malet de Périgord et de Limosin ont constamment conservé les armoiries; à l'exclusion de celle de la Jorie, dont Hugues Malet épousa l'héritière, vers la fin du 14º siècle. Il parait que ce dernier était venu de Bretagne s'établir en Périgord, à la suite de Jean de Blois, dit de Bretagne, comte de Penthièvre et de Goello, lorsque ce prince, après sa sortie de captivité en Angleterre, vint prendre possession, en 1387, de la vicomté de Limoges.

<sup>(1)</sup> Des descendants de cette branche de Malet de Graville, établie en Bretagne par suite de plusieurs mariages contractés avec de riches héritières de cette province, y existaient encore en 1489. (Voyez les Mémoires pour servir à l'Histoire de Bretagne, par D. Morice, tom. I, colonne 1647; tom. II, colonnes 600, 1502; tom. III, colonne 635.)

Le chef actuel des nom et armes de cette maison, le comte de Malet de la Jorie, a fait, au mois de décembre 1778, par-devant M. Chérin, généalogiste et listoriographe des Ordres du roi, les preuves pour monter dans les carosses de S. M., honneur auquel il fut admis en 1782; et, en cette dernière année, la branche de Malet de la Madelaine a fait les preuves pour l'admission au chapitre des chanoinesses-contesses de l'Argentière, preuves qu'a également faites la sœur de M. le comte de Malet de la Jorie. Ces diverses preuves remontent la filiation à :

I. Hugues Maler, damoiseau, dit aussi Gonin et Gony (diminutifs de Hugues), était procureur-général dans toute la vicomté de Limoges pour Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, suivant des lettres données par ce prince, le 12 février 1387 (v. st.), pour l'exécution du testament de Jean de Lespinatz, damoiseau de Gabillon. Le vendredi après la fête de Saint-Hilaire (8 janvier) 1400 (v. st.), Hugues Malet, damoiseau, du lieu d'Exideuil, par acte passé devant Adémar de Casta» rio, clerc juré de la cour du vicomte de Limoges, en présence de Guillaume Lambert et d'Hélie Forneil, accensa à Pierre et Guillaume Grasset, père et fils, paroissiens de Saint-Méard, une pleidure (espèce de maison, ou plessis) entourée de murailles, située au bourg de Saint-Meard, et une pièce de terre contigue au ruisseau qui coule de la Jorie vers le Loup, à la charge de lui payer certain cens annuel. Hugues est rappelé dans une enquête faite, vers l'an 1458, à la requête de Jean de Malet, son petit-fils. Il avait épousé N...., dame de la Jorie, de laquelle il eut Guillaume, aliàs, Gui Maiet, qui suit.

II. Guillaume ou Gui Malet, Ict du nom, damoiseau, seigneur du repaire ou de la maison noble de la Jorie, paroisse de Saint-Médard, vulgairement Saint-Méard d'Exideuil, est mentionné dans un rôle des assises tenues à Exideuil, le 20 mai 1408, par Archambaud de Saint-Astier, damoiseau, juge-général de la vicomté de Limoges. Le 25 juin 1414, Olivier de Blois, dit de Bretagne, comte de Penthièvre, nomma écuyer Guillaume Malet, seigneur de la Jorie, son re-

ceveur-général et garde de ses sceaux en la vicomté de Limoges. Le 8 avril 1418, Guillaume Malet donna à cens perpétuel à Jean du Treuil, de la paroisse de Preyssac, plusieurs biens-fonds mouvants de son fief et domaine direct. Il passa deux autres baux à cens perpétuel, les 2 février 1435 et 15 juin 1437; passa, sons le nom de Gui Malet (qu'on lui trouve dans plusieurs actes passés par son fils), une transaction, le 5 avril 1441, avec Bernard Guionet, archi-prêtre de Saint-Méard, et ne vivait plus le 21 janvier 14/2. Des lettres de Jean, comte de Penthièvre et de Périgord, vicomte de Limoges, accordées à Jean Malet de Châtillon, son fils aîne, le 6 juillet 1446, constatent que Guillaume, alias Gui Malet avait été capitaine (gouverneur) du château d'Exideuil, l'une des plus fortes places du comté de Périgord, et que, lors du siége et de la prise de ce château par les Anglais, il perdit la presque totalité de ses titres. Il avait éponsé Anne, dame de Châtillon, dans la paroisse de Mensignac, laquelle se remaria depuis à Jacques d'Essandon ou d'Issandon, dont elle était veuve, lorsqu'elle fit, le 25 novembre 1490, son testament, dont elle nomma exécuteurs nobles hommes Dominique de Ramefort et Raimond de la Porte. Elle choisit sa sépulture dans l'église de Mensignac, au tombeau de Malvine ou Amalvine de Fayole, son aïcule. Elle eut trois fils de son premier mari :

1°. Jean qui suit;

2º. Pierre Malet, prieur de Surgères, au diocèse de Saintes, qui transigea au nom de son père avec Bernard Guionet, le 5 avril 1441;

3º. Olivier Malet, institué héritier universel de sa mère, avec Jean, son frère, le 25 novembre 1490.

HI. Jean MALET, aliàs DE CHATILLON, damoiseau, seigneur de la Jorie et de Châtillon, rendit hommage pour cette première terre, le 10 mars 1441; lit un échange, par acte passé devant P. de Pelisses, le 21 janvier 1442, avec demoiselle noble Laure de Texières, de biens-fonds situés dans le bourg et paroisse de Jumilhac, pour lesquels ladite demoiselle lui céda le village appelé de Puy Miramont, en la paroisse de la

Nouaille. Le 2 septembre 1443, il fit hommage et serment de fidélité au sire d'Albret, pour des biens mouvants de lui à cause de sa châtellenie de Châlus-Chabrol, en Limosin. Il obtint, le 6 juillet 1446, de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, vicomte de Limoges, etc., des lettres adressées au juge d'Exideuil, dans lesquelles ce prince qualifie Jean Malet son chier et bien amé escuier. Ces lettres lui furent accordées sur sa requête expositive, qu'en qualité d'héritier universel de défunt Guillaume Malet, son père, il est sire de la Joarie, et qu'en cette qualité, il a plusieurs beaux droits, cens, rentes, villages, etc., dont plusieurs personnes se sont emparées sans aucun titre valable, et les détiennent depuis long-temps à tort et contre raison. La demande qu'il avait faite d'être remis en possession de ces biens lui fut accordée. Le 30 décembre 1492, il fit son testament au repaire de la Jorie, devant Jean Grangaud, prêtre, notaire public des autorités apostolique, royale et impériale, et voulut être inhumé dans le couvent des frères mineurs d'Exidenil, au tombeau de ses pères. Le nom de sa femme est ignoré. Ses enfants furent :

1°. Jean II, qui suit;

2°. Autre Jean Malet, prêtre, légataire de son père;

3º. Jacques Malet, auquel son père légua 100 livres tournois, plus 100 sous et sa nourriture avec l'habillement dans sa maison de la Jorie;

4°. Catherine Malet, qui avait eu en dot 400 écus d'or au coin du roi de France, et avait épousé, avant l'an 1492, honorable homme Thibaud Rossel ou Rousseau, jurisconsulte, procureur en la souveraine cour de parlement de Bordeaux, natif de la ville de Nontron;

5°. Jeanne Malet, mariée, avant l'an 1492, avec N.... Le Brut, écuyer. Son père lui légua, de même qu'à sa sœur Catherine, 100 sols tournois, en supplément de 300 liv. tournois qu'elle avait eues en dot.

IV. Jean Maler, II<sup>e</sup> du nom, écuyer, seigneur de la Jorie et du repaire de la Barde, situé dans la châtellenie de Nontron, épousa: 1°, par contrat passé devant Fayard, notaire (ainsi rappelé sans date dans le testament de son père), noble femme souveraine de la Jomon, de la noble maison de la Jomon, rappelée comme défunte dans le contrat de mariage de noble Gaspare Malet, sa fille, du 11 juin 1497; 2° Léonarde de Royère, à laquelle il donna l'usufruit de ses biens par le testament qu'il fit au repaire de la Jorie, le 23 uovembre 1506, devant Hugues Sorny, clerc juré de la cour de l'official de Périgueux. Jean II avait été institué héritier universel de son père, le 30 décembre 1492; il est nommé comme seigneur de fief dans un échange fait par un de ses vassaux, le 1er avril 1493. Ses enfants furent:

## Du premier lit :

re. Hélie I, qui suit:

2°. Gaspare Malet, mariée, par contrat passé au repaire de la Jorie, le 11 juin 1497, avec Audoin de Jaubert, damoiseau, seigneur de la Roche-Jaubert. Ils vivaient le 23 novembre 1506;

3°. Marguerite Malet, à laquelle son père légua 350 livres pour sa dot. Elle épousa depuis Pierre Roche, procureur du lieu de Julhac. Hélie Malet leur fit une cession le 29 janvier 1525 (v. st.);

## Du second lit:

4°. François Malet, qui sut présent au mariage de Gaspare, le 11 juin 1497. Son père lui légua la nourriture et l'entretien dans sa maison de la Jorie, ou 200 livres à prendre sur le sief de la Barde. Il peut avoir été l'un des ancêtres de Henri Malet de Chatilson, écuyer, seigneur de la Barde, marié, le 26 août 1628, avec Jeanne Chapt de Rastignac, sille de Perrot Chapt de Rastignac, seigneur de Laxion, chevalier de l'ordre du roi;

5°. Catherine Malet, légataire de 350 livres pour sa dot.

V. Hélie Maler, I'r du nom, écuyer, seigneur de la Jorie, consentit, le 5 janvier 1513, paracte passé devant Sorny, notaire, une investiture à Jean du Fraisse (deu Freysset), fils de seu Antoine du Fraisse, de la paroisse d'Anlhiac; fit une acquisition, le 24 des mêmes mois et an, de Guillaume Pecquet, prêtre, du lieu de Marsat; consentit une investiture, le 13 avril 1525, en laveur de Pierre Boysset, du bourg de Preyssac, et le 20 janvier de la même année (v. st.), stipulant tant en son nom que pour noble Jeanne de Royère, sa femme, fit une cession à Marguerite Malet, sa sœur, pour être quitte envers elle de la somme de 100 livres, dont il lui était redevable pour le reste de sa dot. Hélie Malet de la Jorie est nommé avec François, fils de Geoffroy d'Escars, François de Pompadour, François, Jean et Charles d'Escars, Jean du Saillant, Jean de Barbezières, Jean de Bruel, Pierre d'Eyssenac et Antoine d'Antraygues, nobles du diocèse de Limoges, dans des lettres (sans titre ni date), qui leur accordèrent divers priviléges, entr'autres, celui d'avoir un autel portatif; ces lettres signées O. Casertan et G. de Rubeis. Hélie sit son testament, le 20 novembre 1537, et sut père de Sauvat, qui suit.

VI. Sauvat Maler, écuyer, seigneur de la Jorie, passa un acte devant Lamy, notaire royal à Périgueux, le 7 mars 1551, avec Antoine d'Hautefort, écuyer, seigneur de Gabillon, Arnaud de la Breuille, seigneur de la Renaudie, Jean de la Tour, seigneur d'Igonie, Geoffroy de Montagrier, Pierre de Chabans, Jean de Lagut, seigneur de Montardit, Jacques de Bruzac, seigneur de Dommeet de Champagne, et autres, acte, en vertu duquel il s'engagea, tant pour lui que pour ces gentilshommes, à faire pendant trois mois le service d'archer au ban et arrière-ban de la province de Périgord. Par suite, les mêmes nobles, nommé ci-dessus, s'étant assemblés en la ville de Périgueux, le 28 avril 1554, promirent de payer à Sauvat Malet la somme de 215 livres, pour faire le service du ban et arrière-ban, auquel il s'était engagé. Par acte passé devant Plantadis, notaire de la vicomté de Limoges et du comté de Périgord, le 7 juillet 1568, Sauvat Malet acquit de Gabriel de Bonneval, chevalier, seigneur de Blanchefort,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, une rente à prendre sur les habitants du bourg de Saint-Médard, fit son testament, le 22 juin 1556, et mourut après le 27 février 1569. Il avait épousé, par contrat passé devant Antoine Selve, notaire à St.-Augustin-lèz-Limoges, le 21 octobre 1529, Isabeau Barthon, fille de feu messire Christophe Barthon, chevalier, seigneur de Massenon et de la Roche, et de demoiselle Catherine de Bort. Leurs enfants furent:

r°. Hélie II, dont l'article suit;

2°. Grégoire Malet, auteur de la branche des seis gneurs de Puyvallier, de Roquefort et de la Madelaine, rapportée en son rang.

VII. Hélie MALET, II. du nom, écuyer, seigneur de la Jorie et du Châlard, épousa : 1º, par contrat passé devant Antoine Bonneau, notaire, le 27 février 1569, Louise Adémar, fille de François Adémar, écuyer, seigneur du Pont de Consenchou, dans la paroisse de Vallereuil, et de Jeanne de Vilhac, dite de Verneuil, sa seconde semme. Louise Adémar était alors àgée de 18 ans. Elle fut assistée de son père, qui lui constitua en dot la somme de 2000 livres, et 210 livres pour ses robes et ornements nuptiaux; elle mourut vers 1579; 2º, par contrat passé devant Rambaud, notaire royal, le 13 mai 1581, Andrée ou Andrive du Pont, veuve de Bertrand Adémar, écuyer, seigneur du Pont de Consenchou, et fille de Raimond du Pont, écuyer, seigneur de la Renaudie, dans la paroisse de Lembras, près de Bergerac. Hélie Malet se qualifie écuyer, seigneur de la Jorie et du Pont, dans un accord que, conjointement avec Andrive du Pont, sa femme, il fit, le 16 février 1586, avec noble Aymond du Pont, écuyer, seigneur de Lembras. Il fit son testament devant la Gorce, notaire, le 30 mai 1591, par lequel il élut sa sépulture en l'église paroissiale de Saint-Meard, au tombeau de ses prédécesseurs. Andrive du Pont était alors enceinte. Elle était venve de lui, le 9 août de la même année, époque à laquelle elle fit insinuer son testament en la sénéchaussée de Périgueux. Hélie eut pour enlants:

## Du premier lit :

 Anne Malet, mariée, par contrat du 28 mai 1597, avec Antoine de Ribeyreys. écuyer, seigneur de Combou, dont vint Jean de Ribeyreys, écuyer, seigneur de la Cottebouille;

2°. Gabrielle Malet, mariée, par contrat du 6 février 1602, avec noble Jean Pasauet, écuyer, seigneur de Saint-Meymy, fils de François Pasquet, écuyer, seigneur de Las-Charaux, et de dame Marguerite Souvelin. Elle ne vivait plus en 1642:

## Du second lit:

3º. Grégoire , dont l'article suit;

4°. Helie Malet, fiis posthume, auteur de la branche des seigneurs de la Garde du Pont, qui se-

ra mentionnée plus loin;

5°. Raimonde Malet, femme de Jean de Maillard, écuyer, seigneur de la Rougnie, habitant du noble repaire de la Combe, paroisse de Beaussac, dans la juridiction de Mareuil;

6°. Louise Malet, alliée, avant le 10 juillet 1609, avec Jean Pasquet, écuyer, seigneur de Lam-

bertie:

7°. Galienne ou Galliane Malet, morte sans alliance, avant le 10 juillet 1609.

VIII. Grégoire Malet, écuyer, seigneur de la Jorie, épousa, par contrat passé à Exideuil, le 25 octobre 1607, Mathive du F. aisses, fille de noble Pierre du Frais es, sieur de Guimallet, avocat au parlement de Bordeaux, et d'Anne Vidal. Mathive se remaria, le 13 juillet 1631, avec Jean de Hautefort, écuyer, seigneur de la Mothe, paroisse de Saint-Anian, où elle fit son testament, le 11 novembre 1646. Grégoire Malet avait reçu, le 16 juillet 1609, une quittance de la somme de 500 livres qu'il avait payée au mari de Louise, sa sœur, et avait fait son testament en la maison noble de la Jorie, devant Jean Pasquet, notaire royal, le 9 mars 1629. Ses enfants furent:

1º. Hélie de Malet, légataire, le 9 mars 1626;

2º. Pierre de Malet, institué héritter universel de son père, le 9 mars 1626;

morts sans postérité;

3º. Georges I, qui continue la descendance;

4º. Antoine de Malet, 5°. Rigaud de Malet,

6°. Guillaume de Malet.

7º. Anne de Malet,

légataires, savoir: Antoine, Rigaud et Anne, de leur père, le 9 mars 1629, et seulement Antoine et Guillaume, de leur mère, le 1" novembre 1646.

IX. Georges de Malet, I'r du nom, chevalier, seigneur de la Jorie et de Doussac, en Bas-Limosin, fut maintenu dans sa noblesse par jugement rendu par le subdélégué de M. Pellot, intendant en Guienne. le 12 décembre 1666. Il avait éponsé, par contrat passé devant la Porte, notaire royal, le 22 septembre 1640, Françoise du Rousseau, dame du lieu de la Jarte, paroisse de Vallereuil, dans la juridiction de Neuvic, veuve de Jean de Ribeyreys, écuyer, seigneur de la Cottebouille, avec lequel elle avait contracté un premier mariage, le 26 février 1634. Elle était fille de leu François du Rousseau, échyer, sieur de Sainte-Catherine et du Mas, et de Jeanne de Devezeau, habitant du lieu noble du Mas, paroisse de Vouthon, comté de Montberon, en Angoumois. Georges de Malet et Françoise du Rousseau firent un testament mutuel au repaire noble de Doussac, paroisse de Genis, devant du Fraisse, notaire royal, le 14 avril 1660, dans lequel ils déclarent avoir eu de leur mariage:

1º. Georges II , dont l'article suit;

2º. Guillaume de Malet, écuyer, seigneur du

Châlard;

3º. Antoine de Malet, auteur de la branche des seigneurs de la Garde, dans la paroisse de Cornille, rapporté ci-après;

4°. Antre Antoine de Malet;

5°. Marie de Malet.

X. Georges de Malet, IIº du nom, chevalier, seigneur de la Jorie, de Doussac et autres lieux, épousa: 1º, par contrat passé devant Fouchier, notaire royal, Béatrix d'Aubusson, demoiselle de Vilhac, morte sans enfants, fille de Jean d'Aubusson, chevalier, marquis de Miremont, seigneur de Vilhac et autres places, et de Louise d'Aubusson de Castelnouvel; 2º, par contrat passé au château de Vimont, devant Annet Baudouin, notaire royal du bourg de Saint-Sulpice de Roumagnac, le 8 juin 1697, Gabriel de Bardon de Ségouzac, fille de Marc-Comte de Bardon, chevalier, baron de Ségouzac, et de Jeanne de Lestrade de la Cousse. Georges II fit son testament au château de la Jorie, le 21 décembre 1710, et laissa de sa seconde femme:

1º. François, dont l'article suit;

2°. Antoine de Malet, chevalier seigneur de Doussac, vivant le 18 juillet 1736;

3º. Marie de Malet, 1 religieuses ursulines à Pé-

4°. Jeanne de Malet, J rigueux.

XI. François DE MALET, chevalier, seigneur de la Jorie, de Doussac, d'Eyssendieras, du Chatenet, de Mérignac et de Gaillac, épousa : 1º, par contrat passé devant Saunier, notaire royal, le 8 octobre 1722, Marie de la Garde de Saignes et de Valon, demoiselle de Saint-Angel, fille de Thibaut de la Garde de Saignes et de Valon, baron de Saint-Angel, de Langlade, de Saint-Pancrasse, de Ferrières, etc., et de dame Marie-Blaise Saunier; 2º, par contrat passé au château de Rougnac, en Angoumois, le 18 juillet 1736, devant du Coux, notaire royal, Marie-Anne de Galard de Béarn, demoiselle de Saragorce, fille de Philippe, comte de Galard, seigneur du repaire de Rougnac, du mas Millaguet, etc.; colonel d'un regiment d'infanterie de son nom, et de feu Susanne de Sainte-Hermine; 3°, par contrat passé devant Meyjounissas, notaire royal, le 5 janvier 1743, Bertrande de Bertin, décédée au convent de Coiroux, en Limosin, le 30 septembre 1786, âgée d'environ 72 ans, fille de Jean de Bertin, chevalier, comte de Bourdeille, seigneur et baron de Brantôme, des maisons nobles de Périgneux, de Badefol, de Froteaux, de la Foucauderie, de Branscilles, de la Tour du Bouix et autres

lieux, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, et de dame Lucrèce de Saint-Chamans, et sœur de M. de Bertin, ministre et secrétaire-d'état. François de Malet fit son testament au château de la Jorie, devant François Debotas, notaire royal, le 24 juillet 1769, et eut pour enfants;

# Du premier lit :

1°. Gabrielle de Malet, mariée: 1°, par contrat passé devant Pierre Robin, notaire d'Exideuil, le 5 décembre 1744, avec Eymeric Durand, chevalier, seigneur, vicomte d'Auberoche, seigneur de Fanlac, du Bastel, etc.; 2° avec N.... de Malet, seigneur de la Garde et de Saint-Vincent, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Elle vivait le 24 juillet 1769;

2°. Marie-Blaise de Malet, mariée, le 18 octobre 1750, avec Jean François, marquis de Montferrand, dit de Gontaut, capitaine au régiment de Périgord cavalerie, chevalier de Saint-Lonis;

5°. Marguerite de Malet, mariée, par contrat accordé le 11 novembre 1748, à messire Joseph de Vassal, écnyer, seigneur de Purecet et de la Vassaldie, morte avant 1769;

## Du second lit:

4º. Gabrielle de Malet, morte en bas âge;

### Du troisième lit :

5º. Henri-Joseph , dont l'article suit;

6°. Gabrielle de Malet, mariée, le 3 novembre 1763, avec Charles Faubournet, de Montferrand, dit de Gontaut, marquis de Montréal, baron de Saint-Orse, etc.;

7°. Constance-Gertrude de Malet, née le 20 octobre 1751, religieuse à Coiroux, en 1772;

8°. Charlotte-Jeanne de Malet, née le 20 octobre 1751, chanoinesse-cointesse au chapitre de l'Argentière, morte à Paris, vers le commencement d'avril 1803.

XII. Henri-Joseph, comte de Maler de la Joriz. maréchal des camps et armées du roi, né le 14 juin 1758, entra au service en qualité de sous-lieutenant au régiment de monseigneur le comte d'Artois, cavalerie. le 28 juillet 1773, et fut l'ait capitaine au même régiment le 21 avril 1777. Le 18 mai 1783, il eut l'honneur de monter dans les carrosses du roi, et de suivre S. M. à la chasse, après avoir fait les preuves par-devant M. Cherin, genéalogiste du cabinet du Saint-l'sprit. En 1785, Monsieur (aujourd'hui S. M. Louis XVIII), l'agréa en qualité de l'un de ses premiers chambellans. Le comte de Malet fut nomme maréchal-général-des-logis de l'armée, le 11 octobre 1788; fut employé en cette qualité au camp de Saint-Omer, sons les ordres de M. le prince de Condé, la même année, puis dans les troupes commandées à Versailles, par M le prince de Broglie, le 7 juillet 1789. Il émigra à la suite de Monsieur, au mois d'octobre 1791; commença la campagne des princes en qualité d'aide-de-camp de ce prince, qui le nomma officier-supérieur-lieutenant dans la compagnie des grenadiers d'ordonnance, avec brevet de mestre-decamp, le 30 juillet 1792. Il finit la campagne en cette qualité. Au retour du roi, il a été fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le 30 août 1814; a recu a la même époque sa retraite dans la compagnie des grenadiers à cheval, commandée par M. le marquis de la Roche Jacquelein, et a été nommé maréchal-decamp, le 21 décembre de la même année. Il a éponsé, en 1783, Marie-Thérèse Tessier, fille de Christophe Tessier, commissaire-général de la maison du roi et fermier-général. Il en a eu deux enfants :

1°. Christophe-Édouard-François, comte de Malet de la Jorie, marié, en 1811, avec Athénais-Charlotte-Marie-Louise-Marguerite Chapelle de Jumilhac, décédée à Paris, le 6 janvier 1816, fille du baron de Jumilhac, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, et de N... de Launay, fille de l'ancien gouverneur de la Bastille. De ce mariage est née une fille, morte en bas âge. M. le comte de Malet, après la perte de son épouse, a embrassé l'état ecclésiastique;

2°. Félicité de Malet, morte en 1800, sans alliance.

#### SEIGNEURS DE LA GARDE.

X. Antoine DE MALET DE CHATILLON, chevalier, seigneur du Châtenet, troisième tils de Georges Ier, seigneur de la Jorie, et de Françoise du Rousseau, épousa, par contrat passé au repaire noble de la Garde, paroisse de Corneille, devant Allen, notaire royal, le 25 octobre 1605. Isabeau de Beaupoit de Saint-Autaire, demoiselle de la Garde, fille de seu Antoine de Beaupoil de Saint-Aulaire, écuyer, seigneur de Baulaureus et de la Garde, et d'Antoinette de Chaudru. Il acquit, le o mai 1705, un bordelage situé dans la paroisse d'Agonac, au lieu appelé Las Pouradas, et rendit hommage au nom de sa femme, le 20 novembre 1716, à Pierre Clément, évêque de Périgueux, pour raison du fief et repaire noble de la Garde, relevant de l'évêché de Périgueux, à cause de la châtellenie d'Agonac. Ces deux époux vivaient encore le 18 novembre 1728. Leurs enfants furent :

ro. François 1, dont l'article suit ;

2°. Michel de Malet, seigneur de Villevialle, époux de Marie de Brochard, sœur de Marc de
Brochard, seigneur de la Gourdonnie. Michel
fit son testament, le 16 janvier 1747, en faveur
de François II de Malet, seigneur de Châtillon,
son neveu. Il y eut, au sujet de cette succession, un procès qui fut terminé par une transaction passée, le 17 mai 1747, entre François I°s
de Malet, seigneur de la Garde, et les seigneurs
et demoiselle de Brochard;

3°. N.... de Malet de la Garde, écuyer, 4°. N... de Malet de la Garde, écuyer,

 François de Malet, écuyer, docteur en théologie, curé de la paroisse de Bord, vivant le 25 novembre 1756;

6°. Antoinette de Malet de la Garde, mariée, le 1° août 1716, avec Jean de Champagnac, chevalier, seigneur de la Jaumie.

XI. François DE MALET, I'r du nom, chevalier, seigneur de la Garde, épousa, par contrat passé au bourg d'Agonac, devant l'Aulgier, notaire royal, le 18 novembre 1728, Angélique Flamenc de Bruzac, demoiselle de Bosquely, fille de Grimond Flamenc de Bruzac, écuyer, seigneur de Bosquely, et de dame Marie Faucher. Le 30 juillet 1747, Francois Malet afferma à François Terminarias, les revenus du domaine de Villevialle, situé dans la paroisse de Oninsac, pour l'espace de cinq années; transigea, par acte passé à Périgueux, devant la Vergne, notaire, le 17 mai 1748, tant en son nom qu'en celui d'autre François de Malet, seigneur de Châtillon, son fils, avec Marc de Brochard, chevalier, seigneur de la Gourdonnie, stipulant tant pour lui qu'au nom d'autre Marc de Brochard, chevalier, seigneur de Puymorin, et Anne de Brochard, ses frère et sœur, sur procès existant entre eux au sujet des successions de Michel de Malet, seigneur de Villevialle et de Marie de Brochard, sœur desdits sieurs et demoiselle de Brochard. François I de Malet et son épouse vivaient encore le 25 novembre 1756. De leur mariage sont provenus:

1º. François II, qui suit;

2°. Jean de Malei, vivant le 25 novembre 1756; 3°. Isabeau de Malei, mariée, par contrat du 28 février 1756, avec N...., seigneur de Lignac, ou

plutôt de Lesniers;

4°. Marie-Louise de Malet, femme de Pierre-Louis de Grignols: chevalier, seigneur de la Porte;

5°. Marie de Malet, vivante le 25 novembre 1756.

XII. François de Malet, IIe du nom, chevalier, seigneur de la Garde, passa, le 17 décembre 1755, une obligation en faveur de Jean Ladoux, marchand de Périgueux. Il épousa, par contrat passé devant Paranteau, notaire royal, en Angoumois, le 25 novembre 1756, Jeanne-Elisabeth de Terrasson, fille de feu Jean-Louis de Terrasson, chevalier, seigneur de la Faye, capitaine au régiment de Limosin, et de dame Rose Méhée d'Ardenne. Ils eurent pour fils:

XIII. François, IIIe du nom, baron de Maler, né le

28 octobre 1761, premier page de Mgr. le comte d'Artois, nommé sous-lieutenant de cavalerie au régiment d'Artois, par brevet du 28 décembre 1779. Il obtint le grade de capitaine réformé dans le régiment du Roi, cavalerie, suivant une lettre missive du maréchal de Ségur, ministre de la guerre, datée de Versailles, le 2 juin 1784.

#### SEIGNEURS DE LA GARDE DU PONT.

VIII. Hélie MALET DE LA JORIE, IIIº du nom, écuyer, seigneur du Châlard, fils posthume de Hélie II, seigneur de la Jorie, et d'Andrive du Pont, sa seconde femme, est rappelé dans le testament de Grégoire, son rère, du 9 mars 1626. Il épousa Louise du Fraysses, de laquelle il eut:

IX. Grégoire MALET DE LA JOREE, chevalier, seigneur de la garde du Pont, épousa, 1°, par contrat passé devant Mézard, notaire royal, le 14 juin 1647, Almaïs de Gerbaud, dont il n'eut point d'enfant; 2°, par articles du 30 août 1660, reconnus devant Pestoureau, notaire royal, le 25 mai 1661, Marthe de Maithard de la Combe, fille de feu Jean de Maithard, écuyer, seigneur de la Combe, et de Jeanne de Fayard. Il transigea, le 2 novembre 1652, avec Louis Malet, seigneur de Puyvallier, et fit son testament au repaire noble de la Garde, devant Tremoulines, notaire et tabellion royal à l'Isle, eu Périgord, le 4 juillet 1684, dans lequel il déclare avoir pour enfants:

1º. Jean III, dont l'article suit :

2º. Grégoire Malet, auquel son père légua 2000

livres. Il mourut au service du roi;

5°. Jeanne Malet de la Jorie, mariée, par contrat passé devant Morgniac, notaire royal, le 17 septembre 1679, avec Antoine de Ribeyreys. chevalier, seigueur de la Cottebouille, de la Jarte et de Lambertie, fils d'Antoine de Ribeyreys, seigneur des mêmes lieux, et de Françoise du Rousseau;

4º. Françoise Malet, demoiselle d'Argentine;

V. 26

5°. Raymonde Malet, | légataires, ainsi que Françoise, leur sœur, chacune de 1500 livres.

#### Fille naturelle :

Jeanne Beau, à laquelle Grégoire Malet de la Jorie légua la somme de 30 livres, outre sa nourriture.

X. Jean Malet De La Jonie, Ille du nom, chevalier, seigneur de la garde du Pont, de l'Isle, et autres lienx. épousa, par contrat du 9 juin 1695, Anne de Montet du Petit-Bois, fille de seu Fidely de Montet, écuyer, sieur de Lavaur, et d'Anne du Montet. Jean Malet vivait encore le 26 mai 1704. Il mourut peu après ; car Anne du Montet, sa veuve, en qualité de tutrice de leurs enfants. transigea, le 12 juillet 1700, avec Georges Malet, chevalier, seigneur de la Jorie et de Doussat. En la même qualité. elle passa une autre transaction, le 24 octobre 1714. dans la maison noble du Meynichou, paroisse de Saint-Aqu'lin, en Périgord, avec dame Jeanne de Malet de la Jorie, veuve de messire Antoine de Ribeyreys, chevalier, seigneur de la Cottebouille, habitant au même lieu du Meynichou. Par cet acte, il est dit que feu messire Grégoire de Malet, écuyer, chevalier de la Jorie, frère dudit seu seigneur de la Garde et de ladite dame de la Cottebonille, faisant son testament, le 7 janvier 1689, par-devant Tamarelle, notaire royal, avait institué ladite dame de la Cottebouille, son héritière universelle; que, le 12 mars 1695, ledit sieur chevalier de la Jorie avait fait un autre testament, par-devant Tremoulines, notaire royal, et nommé et institué son héritier ledit seu seigneur de la Garde, son frère; qu'ensuite, il était parti pour le service de S. M., sans qu'on eût eu de ses nouvelles depuis très-long-temps, ce qui faisait présumer qu'il était mort; que ladite dame de la Cottebouille, en ladite qualité, prétendait être son héritière, et jouir de l'effet dudit testament, et qu'elle l'avait fait signifier à ladite dame de la Garde, en ladite qualité de tutrice de ses enfants, pour être payée tant du capital, qui composait son herédité, que des intérêis, etc. On rappelle seu dame Marthe de Mailhard.

dame de la Garde du Pont, mère dudit seu sieur Grégoire Malet, laquelle vécut long-temps après le second testament de son sils, etc. Ensiu ces dames transigent, moyennant quelques sommes d'argent, et l'acte est reçu par Lavignac, notaire royal. Les ensants de Jean Malet surent:

1º. François, dont l'article suit;

2º. Susanne Malet de la Garde, religieuse ursuline, a Périgueux, en 1724;

3º. Jeanne Malet de la Garde, qui vivait en 1714.

X. François MALET DE LA JORIE, chevalier, seigneur de la Garde du Pont et autres lieux, épousa, par articles du 19 septembre 1725, Marie-Julie de Preyssac de Lioncei, fille de feu François-Hector de Preyssac de Lioncel, chevalier, marquis de l'Isle, et d'Anne de Chiniac. Il passa une transaction, le 30 mai 1744, avec Henri, marquis de Fumel, seigneur et baron de Montségur, et révoqua, le 22 septembre 1772, tous les testaments et codicilles qu'il avait faits précédemment.

SEIGNEURS DE PUYVALLIER, DE LA FARGE, DE ROQUEFORT

VII. Grégoire Malet de la Jorie, écuyer, seigneur de Gicquet et d'Autreville, dans la paroisse St.-Pierre de Sarrazac, châtellenie d'Exideuil, second fils de Sauvat Malet, seigneur de la Jorie, et d'Isabeau Barthon, fut établi gouverneur pour le roi du château d'Exideuil, par lettres de François, comte d'Escars, lieutenant-général pour S. M. aux pays de Périgord et de Limosin , portant ordre aux officiers, syndic et habitants de la même ville d'Exideuil de pourvoir à l'entretien dudit gouverneur et des soldats nécessaires pour la garde et conservation de ce château. Le 31 août 1571, Grégoire Malet de la Jorie obtint de Gui de Montserrand, seigneur de Langoiran, général des églises réformées et provinces de Bordelais, Périgord, Agénois et Bazadois, et, le 7 septembre suivant, du vicomte de Turenne, comte de Montfort, commandant pour le roi aux pays de Guienne, de Foix et Haut-Languedoc, des lettres de sauvegarde, pour lui, sa semme, ses enfants, ses serviteurs et ses

biens : passa, le 10 mai 1584, un accord avec Helie Malet, seigneur de la Jorie, son frère aîné, au sujet des biens provenants des successions de leurs père et mère; donna quittance, à son même frère, le 28 janvier 1587. devant la Barre, notaire royal, de la somme de 711 liv. 18 deniers, qu'il avait reçue de lui en déduction de ce qu'il lui devait, en vertu de l'accord précité; acquit une terre aux environs d'Exideuil, le 20 février 1502, et vivait encore le 12 février 1504. Il avait épousé, en 1564, Catherine Methon, fille de Gratien Methon, d'Exideuil, au nom de laquelle, le 21 août 1585, il reçut quittance de Guillaume Abonneau, notaire et praticien de la ville d'Exideuil, de la somme de 200 liv. qui avait été constituée en dot à Armoise Methon, sœur de Catherine, dans son contrat de mariage avec ledit Abonneau, du 15 décembre 1573. Grégoire eut deux tils :

1º. Hélie II, qui suit;

3°. Georges Malet, écuyer, sieur du Teilh, chanoine de l'église collégiale de Saint-Yriex, exécuteur des volontés testamentaires d'Hélie, son frère, le 20 août 1638.

VIII. Helie MALET DE LA JORIE, IIº du nom, écuyer, seigneur de Puyvallier, dans la paroisse de St. Germain, près d'Exideuil, épousa ; 1º, par traité passé au château de la Jorie, le 3 juillet 1589, devant Valade, notaire royal, Claude de Commeyrie, fille de Jean de Commeyrie, licencié, juge de Peysac, et d'Anne de la Tour; 2º, par contrat passé au château de Mareuil, devant Gascard, notaire royal, le 15 juillet 1618, Anne de Guineuse, qui fit son testament, le 28 avril 1653, et vivait encore le 9 mai 1654, fille de Raymond de Guineuse, écuyer, seigneur de la maison noble de la Madelaine, dans la paroisse de Saint Martin Dary, en Saintonge, et de Marie de Nougaret. Hélie Malet transigea, au nom de Claude de Commeyrie, sa femme, et du consentement de Grégoire Malet, son père, par acte passé au repaire noble du Breuil, en la paroisse de Saint-Martial d'Exideuil, devant Pierre la Gorce, notaire royal, le 12 février 1594, avec Bernard Farges, au nom de Jeanne

de Commeyrie, sa femme, fille de Pierre de Commeyrie, sur le procès pendant entr'eux au parlement de Bordeaux (parce qu'il y avait alors interdiction du siége de Périgueux), au sujet des droits prétendus par ladite Jeanne de Commeyrie, dans les biens et la succession de feu Pierre de Commeyrie, dit Ringou, afeul commun de cette dame et de Claude, dame de Puyvallier. Le 24 septembre 1621, M. de Montluc écrivit du camp de la Jarrie, à Hélie Mallet de Puyvallier, pour qu'il se tint prêt, à son premier avis, à marcher contre les Rochelois, qui attendaient un puissant secours des Anglais pour se maintenir dans la rébellion. Il fit son testament devant Laymarie, notaire royal, le 20 août 1638, et ne vivait plus le 2 juin 1639, époque à laquelle Anne de Guinense de la Madelaine, sa veuve, consentit un bail à ferme à Jean de Saint-Vincent, sieur de Bosgourdon, juge ordinaire du marquisat d'Exideuil. Helie eut pour enfants :

## Du premier lit :

# 1º. Guillaume II, dont l'article suit;

### Du second lit:

a°. Louis I, auteur de la branche des seigneurs de Roquefort, en Bazadois, de ta Madelaine, en Saintonge, et d'Autreville, en Périgord, rapportées ci-après;

3°. Charles Malet, légataire de 1500 livres, le 20 août 1638. Sa mère lui légua la maison noble de la Madelaine, le 28 avril 1653, et par un codicille du 1<sup>er</sup> juin de la même année, la somme de 6000 livres:

4°. Marie Malet, à laquelle son père fit un legs de 1500 livres. Elle était mariée, en 1653, au sieur N.... de Vestat de Chandoré;

5°. Françoise Malet, légataire de 800 livres, le 20 août 1638. Elle était mariée, en 1653, au sieur de Biès, près de Libourne;

6°. Anne Malet, à qui son père constitua une pareille somme de 800 livres. Elle ne vivait plus en 1653, et avait épousé N.... de Garebœuf, sieur de Puidebaux.

IX. Guillaume MALET DE LA JORIE, II. du nom, écuyer, seigneur de la Roche, ne se réserva que cette terre, ayant cédé son droit d'aînesse en la succession paternelle à Louis, son frère consanguin. Il épousa, par contrat passé devant Chauvaton, notaire royal, le 24 novembre 1631, Antoinette de la Tour, de laquelle it eut:

X. Louis de Malet de la Jorie, Ier du nom, écuyer, seigneur de la Roche, marié, par contrat passé devant Bourzac, notaire royal, le 25 octobre 1662, avec Isabeau de la Rocheaymon (1), fille de Jean de la Rocheaymon, seigneur de Premilhac et de la Brousse, et de Charlotte du Puy de la Forêt, sa seconde femme. Il en eut, entr'autres enfants:

XI. Antoine de Malet de la Jorie, écuyer, seigneur de la Farge, qui s'allia, par contrat passé devant Rolin, notaire royal, le 10 janvier 1693, avec Louise Paillet, et en eut:

XII. Louis de Malet de La Jonie, chevalier, seigneur de la Farge, marié, par contrat reçu par Rolin, le 30 janvier 1719, avec Jeanne de Lestrade de la Cousse, dont il a eu; entr'autres enfants:

XIII. Jean-François, marquis de Malet de la Jorie de la Farce, qui épousa, par contrat passé devant Débotas, notaire royal, le 25 avril 1764, Claire-Marie de Lestrade de Bouillen. De ce mariage est issu:

XIV. François-Jean-Maxime, comte de Malet de la Farge, chef actuel de cette branche. Il a épousé, par contrat passé devant Echapas, notaire, le 1er avril 1807, Henriette-Aimée de Beauclair.

<sup>(1)</sup> Généalogie de la maison de la Rochesymon, in-fol., p. 378.

SEIGNEURS DE ROQUEFORT, DE LA MADELAIRE ET D'AU-TREVILLE.

IX. Louis MALET DE LA JORIE, Ier du nom, chevalier. seigneur de Roquefort, en Bazadois, de la Madelaine. en Saintonge, et d'Autreville et de Puyvallier, en Périgord, second fils d'Hélie Malet de la Jorie, IIe du nom, seigneur de Puyvallier, et fils aîné et héritier universel d'Anne de Guineuse, dame de la Madelaine, sa seconde femme, fit une cession à Georges Malet, écuyer, seigneur de la Jorie, fils de feu Hélie, par acte du 12 avril 1644; et, assisté de Jean Pasquet de Savignac, écuyer, seigneur de Las-Charaus, son curateur, et conjointement avec ladite dame de Guineuse, sa mère. il passa un accord avec le même Georges Malet, seigneur de la Jorie, le 16 juillet 1648. Par articles passés sous seings-privés, le q mai 1654, et reconnns le même jour, devant Chauvet, notaire royal, Louis Malet épousa Marguerite de Calvimont, fille de feu Lancelot de Calvimont, chevalier, seigneur de Niac, d'Aron de Roquefort, etc., et de Jacquette de Courilhaud. Il obtint de M. du Montozon, commissaire subdélégué de M. Pellot, intendant en la généralité de Guienne, une ordonnance, datée de Périgueux, le 12 décembre 1666, qui lui donna acte de la représentation de ses titres de noblesse. Marguerite de Calvimont fit son testament au château de Roquesort, paroisse de Lugasson, sénéchaussée de Libourne, en Bazadois, le 27 août 1674, devant Alhen, notaire royal du comté de Rauzan, testament dans lequel sont nommes ses enfants :

1º. Louis II, dont l'article suit;

2°. Jean'de Malet, écuyer, seigneur de la Rivière, mort sans postérité, avant le 24 février 1696;

let, écuyer, seigneur du Teilh,

4°. Georges de Malet, écuyer, sieur de la Rivière,

3º. Autre Louis de Ma-) maintenus dans leur noblesse, avec leur frère ainé, par ordonnance de M. de Bezons, intendant en Guienne, du 15 août 1697;

- 5°. Marie Malet, vivante, non mariée, le 24 février 1696.
- X. Louis DE MALET DE LA JORIE, II' du nom, chevalier, seigneur de Roquesort, de la Madelaine, de Puyvallier, et d'Altreville, passa un accord avec Louis et Georges, ses frères, et Marie, sa sœur, devant Lauzun, notaire royal de Libourne, le 24 février 1696. Il épousa, par contrat passé devant Angrand, notaire royal à Saint-Émilion, le 17 novembre 1705, Isabeau de Bonneau, écuyer, seigneur de Fonrocque, sille d'Hélie de Bonneau, écuyer, seigneur de Fonrocque et du Berg, et de seu Marie Delmène. Il sit son testament au bourg de Ros-maigne, comté de Blaignac, devant Alhen, notaire royal, le 28 décembre 1730, par lequel il choisit sa sépulture dans l'église de Lugasson, au tombeau des seigneurs de Roquefort, ses prédécesseurs, et sit des legs à ses enfants, au nombre de quatre, deux sils et deux filles:

1º. Louis III, dont l'article suit ;

2°. François, auteur de la branche des seigneurs de

la Madelaine, rapportée ci-après;

3°. Françoise de Malet de Puyvallier, à laquelle son père légua 12,000 livres, mariée, le 21 juillet 1738, avec Jean de Soyres, écuyer, sieur de Jourdan, capitaine de dragons, fils de François de Soyres, écuyer, seigneur de Jourdan, et de Françoise du Bousquet de Caubeyre;

4°. Marguerite de Malet de Puyvallier, vivante le

13 novembre 1740.

XI. Louis de Malet de Puyvallier, III. du nom, chevalier, seigneur de Roquesort et de Roqueneuve, né le 30 septembre 1715, était lieutenant au régiment de Dauphiné, lorsqu'il épousa, par articles passés sous seings-privés en la maison noble de Maupas, paroisse de Caumont, juridiction de Castelmoron, en Albret, le 12 mars 1736, reconnus, le 31 du même mois, devant Robert, notaire royal, Marguerite-Laurence Metet de Maupas, fille de Gullaume-Samuel Melet, écuyer, seigneur de Maupas, et de Susanne-Henriette de Casaux. Louis III de Melet acquit, par acte passé en la ville de Castelmoron, duché d'Albret, le 14 avril 1751, devant Vincent, notaire royal en Guienne, de Jean de Camps, conseil-

ler du roi, lieutenant particulier au sénéchal de ladite ville, une métairie appelée de Fillon, pour la somme de 10,000 livres. Il vivait encore, avec son épouse, le 8 juin 1781. Leurs enfants furent:

1º. Jean-Louis, dont l'article suit ;

2°. Jean-Luc, aliàs, Jean-Beptiste, vicomte de Malet, major du régiment de Rohan-Soubise, par brevet du 12 novembre 1780, marié, par contrat passé à Bordeaux, le 10 mars 1781, devant Ancèze et Nauville, notaires royaux, avec Marie-Anne de la Montaigne, fille de feu Charles, chevalier de la Montaigne, et de dame Mar-

guerite-Charlotte Cellier-Soissons;

 Salomon, aliàs, Pierre-Salomon, comte de Malet-Roquefort, ne le 12 novembre 1740. Il était capitaine au régiment royal des vaisseaux, lorsque le roi le pourvut, par ordre du 24 juin 1780, du commandement du bataillon de garnison d'Agénois, des troupes provinciales de la généralité de Guienne, avec commission du même jour pour tenir rang de lieutenant-colonel d'infanterie. Il fut nomme, le 21 juillet suivant, chevalier de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, et épousa par articles passés sous seings privés, à Bordeaux, le 8 juin 1781, reconnus le 20 janvier 1782, devant la Coste et Nauville, notaires royaux, Marie-Catherine le Roy, fille de Louis le Roy. écuver, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien major du bataillon des quartiers du fort Dauphin, île et côte Saint-Domingue, en Amérique, et de Marie-Madelaine de Minière. Il fut assisté à son contrat de ses père et mère, représentés par messire Jean-Louis de Malet, chevalier, seigneur de la maison noble de la Salle, de Castelviel, et de la Motte de Cambes, ancien aide-major-général de l'armée sous Dunkerque, et de messire Louis-Robert de Malet, comte de Graville, chevalier des ordres du roi, lieutenant-général des armées, et inspecteur-général de cavalerie et de dragons. Elle eut en dot 100,000 livres, argent d'Amérique, revenant à 66,666 livres 13 sous 4 deniers, argent de France;

4°. Jean de Malet, chevalier, capitaine-aide-major, au régiment de Quercy, vivant le 12 janvier

1772;

5°. Françoise de Malet de Puyvallier, mariée, en l'église de Saint-Vincent de Caumont et de Castelmoron, le 20 décembre 1771, avec Alexandre-Jean du Puch de Montbreton, chevalier, seigneur de la maison noble du Puch de Gensac, capitaine de dragons, au régiment d'Orléans, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fils de Henri-Jacques du Puch de Montbreton, chevalier, seigneur des maisons nobles de Montbreton, et du Carbon, lieutenant-colonel de cavalerie, et de Henriette de Ségurde Pitray;

6°. Madelaine Susanne de Malet de Puyvallier, née le 17 octobre 1749, veuve de Louis-Roland Payen de Noyant, officier de la marine royale;

7°. Catherine de Malet, mariée, avant le 12 janvier 1772, avec Louis de Vestat de Chandoré, chevalier, seigneur du Taillant.

XII. Jean-Louis, marquis DE MALET, chevalier, seigneur de la Salle, de Castelviel, etde la Motte de Cambes, aide-major-général de l'armée sous Dunkerque, aux ordres de Louis-Robert de Malet, comte de Graville, commandant de Roussillon, lieutenant-général des armées du roi, épousa, par contrat passé en la maison noble de la Salle de Castelviel, en Benauge, le 18 décembre 1758, devant Touzet, notaire royal, Marie de Mellet, tille de Messire Jean-Jacques de Mellet, chevalier, seigneur d'Hautefaye, baron de Monbalen, et de seu dame Catherine Mellet.

### SEIGNEURS DE LA MADELAINE.

XI. François de Malet de Puyvallier, chevalier, seigneur de la Madelaine et de la maison noble de Sujat, second fils de Louis II de Malet de la Jorie, chevalier, seigneur de Roquesort, et d'Isabeau de Bonneau de Fonrocque, naquit le 2 novembre 1716. Son père l'institua héritier de tous les biens qu'il possédait en Saintonge. Il ne vivait plus le 12 janvier 1772, et avait épousé, par contrat passé au bourg de Monthieu, devant Furet, notaire royal, le 22 août 1737, Catherine de Guérin de

Bellefond, qui lui survéeut, et mournt peu avant le 8 mai 1773, fille de feu Pierre de Guérin de Bellefond, chevalier, lieutenant-général d'épée en Saintonge, et de Louise-Françoise de Mirande. Leurs enfants furent:

1º. Louis III, dont l'article suit;

- 2°. Louis François de Malet, chevalier, seigneur de la terre et juridiction de la Vaure de Chillac, qui épousa, par contrat passé à la Vaure, devant Furet, notaire royal, le 12 janvier 1772, Marie Nadaud de la Grange, fille de feu André Nadaud de la Grange, écuyer, seigneur de la Vaure, ancien major d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de Marie Puissant. Il a eu pour fils:
  - a. Louis-Marie de Malet, né le 30 mars 1775;
     b. Louis-François de Malet, né le 22 septembre 1776;
- Louis-Marie de Malet, chevalier, capitaine des gardes du landgrave de Hesse-Cassel, vivant le 12 janvier 1772;

4º. Marie de Malet, non encore mariée en 1772.

XII. Louis de Malet, IIIº du nom, chevalier, seigneur de la Madelaine et de Sujat, enseigne des vaisseaux du roi, et aide-major des armées navales au département de Rochesort, rendit hommage au duc de Rohan-Soubise, baron de Montlieu et de Montguyon, pour ses terres de la Madelaine et de Sujat, le 28 juillet 1775. Il avait épousé, par contrat passé à Rochesort, le 9 août 1767, devant Cadouin et Roy, notaires royaux, Marie-Anne-Jeanne Payen de Noyant, sille de seu Gilles-Augustin Payen, chevalier, seigneur de Noyant, lieutenant de roi à la Nouvelle-Orléans, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de désunte Jeanne-Guillemette Faucon du Manoir. De leur mariage est issue:

Marie-Louise de Malet de la Madelaine, née le 30, août 1776, et reçue chanoinesse cointesse du chapitre noble de Notre-Dame de l'Argentière, en 1782.

Armes: Écartele, aux 1 et 4 de gueules, à 3 sermaux

d'or, qui est de Malet; aux 2 et 3 de gueules, à la levrette courante d'argent; au chef cousu d'azur, charge de trois étoiles d'or, qui est de la Jorie.

DE MALLEVAUD; famille noble qui s'est divisée en plusieurs branches: 1º celle de Mallevaud de la Varenne, établie en Poitou et en Angoumois; 2º celle de Mallevaud de Vomoran, à la Martinique et en Saintonge, issue de la branche aînée; elle a fourni un lieutenant et un capitaine de vaisseau de la marine royale ; l'un d'eux fut recu chevalier de Saint-Louis, lors du voyage de Louis XVI au Havre; 3º celle de Mallevaud de Marigny et de Puy-Renaud, sortie de la branche cadette, en Limosin et en Touraine. Il existe trois arrêts : l'un contradictoire, émané du parlement de Paris, du 3 février 1787; l'autre rendu par le roi, de son propre mouvement, le 5 avril 1788; et le troisième, du 19 avril de la même année, du conseil du roi et de ses finances, qui maintiennent expressement la branche cadette de cette famille dans sa noblesse d'extraction, remontant par filiation à l'an 1421.

Vers l'an 1370, Marguerite de Mallevaud avait épousé Mouton ou Montain de Cluys, écuyer, seigneur de Brient, d'Issoudun sur Creuse etc., dont la fille, Alix de Cluys, fut mariée, l'an 1408, avec Jean Voyer, seigneur de Paulmy, et fut la souche maternelle de l'illus-

tre maison d'Argenson.

I. Montain de Mallevaud, écuyer, seigneur de la Mangotière, vivant en 1421, eut pour fils:

II. Madelon de Mallevaud, I et du nom, écuyer, seigneur de la Varenne, qui épousa Marie de Mathefeton, dame de la Varenne, dont il eut:

1º. Baptiste, qui suit :

z°. Jean de Mallevaud de la Mangotière reçu chevalier de Malte au prieuré d'Aquitaine, en 1546.

111. Baptiste de Mallevaud, écuyer, seigneur de la Varenne, épousa, le 29 janvier 1546, Renée de la Faye. Il obtint une procuration du 9 mars 1568, relatée dans les arrêts précités, pour le ban et arrière-ban convoqués à cette époque; il laissa:

1º. Madelon, qui continue la branche aînée;

2°. Etienne, auteur de la branche desseigneurs de Marigny et de Puy - Renaud, rapportée ci-après;

3º. Charlotte de Mallevaud, morte sans alliance.

IV. Madelon de Mallevaud II, seigneur de la Varenne, épousa, le 3 avril 1581, Madeleine Flamand, fille de Jacques Flamand, écuyer, et de Guillemine de la Faye; il eut, entr'autres enfants:

V. Charles DE MALLEVAUD, écuyer, seigneur de la Varenne, qualifié fils aîné, et marié le 12 avril 1605, avec Hélene de Hautefois, fille de Jacques de Hautefois, écuyer, seigneur de la Folie, et de Jeanne de Marans; il eut pour fils aîné:

VI. François DE MALLEVAUD, 1er du nom, écuyer, seigneur de la Varenne, qui épousa, le 1<sup>er</sup> mai 1642, Esther de Cumont, fille de Joachim de Cumont, écuyer, seigneur de Maisonneuve, et de Madelaine de Vivonne; il laissa de ce mariage:

VII. Claude de Mallevaud, écuyer, seigneur de la Varenne, maintenu dans sa noblesse, en 1666 et 1697, ou 1699, par MM. Barentin et de Maupeou, commissaires du roi. Ces arrêts de maintenue mentionnent les trois enfants de Baptiste de Mallevaud, et de Renée de la Faye; ce sont, Madelon, Etienne et Charlotte, déjà mentionnés ci-dessus. Une sentence de l'intendant de Poitiers, des 11 mars et 14 juillet 1716, est confirmative desdits arrêts. Il avait épousé, le 20 juillet 1668, Charlotte de Villedon, fille de Charles de Villedon, chevalier, seigneur de Gournay, Chaissepain, et autres lieux, et de Renée de Hautefois; il eut pour fils:

VIII. François de MALLEVAUD II, écuyer, seigneur de la Varenne, marié, le 20 février 1708, avec Florimonde de Loneau, de laquelle il laissa:

IX. Jean-Gabriel DE MALLEVAUD, écuyer, seigneur de la Varenne. Les branches de Mallevaud de Marigny et de Puy-Renaud obtinrent, le 3 septembre 1748, un arrêt de la cour des aides de Paris qui les établit de la même famille. Jean-Gabriel eut, de son mariage, con-

tracté, le 29 octobre 1744, avec Jeanne de Gourgeau, fille de messire Charles de Gourgeau, chevalier, seigneur de Gerné, Carberlière, Cousay, etc.:

X. Gabriel-Benjamin DE MALLEVAUD de la Varenne, marié, le 4 février 1770, à Marie-Anne de Mattevaud de Marigny. Les trois arrêts précités sont intervenus en sa faveur; il eut pour fils:

10. Charles-Gabriel, dont l'article suit;

2º. François-Henri qui a postérité;

3°. Alexandre de Mallevaud : ils ont tous les trois

 N...mariée à Joseph de Pressac-Leonel, lieutenant - colonel d'artillerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

5°. N... mariée à M. Avril de Masquinan;

6°. Julie de Mallevaud, non mariée.

XI. Charles-Gabriel DE MALLEVAUD, page de seue la reine, épouse de S. M. Louis XVIII, ancien officier d'infanterie, a émigré en 1791, et a sait les campagnes de l'armée des princes. Il a postérité.

### SEIGNEURS DE MARIGNY ET DE PUY-RENAUD.

IV. Etienne de Mallevaud, I'r du nom, écuyer, seigneur de Chésan, second fils de Baptiste de Mallevaud et de Renée de la Faye, épousa, le 14 janvier 1606, N..... Dumonteil, dont il eut:

1º. François, dont l'article suit :

- 2°. Jean de Mallevaud, fait évêque d'Olonne in partibus infidelium, et suffragant d'Aix en Provence, par bulle du 7 des ides de décembre 1648. Il a exercé l'épiscopat pendant environ 20 ans, en l'absence de l'archevêque d'Aix, et a fondé plusieurs bénéfices à Bellac, en France, et un couvent de religieuses pour l'instruction des jeunes demoiselles.
- V. François de Mallevaud, I'' du nom de cette branche, écuyer, épousa, en janvier 1635, Jeanne de la Coudre, de laquelle il laissa:
  - VI. Etienne DE MALLEVAUD II, écuyer, seigneur de

Chésan, marié, le 24 février 1664, avec Charlotte Tardy, dont il eut:

VII. François DE MALLEVAUD III, écuyer, seigneur de Marigny, président, lieutenant-général en la sénéchaussée de la Marche au Dorat, pendant 35 ans, marié, le 7 mars 1696, avec Marie-Rose le Large, alliée à la maison d'Herbouville; de ce mariage sont issus:

- 1°. Etienne de Mallevaud, écuyer, seigneur de Marigny, lieutenant-général de la Basse-Marche, qui épousa, le 28 octobre 1729, N.... Cottereau de Grandchamp, fille de N.... de Grandchamp, maréchal-des-logis des mousquetaires du roi, dont il eut:
  - a. François-Antoine de Mallevaud, chevalier, seigneur de Marigny, président, lieutenantgénéral de Dorat, et de la sénéchaussée de la Basse - Marche, marié à Charlotte-Marguerite du Peyron, fille de M. du Peyron, directeur des monnaies à Paris. Il eut deux fils : 1º François-Henri-Charles de Mallevaud seigneur de Marigny, né le 17 février 1771, qui a l'ait ses preuves pour le service militaire devant M. Cherin fils, le 10 avril 1788, etc., a été nommé chevalier de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, et officier des chasseurs de Hainaut, a émigré et a fait les campagnes de l'armée des princes. Il avait été page de seu la reine, épouse de S. M. Louis XVIII, et est décédé sans alliance; et 2º N ... de Mallevaud, mort jeune au service, dans l'émigration. Il avait aussi été page de la reine, épouse de S. M. Louis XVIII. François-Antoine eut en outre trois demoiselles, l'une mariée à M. du Peyron Saint-Hilaire, l'autre à M. Baret de Rouvray, et la troisième, à M. Desmier marquis de Chenon;
  - b. François-Hênry de Mallevaud, seigneur de Marigny, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment Royal infanterie, commissaire ordonnateur à Tours, gouverneur de Dorat, qui a servi pendant 54 ans, a fait la guerre de Portugal, s'est trouvé au siége de Mahon,

et a assisté à la convocation de la noblesse à Tours, en 1789. Il avait épousé, le 29 avril 1771, N.... de Riancourt, fille de N.... de Riancourt, commissaire des guerres, dont il a cu une fille, Elisabeth de Mallevaud, mariée à M. le marquis de Bridieu;

2º François de Mallevaud, qui suit.

VIII. François de Mallevaud IV, écuyer, seigneur de Puy-Renaud, lieutenant des maréchaux de France, au bailliage de Loches, par brevet du 15 juin 1767, éponsa, en 1745, N.... Aubry, nièce de M. Guimier, président, lieutenant-général à Loches; de ce mariage vincent:

1º François-Henri, dont l'article suit;

2º N.... de Mallevaud, officier du génie, mort au

service;

5º N.... de Mallevaud, officier au régiment de Languedoc en 1771, mort dans les guerres de Corse.

1X. François - Henri DE MALLEVAUD, chevalier; seigneur de Puy-Renaud, ancien conseiller au Châtelet d'Orléans, assista à la convocation de la noblesse à Tours, en 1789. Ce fut en faveur de Gabriel-Benjamin de Mallevaud de la Varenne, de François - Antoine de Mallevaud de Marigny et de François-Henri de Mallevaud de Puy-Renaud, qu'ont été rendus les arrêts des 3 février 1787, 5 et 19 avril 1788, dont nous avons parlé précédemment. François-Henri de Mallevaud de Puy-Renaud, a de son mariage, contracté, le 4 avril 1781, avec N.... Nolleau de Beauregard:

1°. François de Mallevaud de Puy-Renaud, marié, le 22 février 1816, avec Françoise Hocquart, fille de Messire Toussaint-Thérèse Hocquart, chevalier de l'ordre royalet militaire de Saint-Louis, et chef d'escadron, et de dame Madelaine le Prince;

2º. Étienue de Mallevaud de Puy-Renaud;

3°. Pauline de Mallevaud, mariée à M. de la Motte de Logny, officier au régiment de la Reine, qui a fait la campagne de l'armée des princes.

Armes: D'argent, à trois vires d'azur, au bâton du même, péri en pal, au centre de l'écu. Couronne de marquis. Tenants: Deux sauvages. DE MARCHAMP. La maison de Marchamp (de Marcampo), a pris son nom d'un village situé à une grande lieue de Beaujeu. Elle est connue par actes depuis Etienne de Marchamp, qui l'ut présent, l'an 1144, à une donation faite au monastère de Saint-Julien par Humbert, seigneur de Beaujeu. L'an 1172, Guillaume de Marchamp passa un traité avec l'archidiacre de l'église de Lyon, obéancier d'Anse, au sujet de la justice de ce même lieu d'Ause. Un acte de 1209 fait connaître un frère de Guillaume, nommé Hugues de Marchamp, alors décédé. De l'un d'eux sont provenus Durand , Raypier et Josserand de Marchamp, chevaliers, qui jurérent l'observation des statuts et priviléges accordes aux bourgeois de Belleville par Humbert, seigneur de Beaujeu, et par Guichard, son fils, l'an 1253. Cette maison a douné deux chanoines-comtes de Lyon, dans la personne de Louis de Marchamp, en 1285, et d'Antoine de Marchamp, en 1400, et un religieux de l'Ile-Barbe, nommé Guichard de Marchamp, en 1261. Elle s'est éteinte, l'an 1451, en la personne d'Anduin de Marchamp.

Armes : D'argent, au chef bandé de gueules et d'henmine.

LA MARCHE, comté, tirait son nom de sa situation topographique, ayant été frontière du royaume d'Aquitaine, dont elle faisait partie sous l'empire d'Honorius. Du temps de César, cette province était comprise dans le pays des Lemovices, et c'est peut-être pour cela qu'elle fut nommée, jusqu'au commencement du 10' siècle. Marche Limosine. De la domination des Romains, la Marche passa sous celle des Visigoths, puis sous celle des rois français, après la bataille de Vouillé, en 507. Cette province se divisait en Haute et Basse-Marche. Guéret était la capitale de la première, et Bellac de la seconde. Ces deux parties, dans les commencements, eurent quelqueseis chacune son comte particulier. Le premier comte de la Marche, dans la maison duquel ce comté devint héréditaire, est Boson I, du le Vieux, vivant en 944, comte de Périgord, en 975, fils de Sulpice, et petit-fils de Geoffroi, premier comte de Charroux, c'est-à-dire de la Marche, dont Charroux était le cheflieu. Boson III, cinquième comte de la Marche de cette

V.

maison, étant mort sans postérité, en 1091, Almodis, sa sœur, lui succéda, avec Roger IV de Montgommery, son époux, comte de Lancastre. Aldebert V de Montgommery, comte de la Marche, arrière-petit-fils de Roger et d'Almodis, mort en 1180, à Constantinople, eut pour successeurs Mathilde d'Angoulême (petite-fille de Ponce de La Marche, femme de Wulgrin II, cointe d'Angoulême), et Hugues IX, sire de Lusignan, qui possédait déjà de fait la plus grande partie de ce comté. Hugues XIII de Lusignan fut le dernier comte de la Marche de cette race. Voyez Angoulême.

Philippe le Long donna en apanage à Charles de France, son frère, le comté de la Marche, qu'il érigea en pairie, par lettres du mois de mars 1316. Charles, avant succédé au trône à Philippe, garda le comté de la Marche jusqu'en 1327, époque à laquelle il l'échangea avec Louis Ier, duc de Bourbon, contre le comte de Clermont, en Beauvaisis, et l'érigea de nouveau en pairie. Éléonore de Bourbon, fille de Jacques II. comte de la Marche, mort cordelier en 1438, ayant épousé, en 1429, Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac, le roi Charles VII investit ce dernier du comté de la Marche, en 1435. Jacques d'Armagnac, son fils, en fut dépouillé pour crime de félonie, par Louis XI, qui le fit condamner à mort en 1477. Le comté de la Marche sut donné par le roi à Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu, quatrième fils de Charles I'r, duc de Bourbon. Pierre mourut en 1503. Suzanne, sa fille unique, porta ses biens à Charles de Bourbon, connétable de France, tué à l'escalade de Rome en 1527. Le roi François I<sup>er</sup>, ayant contisqué les biens de ce connétable pour cause de félonie, unit le comté de la Marche à la couronne, par édit du mois de juillet 1531.

DE MAREUIL. L'ancienne baronnie de Mareuil, située en Périgord, a donné son nom à cette illustre maison, l'une des plus anciennes et des plus puissantes de cette province. Les seigneurs de Mareuil prenaient le titre de premiers barons du Périgord, concurremment avec les barons de Beynac, de Biron et de Bourdeille, et ils assistaient en cette qualité aux premières entrées solennelles des évêques de Périgueux, et aux états particuliers de la province; il ont donné plusieurs chevaliers bannerets, des sénéchaux et gouverneurs de provinces et des chambellans de nos rois, et se sont alliés aux maisons d'Anjou, de Châlons, de Rochefort, de Montberon, de l'Archevêque-Parthenay, de Paynel, de Clermont, de Dreux-Morainville, de Bouchard-d'Aubeterre, de Montpezat, d'Harcourt, du Fou-du-Vigeau, de Segonzac, de Chambres et autres. Cette maison a donné aussi plusieurs évêques et abbés. Son premier auteur connu est:

Guillaume I de Maneuil, qui fut témoin d'une charte, datée du jour des nones de février 1099 (v.st.), par laquelle Rainaud, évêque de Périgueux, donna au chapitre de Saint-Astier l'église de Saint-Etienne de Bousac.

On trouve ensuite :

Hugues I DE MAREUIL, chevalier, rappelé dans un acte de l'an 1200.

Hervé DE MAREUIL, chevalier et abbé de N.-D. de Mourailles, qui fouda, l'an 1124, l'abbaye de Tricay, dans le diocèse de Luçon.

Hélie de Mareule, Ier du nom, est mentionné, avec Bernard de Saint-Astier et Hélie de Castillon, dans une bulle donnée, l'an 1130, par le pape Innocent II, en faveur de l'abbaye de Fontevrauld. Son nom se lit aussi avec ceux d'Aimeric de Mareuil, clerc, et de Gerald de Mareuil, ses neveux, dans une charte de Chancelade, d'environ le milieu du 12° siècle.

Hélie de Mareuil, abbé de Saint-Astier, en 1178 et 1182, était en même temps archi-diacre de l'église de Périgueux, archi-prêtre de la cité et chanoine de Saint-Front.

Aimeric, sire de Mareuil, chevalier, seigneur de Mareuil et de Villebois, transigea, le 5 des ides de mai 1200, avec Itier de Villebois, seigneur de la Rochebeaucourt, au sujet de la mouvance de la paroisse de Blanzaguet, de l'hospice de Bossol ou Bossol, situé dans la paroisse d'Edom, etc. On a rappelé dans cetacte

un différend qui avait eu lieu, relativement aux mémes objets, entre Hugues de Mareuily chevalier, aïeul d'Aimeric, et un autre Itier de Villebois, grand-père de celui qui traitait en 1200.

Hugues II, sire de Mareul, chevalier, l'un des capitaines de l'armée du roi, l'an 1214, vivait encore en 1231, et avait eu trois femmes, commes seulement par leurs noms de baptème. S'il en faut croire l'ancienne et constante tradition de la famille, ce fut un Hugues de Mareuil qui, lors de la bataille de Bouvines, releva de son cheval le roi Philippe Auguste, et fit prisonnier Ferrand, comte de Flandre. En considération de ce service, le roi l'ui donna la seigneurie de Villebois en Angoumois. On remarque qu'il se trouva à la mème bataille un de ses frères, nommé Jean, dont le sort est ignoré.

Guillaume II, sire de Mareur, se croisa pour la Terre-Sainte, l'an 1218, et obtint, à cette occasion, du pape Honorius III, le 3 des ides d'août de la même année, l'absolution de l'excommunication et de l'interdit, qui avait été lancés contre lui par l'archevêque de Bordeaux.

Hélie A, chevalier, seigneur de Mareuil, rendit hommage, le lendemain de Notre-Dame 1244, à Hugues de Lézignem ou Lusiguan, comte de la Marche et d'Angoulème, à raison d'un fief nommé Ancoin, qu'il déclara n'avoir reçu ni reconnu d'aucun autre, pas même du vicomte de Limoges. Il laissa, entr'autres enfants:

1º. Hélie III, qui suit;

2°. Ranulfe de Mareuil, archi-diacre de l'église de Périgueux, en 1264 et 1266.

Hélie III, sire DE MAREUIL, ne prenait encore que le titre de damoiseau, lorsqu'il rendit hommage au cointe d'Angoulème, à Bouteville, le mercredi avant la fête de Saint-Thomas, apôtre, l'an 1248, à raison du bourg des Granges et de la forteresse de Hautecorne, qu'Hélie de Mareuil, chevalier, son père, avait déclaré tenir en fief du même comte d'Angoulème; et, comme

il u'avait pas encore de seeau particulier pour sceller cet acte, il emprunta celui d'Itier de Villebois, seigneur de la Rochebeaucourt, et promit qu'aussitôt qu'il serait fait chevalier, il le scellerait du sien propre. Il est probable qu'il eut pour enfants:

1º. Hélie IV, qui suit;

2°. Raimond de Mareuil, qui fut commandeur et grand-prieur de l'ordre des Templiers, dans les provinces d'Auvergne, de Limosin et de Berry, en 1288:

3°. Bernard de Mareuil, chevalier, qui épousa Blanche de Châlons, dame de Belleville, la-

quelle était veuve de lui, l'an 1299.

Hélie IV, sire de Mareul, chevalier, seigneur de Mareuil et de Villebois, rendit hommage, le lundi après la lête de Saint-Pierre-ès-liens 1287, à Hugues le Brun, comte de la Marche et d'Angoulème, et seigneur de Fougères, pour raison du bourg de Granges, de la fortetesse de Hautecorne et de la quatrième partie de la forêt de Burée, et fut témoin dans un acte de l'an 1288. Il fut père de:

Guillaume III, sire de Mareul, chevalier, qui épousa Alix de Rochefort, sœur de Jeanne de Rochefort, dame de Fors, laquelle vendit au roi, l'an 1303, le château de Rochefort, en Poitou. Il se trouve aussi nommé dans des actes de 1301 et 1303, et rappelé dans des actes de 1316 et 1340. Il eut de son mariage:

Raimond de Marcuil, qui suit; et probablement Marguerite de Marcuil, femme de Bos de Talerand, en 1308.

Raimond I, sire de Mareuil, damoiseau, mourut avant le 1er de février 1316 (v. st.), laissant d'Isabelle, dame en partie de Grézignac et de Bourzac, sa femme:

1°. Guillaume IV, qui suit;

aº. Isabelle de Marcuil, mariée, au commencement de l'année 1317, à Berard, ou Bernard Flamenc, damoiseau, seigneur en partie de Bruzac. Guillaume IV, sire DE MAREUIL, damoiseau, dit le Jeune, reçut, le 1er février 1316 (v. st.), la quittance que Bérard Flamenc, son beau-frère, lui donna, pour la dot d'Isabelle de Mareuil, sa femme, de laquelle s'étaient rendus garants, Golfier Flamenc et Itier de Sauzet, chevaliers, Guy, seigneur en partie de Bourdeille, et Guillaume de la Tour, damoiseau, co-seigneur de la Tourblanche. Guillaume eut d'une alliance ignorée:

Raimond II, sire de Mareuil, chevalier banneret, auquel le roi fit don de la ville et châtellenie de Villebois, en Angoumois, l'an 1343, et 1368, et du château de Courtenay, en 1369. Il se distingua beaucoup dans les guerres de son temps; et, étant capitaine du fort Saint-Marsal, il fut fait prisonnier par les Anglais, en 1383. Les quittauces de ses appointements militaires des années 1356 à 1375, sont scellées de son sceau. Il laissa de Joyde de Montchaude, dame de Vibrac, sa femme, fille de Hugues de Montchaude, chevalier, Raymond III, qui suit; une fille, mariée au seigneur de Soubise, de la maison de Parthenay, et plusieurs autres enfants.

Raimond de Mareuil avait pour neveu: Guillaume de Mareuil, chevalier banneret, chambellan du roi, sénéchal d'Angoumois, et commandant 60 lances et 30 arbalétriers des ordonnances du roi; il scellait, en 1383, ses quittances de son sceau.

Raimond III, sire de Mareutt, seigneur de Montmoreau, fut aussi chevalier banneret, en. 1388. Il portait les mêmes armes que Raimond, son père, suivant une de ses quittances de l'année 1396.

Geoffroi de Mareuil, fils de Raimond III, fut aussi chevalier, seigneur de Mareuil, de Villebois, d'Anglac, de Vibrac et de Dompierre, en Aunis, chambellan du roi, sénéchal de Limosin et de Saintonge, et se trouve nommé dans plusieurs titres depuis 1408 jusqu'en 1441. Il eut, entr'autres enfants, d'Anne de la Rochefoucauld, sa femme:

1º. Jean, qui suit;

<sup>2</sup>º. François, tué à l'armée avant 1475;

3º. Marguerite, mariée, en 1443, à Arnaud, baron de Bourdeille.

Jean DE MAREUIL, seigneur de Mareuil, de Pranzac, de Villebois, de Vibrac, etc., est nommé dans plusieurs titres depuis 1432 jusqu'en 1475. Il forma deux alliances; la 1<sup>re</sup> avec Philippe de Montberon, et la 2º avec Jeanne de Vernon, et fut père de Guy, baron de Mareuil; de Jean, évêque d'Uzès; de deux filles entrées, l'une dans la maison de Dreux-Morainville, et l'autre dans celle de Bouchard-d'Aubeterre, etc.

La maison de Mareuil se divisa en plusieurs branches dans le 15° siècle.

La 1<sup>re</sup>, sous le titre des barons de Mareuil, seigneurs de Villebois, de Pranzac, d'Anglac, et de Vibrac, s'éteignit dans le 16° siècle, et toutes ces terres furent portées dans la maison d'Anjou, par le mariage de Gabrielle de Mareuil, héritière de cette branche, avec Nicolas d'Anjou, marquis de Mézières, dont la fille unique, nomusée Renée d'Anjou, épousa François de Bourbon, duc de Montpensier.

La 2°, des barons de Montmoreau, fondue, pendant le 16° siècle, dans la maison de Montberon, après avoir occupé la dignité de chambellan auprès des rois François le et Louis XII.

La 3°, des seigneurs de la Voute, existant encore dans le siècle dernier.

La 4°, des seigneurs des Combes, aussi existante dans le siècle dernier.

La 5°, des seigneurs de Ségonzac, qui paraissait, en 1699, tombée en quenouille, et domiciliée dans l'élection de Saintes, généralité de la Rochelle.

La 6°, des seigneurs de La Roussie, encore existante en 1665.

Et la 7°, des seigneurs des Essarts, établie en Normandie, dans la généralité d'Alençon, en 1669.

Armes: De gueules, à un ches d'argent, et un lion d'azur, armé, langué et couronné d'or, brochant sur le tout. Supports: Deux lions, ou deux sauvages. Ci-

-

mien: Une tête et col de lion, posés de profil, dans un vol de chevalier banneret.

DE MAROUESSAC, en Périgord; noble et ancienne famille, originaire du diocèse de Sarlat et de la baronnie de Beynac, où elle possédait autrefois un château ou maison noble, dont elle a pris le nom, ou lui a donné le sien, et qu'elle a aliene en 1533. Elle est connue par titres authentiques depuis le commencement du règne de saint Louis. Noble Gautier de Marquessac et ses frères firent un accord, le tendemain de la lête de Saint-Cyprien 1220, avec Raimond Capète, touchant la mouvance du mas de Capète, en présence d'Adémar de Vielcastel, et de Raoul de la Pradèle, chevaliers. On trouve dans le siècle suivant, Pierre de Marquessac, qui recut, le 7 des calendes d'avril 1300, ainsi que Raimond de Ricard, Guy de Solmignac et Jean de Besson, une procuration d'Ademar, fils du seigneur de Beynac, Hélie de Marquessac, damoiseau, qui pouvait être fils de Pierre, avait pour femme, en 1348, Raimonde de Vielcastel, nommée avec son mari dans un registre des archives du Vatican. (Rég. 44 des bulles de Clément VI, fol. 453, nº 488.) Hélie peut avoir été aïeul de Jean, qui suit, depuis lequel la filiation est établie littéralement.

Jean DE MARQUESSAC, I du nom, damoiseau, fut témoin d'un acte du 8 janvier 1445 (v. st.). Il laissa de Marguerite de Nalhac, sa femme, Archambaud, qui suit, et 2 filles, dont la seconde fut mariée à Jean de Gos, de Berbiguières.

· Archambaud de Marquessac, damoiseau de Castelnau, mentionné dans des actes de 1468 et 1480, ne vivait plus le 6 janvier 1490 (v. st.). Il fut père de :

1º. Pons, qui suit;

2º. Jean, marie à Jeanne de Solmignac, dont une fille, Marguerite, fut mariee, en 1489, à noble Jean de Bardon, auteur des barons de Segonzac;

3°. Marguerite, femme, en 1480, de noble homme Jean de Lestroa. Pons ou Poncet de Marquessac, damoiseau de Castelnau, passa une grande partie de sa jeunesse au service dn roi; il acquit, le 15 mars 1497 (v. st.), d'Alain, sire d'Albret, et de Jean, roi de Navarre, les paroisses de Saint-Pantaly-d'Ans, de Saint-Pardoux et de Brouchaud, dont il forma peu après la tetre de Marquessac, en Périgord, à laquelle il donna son nom Il vivait encore le 1° avril 1525, lors du testament de Jeanne de Laval, sa femme, qui le rendit père de:

1º. Amanieu, qui suit;

2º. François, prêtre, curé de Berbiguières;

5°. Jeanne, mariée en premières noces à noble François de Bardon.

Amanieu de Marquessac, écuyer, seigneur de St.-Pantaly, St.-Pardoux, etc., vendit, en 1533, la maison noble de Marquessac à Raimond de Prouhet. Il offrit de rendre hommage, en 1541, à Rollet, bâtard d'Albret, et ne vivait plus le 24 août 1556. Il avait épousé, le 18 septembre 1515, Gabriel de Tricard, fille de Jean, juge-mage de Périgueux. Il eut de ce mariage six fils et une fille. L'aîné des fils fut Pierre qui suit; et l'un des cadets a formé la branche de La Reille.

Pierre de Marquessac, écuyer, seigneur de Saint-Pantaly, etc., conseiller du roi, lieutenant-général et juge-mage de Périgord, épousa, par contrat du 4 décembre 1543, Marguerite de Belcier, fille de Jean, écuyer, seigneur de la Rolfie, et d'Antoinette de Beuze de Belcastel. Il contracta une seconde alliance; et il testa, le 8 juillet 1600, en faveur des enfants qu'il avait eus de son premier mariage, et qui sont:

1°. Raimond , qui suit ;

2°. Jean, baron de Bruzac, marié à Marguerite Flamenc de Bruzac;

3°, Raimond, seigneur de Montbayol;

4°. Marguerite, entrée dans la maison de Solmignac-de-Bellet.

Raimond de Marquessac, écuyer, seigneur de Saint-Pantaly, etc., épousa, par contrat du 21 novembre 1585, Gabrielle d'Abzac de la Douze, et mourut, en 1591, laissant une fille unique, Jeanne de Marquessac, qui fut mariée trois fois : 1°, en 1605, à Henri de Saint-Astier, chevalier, seigneur des Bories ; 2° à Louis-François de Lostanges, baron de Béduer, en Querci; 3°, en 1618, à René de Hautefort, chevalier, seigneur de la Motte, et mourut le 18 décembre 1643.

La maison de Marquessac a formé peu de ramifications ; elle compte de nombreux services milititaires, et a contracté de bonnes alliances.

Armes : D'azur, à trois marcs d'argent.

DE MASELLIÈRE ou DE LA MAZELLIÈRE, comtes de Douazan; maison d'ancienne chevalerie, originaire de Bretagne, qui vint s'établir dans le pays d'Albret, en Guienne, vers le commencement du 16é siècle, et dont le chef actuel, M. le comte de Mazellière, maréchal des camps et armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, a eu les honneurs de la cour, au mois de mai 1780, en vertu de preuves faites au cabinet des Ordres du roi, dans le cours de l'année précédente (1). Cette maison a été revêtue des dignités les plus éminentes des armées et de la cour des rois de Navarre. Elle a produit, entr'autres personnages de marque:

Odet DE MAZELLIÈRE, ministre et secrétaire-d'état de Henri, roi de Navarre (depuis Henri IV, roi de France),

<sup>(1)</sup> Ces preuves, ainsi que les titres sur lesquels elles ont été dressées, ayant été perdus par suite de la révolution, nous croyons devoir rapporter ici la lettre autographe de M. le duc de Coigny, qui constate l'admission de M. le comte de Mazellière aux houneurs de la cour.

<sup>·</sup> Paris, ce 29 avril 1780.

<sup>•</sup> J'ai l'honneur de vous prévenir, monsieur, que le roi a bien » voulu vous accepter pour monter dans ses carrosses; j'aurai celui » de vous indiquer le jour où je pourrai vous donner des chevaux » pour faire votre début.

J'ai l'honneur d'être avec un parfait et sincère attachement, monsieur, votre très humble et très-obéissant serviteur,

<sup>»</sup> Signe le duc DE COIGNY. »

en 1598, auteur d'une branche connue sous le nom de barons d'Espiens, existante;

Jean DE MAZELLIÈRE, frère d'Odet, capitaine exempt des gardes-du-corps du même prince, qui, lorsqu'il fut: parvenu à la couronne, lui écrivit plusieurs lettres signées de sa main, remplies des témoignages les plus honorables de son affection;

Gaxiot DE MAZELLIÈBE, frère des précédents, fut aussi ministre-d'état du roi de Navarre, et fut auteur d'une branche connue sous la dénomination de seigneurs de Réaupt, éteinte;

Bertrand de Mazelliere, frère des trois précédents, fut colonel du régiment de Navarre, et fonda la branche des seigneurs de Tours, éteinte.

Cette maison a donné trois chevaliers à l'ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem, dit de Malte, et a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction, le 20 août 1668, par jugement de M. Pellot, intendant en la province de Guienne, et commissaire départi pour la recherche des usurpateurs de noblesse.

Armes: D'azur, au chevron de gueules, accompagné de trois lionceaux, d'azur, lampassés et armés de gueules.

DE MÉALLET ou MÉALET (1); maison d'ancienne chevalerie d'Auvergne, qui, par ses services militaires et ses nombreuses et belles alliances, est au rang des familles les plus distinguées de cette province. Elle paraît avoir pris son nom d'un fief situé près de Mauriac, nommé en latin *Meletam*, qui fut détruit depuis 1553, mais qui, avant cette époque, avait une mouvance considérable. Ce fief, sorti de la maison de Méallet, vers le milieu du 14° siècle, appartenait dès lors en partie à Jeanne de Châteauneuf. L'épouse de Rigaud de Mu-

<sup>(1)</sup> Dans les actes que les chess des diverses branches produisirent, en 1666, par-devant M. de Fortia, intendant d'Auvergne, le nom est orthographié Méalet, Méallet, Mialet et Miallet.

rat en fit donation à Jean Sauve, auquel le duc de Berry céda également la portion qu'il avait dans cette terre. Jean Sauve, par acte du 9 juin 1427, transporta tous ses droits sur Méallet à Charles de Bourbon, comte de Clermont (1). On doit attribuer aux fréquentes mutations de cette terre, dans des mains étrangères, le défaut de titres qui empêche de remonter la filiation de cette maison au-delà de la fin du 15° siècle. Louis de Méallet, depuis lequel elle est littéralement établie, seigneur de Fargues et de Romegoux, marié, vers 1400. avec Antoinette de Durfort, fille d'Antoine, baron de Boissières, gentilhomme de la chambre du roi, pouvait être fils d'Avmeri de Méallet, qui vivait en 1450, selon le Nobiliaire manuscrit d'Auvergne, de Dom Coll, Cette maison a donné un chevalier de l'ordre du roi, quatre gentilshommes ordinaires de la chambre, un chanoine-comte de Lyon, sacré évêque de St.-Claude, le 5 août 1742, donze chevaliers et dignitaires de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, dit de Malte, et un grand numbre d'officiers-supérieurs, décorés de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Ses alliances directes sont avec les maisons de Ballard d'Arnas, Blot, Brngier, l'Espinasse, Felzins-Montmurat, Gibrac, Jarrige, Luparra, Massebeau de Sedaiges, Meymel, Pestels, de Peyroux, Pons, Riom, Robert de Lignerac, la Roche, Salvert, Sennezergues, Sermur, Servières, la Trémolière, etc., etc. Elle a formé plusieurs branches, entr'autres, celle des barons, puis comtes de Fargues, dont le chef, Jean-Joseph de Méallet, comte de Fargues, né à Aurillac en 1776, ancien maire de la ville de Lyon, depuis le mois de décembre 1814 jusqu'au mois d'août 1815, époque à laquelle il fut nommé membre de la chambre des députés, mourut, en 1818, emportant l'estime et les regrets de ses concitoyens. Il n'a laissé que trois demoiselles. La branche des seigneurs de Faulat, anjourd'hui l'aînée de cette ancienne famille, subsiste dans la personne de François-Louis de Méallet IIIe du nom, seigneur de Faulat et autres lieux, ancien capitaine au régiment de la Sarre, marié, en 1789, avec Élisabeth-Françoise de la Roche,

<sup>(1)</sup> Coutumes d'Auvergne, par Chabrol, tom. IV, pag. 688.

dont il a un fils unique, nommé François-Louis de Méallet de Faulat, écuyer, né le 7 décembre 1803.

Armes: D'azur, à trois étoiles d'argent; au chef d'or. Gouronne de comte. Supports: Deux lions léopardés, acculés.

DE MONTARD. La famille de Montard, suivant une tradition conservée de toute ancienneié, « est originaire du Poitou, et transplantée dans les provinces de Périgord et d'Agénois depuis à peu près 400 sans. Cette même tradition porte que Pierre de Mon-» tard, le premier de cette famille qui vint s'établir en » Périgord, y épousa Hélène d'Abzac, et que leurs ennfants et descendants ont constamment fait le service dans les bans et arrière-bans des armées de nos rois ; que Gédéon de Montard, qui servait dans la marine, » sut commandant de l'ile Sainte-Croix, sur la fin du 17° siècle, et qu'il mérita dans plusieurs circonstances » les éloges de M. de Baas (1), alors chef d'escadre; que Jean de Montard obtint, sous Louis XIV, un certifi-\*cat de noblesse pour entrer à Neufbrisack, où il fut » élevé; enfin que, dans des temps plus reculés, Michel de Montard, ayant été attaqué par les commissaires aux francs-fiefs, en fut déchargé, après avoir justifié » de sa qualité. »

Les titres de cette samille ayant été la proie des sammes, en 1793, on se bornera à citer ici sommairement ceux qui ont été conservés, et dont expédition légale nous a été adressée.

Jean DE MONTARD, écuyer, sieur de Campagnac, épousa, par contrat passé en la maison noble de Lantic, paroisse des Essaintes, prevôté de la Réole, en Bazadais, devant du Bourg, notaire royal, le 18 juillet 1630, demoiselle Françoise de Bonsol, fille de Pierre de Bonsol, écuyer, sieur de Lantic, et de demoiselle Jeanne du Puch: le futur procédant de l'avis et con-

<sup>(1)</sup> M. de Baas était, en 1674, vice-roi de îles de l'Amérique.
(Note de l'éditour.)

seil de François-Louis de Bardon, écuyer, seigneur et baron de Ségonzac, son cousin-germain, de Pierre de la Faye, écuyer, son frère utérin, et d'Eymeric de Fleurie, aussi écuyer, sieur de Ricault, son oncle maternel; et la future assistée de ses père et mère, de Pierre, Guillaume et Jean de Bonsol, écuyers, frères; de Charles de Lavau, écuyer, sieur de la Pujade, Bertrand de Boctus, aussi écuyer, et autres proches parents et amis.

Messire Martial Dz Montard, écuyer, sieur de Lassagne, arrière-petit-fils de Jean et de Françoise de Bonsol, fut maintenu dans sa noblesse, sur la production de ses titres, par arrêt de la cour des aides et finances de Guienne, du 2 septembre 1777. Il avait fait son testament devant Grilhé, notaire royal, le 29 novembre 1769; il mourut le 6 janvier 1779. Il avait épousé: 1º Jeanne de Courson; 2º Marie de Cazenave, fille de Jacques de Cazenave, écuyer, sieur de Saint-Philippe, et de dame Marie de Bérard. Ses enfants sont:

# Du premier lit :

1°. Messire Armand de Montard, écuyer, sieur de Lassagne cofficier au régiment de Normandie, en 1773, dont le fils, Armand de Montard, a servi dans l'émigration;

## Du second lit:

2°. Messire Jean-Louis de Montard, qui suit;

3°. Jean de Montard, écuyer, lieutenant au régiment de Poitou, en 1764, marié, par contrat passé devant Delieure, notaire royal de la ville du Mas d'Agénois, le 51 octobre 1773, avec demoiselle Élisabeth Flouret de la Garrigue, fille de noble Pierre Flouret de la Garrigue, écuyer, ancien officier d'infanterie, et de dame Jeanne Seré. Il a obtenu, le 30 juillet 1783, une sentence de l'élection de Condom, qui, conformément à l'arrêt obtenu par son père, en 1777, l'a maintenu dans sa qualité de noble et d'écuyer,

et l'a déchargé de la collecte de la ville et juridiction du Mas d'Agénois, où les maire et consuls l'avaient porté par inadvertance;

4°. Jeanne de Montard de Villeserre, vivante en 1765.

Messire Jean-Louis de Montard, écuyer, mousquetaire de la garde du roi, siégea, en 1789, parmi la noblesse de la sénéchaussée de Guienne, convoquée pour l'élection des députés aux états-généraux du royaume. Il avait épousé, par contrat passé devant Borie, notaire royal en Guienne, le 14 mai 1764, demoiselle Suzanne de Fillot, morte en 1814, fille de messire Louis de Fillol, écuyer, seigneur de Mézières, et de seu dame Jeanne Rigaud du Marchet. Il est mort en 1812, et a laissé pour fils unique:

Martial DE MONTAND, écuyer, né le 11 mars 1765. Il a servi en émigration.

Armes: Parti, au 1 d'or, à trois bandes de gueules; au 2 d'azur, à deux pates de griffon d'or, contournées. Couronne de comte. Supports: Deux griffons.

MONTESQUIOU DE FAGES, en Périgord; branche éteinte de l'ancienne et illustre maison de Montesquiou, qui est à peine indiquée dans l'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, tom. VII, pag. 280. On en donnera ici la généalogie, d'après des documents authentiques qui ont été communiqués, en conservant l'ordre des degrés suivi dans l'ouvrage cité.

XVI. Jean-Jacques de Montesquiou, appelé le capitaine de Sainte-Colombe, épousa, avant l'an 1598, Madelaine de Montlezun, fille de Jean de Montlezun, seigneur de Saussens ou Sanssens, et d'Anne de Fages, héritière de la terre de ce nom (1), dont il eut, entrautres enfants:

<sup>(1)</sup> Anne de Fages, dite la Grande, dame de Fages, du Bousquet, de Fendat, en Condomois, de Moncassin, de Couderz, Longueville, Lussae, etc., dame d'honneur de la reine de Navar-

XVII. Bernard-Antoine de Montesquiou de Monteuc, chevalier, seigneur, baron de Sainte-Colombe, de Fages, seigneur du Bousquet, Saint-Cyprien, Lussac, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, enseigne-colonel du régiment de ses gardes, et capitaine du ban et arrière-ban de Lauragais, épousa Catherine de Viart de Volay, fille de Jacques de Viart, chevalier, seigneur de Volay, Condé, Countanjay et Villebazin, conseiller-d'état, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du roi, et président ès gouvernements de Metz, Toul et Verdun; et de Catherine de Compainde-Villette, dont il eut les enfants suivants:

1º. Jacques, qui suit;

2º. Jacques, appelé l'abbé de Fages;
3º. Blaise, seigneur de Lussac, marié, en 1657, à
Anne de Touchebœuf-Beaumond, dame de la
Carrière, fille unique de Pierre de TouchebœufBeaumond, écuyer, seigneur de Flaujac, la Car-

rière, etc., et de dame Esther Gautier;

4°. Catherine, qui épousa, par contrat du 25 juillet 1637, Jean-Jacques de Saint-Astier, seigneur des Bories, et testa le 19 novembre 1672; 5°. Anne, mariée, en 1643, à Jean de Comarque, écuyer, seigneur de Beyssac.

XVIII. Jacques de Montesquiou-Monteuc, chevalier, seigneur, baron de Fages, Ste.-Colombe, seigneur du Bousquet, Saint-Cyprien, Lussac, etc., épousa: 1°, en 1645, N....; 2°, par contrat du 12 février 1664, Marguerite de Mellet, veuve de noble François de Si-

re, était fille de Jean, seigneur de Fages, qui testa, le 15 décembre 1544, et d'Anne de là Mothe; elle fut substituée à son frère, après la mort duquel saus enfants, elle devint héritière d'une grande partie des biens de sa maison. Elle fut mariée (11, le 18 mai 1553, à Joachim de Montluo, chevalier, seigneur des Lions et de Louqueville, enseigne de M. le Vidame de Chartres, panetier ordinaire du roi Charles 1X, et chevalier de son ordre; et 2, le 8 janvier 1570, à noble Jean de Montlezun, seigneur de Saussens. Elle testa, le 21 août 1584, et eut pour enfants:

 <sup>1°.</sup> Odet de Montlezun, marié, le 14 avril 1588, à Marguerite d'Abzac de la Douze, et mort sans posterité;
 2°. Madelaine, femme de Jean-Jacques de Montesquiou.

vrac, et fille de Philippe I de Mellet, chevalier, seigneur de Neuvic, Saint-Pardoux, Lenclave, Saint-Martial de Drône, etc., et de Marguerite d'Abzac de la Douze. De ce mariage vinrent:

1º. Bernard, qui suit;

2°. Catherine, mariée à David de la Caraulie, seigneur du lieu de ce nom.

XIX. Bernard DE MONTESQUIOU-MONTLUC, chevalier, seigneur, comte de Fages, seigneur du Bousquet, de Lussac, etc., épousa, par contrat du 25 février 1683, Françoise de Cordis, fille de Giraud de Cordis, sieur de Taydes, conseiller du roi, magistrat au siége présidial de Sarlat, et d'Anne de Saint-Clar; il provint de ce mariage plusieurs enfants de l'un et de l'autre sexe, morts avant 1691, et dont il ne resta qu'une fille, qui suit:

Marie de Montesquiou, dame de Fages, devenue, par la mort sans enfants de ses frères et sœurs, héritière de tous les biens de sa maison, les porta dans celle d'Ajac, par son mariage, contracté, le 28 janvier 1700, avec Bernard de Hautefort, chevalier, seigneur d'Ajac. La terre de Fages a passé depuis par succession dans les maisons d'Arlot de Frugie et de Taillefer de Barrière.

Armes: Écartelé, aux 1 et 4 de Montesquiou, qui est d'or à deux tourteaux de gueules, l'un sur l'autre; aux 2 et 3 d'azur, à trois colombes d'argent 2 et 1, et un croissant d'argent en chef, qui est de Sainte-Colombe.

# N

DE NADAILLAC, voyez DU POUGET.

DE NADAL, seigneurs de Beauvezet, en Provence. Artefeuille, dans son Histoire héroïque de la noblesse de cette province, remonte la filiation de cette famille à:

Guillaume NADAL, qualifié chevalier dans des chartes de l'église de Riez, des années 1359 et 1392. Il eut pour fils:

v.

Claude NADAL, seigneur de Beauvezet, vivant en 1411, et le premier que l'abbé Robert de Briancon fasse counaître. Il eut deux fils:

1°. Elzéard Nadal, qui a continué la descendance de cette famille, alliée avec celles d'Isoard de Chenerilles, de Mause, de Montfort, des Mées, de Perrache, de Marion, etc.:

2°. Pierre Nadal, qui, conjointement avec son frère, fit hommage au roi René de leur terre de Beauvezet, en 1453, et à Charles du Maine, son successeur, en 1480. Pierre eut, entr'autres enfants:

Dauphine Nadal, mariée, par contrat du 25 mars 1477, avec Étienne Aimini, fils de Louis d'Aimini, co-seigneur de Saint-Jeurs, viguier de la ville d'Arles.

Armes: D'or, à l'aigle éployée et couronnée de sable; chargée sur l'estomac d'un cœur de gueules, dans lequel est fichée une croix du même.

DE NÉELLE, seigneurs de Néelle et de Falvy; illustre et puissante maison de chevalerie, originaire de Picardie, où elle florissait, dès la fin du 10° siècle, dans la personne de Yves, Irr du nom, seigneur de Néelle et de Falvy, sous Hugues Capet, dont les descendants ont possédé, pendant trois générations, le comté de Soissons, et la châtellenie de Bruges jusqu'en 1224. Cette maison s'est éteinte à la fin du 14° siècle, après s'être alliée à celles d'Alsace, d'Audenarde, de Béthune, de Chypre, de Clermont d'Ailly, de Dreux, d'Eu, de Hainaut, de Hangest, de Joigny, de Joinville, de Lambersart, de Los, de Montmorency, de Moreuil, de Murray, de Pecquigny, de Pierrefouds, de Ponthieu, de Roye, de Sancerre et de Vendeuil,

Armes: Burelé d'argent et d'azur; à la cotice de gueules, brochante sur le tout.

LE NORMAND, seigneurs de Bretteville, de Trassepied, de Bossy et du Tertre; famille noble et ancienne

- gigagnith al 1

de la province de Normandie, qui a constamment porté les armes pour le service de nos rois dans les bans de la noblesse de cette province, dans les compagnies d'hommes d'armes des ordonnances, et dans les différents corps de l'armée depuis la formation des régiments. Sa noblesse, remontée par titres jusques au milieu du 15° siècle, a été reconnue et maintenue dans toutes ses prérogatives, par arrêt de la cour des aides de Normandie, des 3 juillet 1593, 11 février 1603 et 23 mars 1629; par arrêts des commissaires du roi sur le fait des francs-fiels, des 2 juillet 1605 et 7 février 1641; par jugement des commissaires départis par le roi pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, du 16 mars 1665; enfin par ordonnance de M. de la Bourdonnaye, du 1er janvier 1699. Ces différentes pieces articulent tous les faits énoncés dans la généalogie qui va suivre, et qu'on a continuée jusqu'à nos jours, sur les titres originaux produits par MM. de Bretteville. 1 10/ a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1

I. Jean Le Normand, Ier du nom, écuyer, vivait en 1470. Il eut d'une alliance ignorée deux enfants :

- 10. Jean II, qui suit;
  - 2°. N.... Le Normand.

II. Jean Le Normand, IIº du nom, écuyer, est ainsi qualifié dans l'adjudication par décret, de plusieurs héritages, à lui faite aux plaids de Brêtheville et Tournebu, le 20 février 1488; dans un contrat d'échange, recu par les tabellions de Falaise, le 28 mars 7490, et enfin dans un contrat de 20 sols tournois de rente que lui acheta, en son absence, Robert Le Normand, son fils, le 9 janvier 1491. Il avait épousé demoiselle Jeanne du Val, de laquelle il laissa:

Yaumerey;

2º. Robert, dont l'article suit.

III. Robert Le Normand, écuyer, sieur de Bossy, acquit plusieurs héritages en la paroisse de Cesny, en Cinglois, et autres paroisses, en 1488, 7489 et 1497. Il

épousa demoiselle Jeanne du Bourg (1), fille de Robert du Bourg, sieur de Tracy, baron de Messey. Elle était veuve dudit Robert Le Normand, le pénultième février 1503, époque à laquelle elle fit l'acquisition de 15 sols tournois de rente. De leur mariage sont provenus :

1º. Guillaume, dont l'article suit;

- 2º. Pierre Le Normand, auteur de la branche des sieurs de Bossy et du Tertre, rapportée en son
- IV. Guillanme LE NORMAND, écuyer, sieur de Raynes, de Trassepied, de Magny-le-Freulle et de Bretteville-le-Rabet, fit lots et partage avec Pierre Le Normand, son frère, le 27 septembre 1528, des biens des successions de feu Robert Le Normand, leur père, et de feu demoiselle Jeanne du Bourg, leur mère. Ce partage fut reconnu aux assises de Falaise par François et Michel Le Normand, fils dudit Guillaume, à la réquisition de leur cousin-germain, Jacques Le Normand, fils de Pierre, écuyer, sieur de Bossy, le 4 juin 1568. Il avait épousé demoiselle Marie Guyon (2), qui était veuve de lui lorsqu'elle fit lots et partage avec ses cinq fils, reconnus par le vicomte de Falaise, le 25 janvier 1555. Ces cinq fils étaient :
  - 1°. Nicolas Le Normand, écuyer, sieur de Magnyle-Freulle. Il épousa une demoiselle le Bourgeois, dont il n'eut qu'une fille;

2°. Guillaume Le Normand, écuyer, mort sans enfants; he man and the Bos ; Third or al and

3°. François Le Normand, qui continue la liguée; 4°. Jacques Le Normand, écuyer;

- 5°. Michel Le Normand, écuyer, sieur de Trassepied, qui fonda la branche de ce nom, mentionnée plus loin.
- V. François Le Normand, écuyer, sieur de Brette-

<sup>(1)</sup> Du Bourg: D'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois flanchis d'or.

<sup>(2)</sup> Guyon : D'azur, au cep de vigne parapré et terrassé de sinople, fruité de gueules, soutenu d'un échalas de sable.

ville-le-Rabet, épousa, par traité du 5 novembre 1561, demoiselle Marguerite de Pommollin (1), fille de noble homme Claude de Pommollin, sieur de Castellets. Il en eut:

VI. Jean Le Normand, III. du nom, écuyer, sieur de Bretteville-le-Rabet, maintenu dans sa noblesse d'extraction, par arrêt de la cour des aides de Normandie, du 3 juillet 1593, où se trouvent rapportées toutes les pièces originales qui établissent sa descendance directe de Jean Le Normand, I'r du nom, écuyer, vivant en 1470. Cet arrêt de la cour des aides fut également rendu en faveur de Pierre Le Normand, sieur du Tertre, François Le Normand, sieur de Rochesort, et René Le Normand, frères, fils de feu Jacques Le Normand, écuyer, sieur de Bossy, et de demoiselle Blanche le Gardeur, et cousins dudit Jean Le Normand. Ce dernier avait épousé, par traité du 16 août 1587, reconnu le 22 août 1588, devant Jean Vauquelin, conseiller du roi, et lieutenant-général du bailliage de Caen, au siège de Falaise, demoiselle Emerence de Fédebrix, fille de feu François de Fédebrix, écuyer, sieur du Bûchet, et de Jacqueline du Bois. Emerence de Fédebrix était veuve, lorsqu'elle fut déchargée de la taxe des francs-fiefs, par arrêt des commissaires du roi, donné à Rouen, le 2 juillet 1605. De leur mariage sont issus :

10. Jacques , dont l'article suit;

2°. Gaspard Le Normand, écuyer, sieur du Bûchet, qui fut tuteur actionnaire, en 1632, des enfants mineurs de Jacques, son frère, Il est mentionné dans l'arrêt des commissaires du roi, pour les francs-fiefs, donné à Rouen, le 7 février 1641, et mourut sans postérité.

VII. Jacques Le Normand, Ier du nom, écuyer, sieur de Bretteville, obtint, le 23 mars 1629, un arrêt de la cour des aides de Normandie, qui le maintint dans son ancienne extraction et dans la qualité d'écuyer, et condamna le nommé Pierre Dumont, qui avait tenté de

<sup>(1)</sup> De Pommollin: D'argent, au chevron de sable, accompagué de trois hures de sanglier du même.

l'y troubler, à 50 liv. d'amende envers la cour, et pareille somme envers ledit sieur de Bretteville. Il avait épousé, par traité du 30 janvier 1609, demoisélle Francoise Perreau (1), qui était veuve de lui et trivice de leurs enfants mineurs, le 7 février 1641, date d'un arrêt des commissaires du roi, sur le fait des francs-liels, qui les maintint dans leur noblesse et les décharges de ce droit. Ces enfants, dont Gaspard Le Normand, écuyer, sieur du Bûchet, était aussi tuteur actionnaire, sont:

1º. Jacques Le Normand, écuyer, sieur de Bretteville, qui fut maintenu dans sa noble se sur ses titres filiatifs remontant à Jean Le Normand, Ier du nom, écuyer, vivant en 1470, par arrêt des commissaires départis par le roi en Normandie, du 16 mars 1665, arrêt qui maintint également Jean Le Normand, sieur de la Garenne, et Charles Le Normand, sieur de Dampierre, prêtres, ses frères. Jacques Le Normand de Bretteville servit dans le premier escadron de la noblesse de la généralité de Caen, commandée pour l'arrière - ban , suivant l'attestation d'Alexandre Sallet, seigneur du Repas, donnée à Verdun, le 22 novembre 1674. Il avait cpouse : 10, par traite du 25 juillet 1650, Marguerite Bertin, dont il n'eut point d'enfants, fille de Pierre Bertin, écuyer, sieur de Vaudeloger, et de demoiselle Bonne du Buat; 2º, par traite du 23 janvier 1677, demoiselle Elisabeth de Grimouil, fille d'Isaac de Grimouil, écuyer, sieur de Mogon, et de noble dame Madelaine Bérault, Il n'eut de ce mariage qu'une fille, nommée Marie-Charlotte Le Normand, mariée, au mois de janvier 1701, à Louis de Bonnel, sieur de la Carbonnière. Elle est morte sans enfants, le 20 décembre 1722; ....

The line into celle

a manufacture and the government of the contract of

<sup>(1)</sup> Perreau: Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la fasce d'or, chargée de trois étoiles de gueules, et accompagnée de trois roses d'argent; aux 2 et 3 d'or, à la croix engrêlée de gueules, cantonnée de quatre merlettes de sable.

2º. Jean IV, qui continue la lignée, et dont l'article suit;

3°. Charles Le Normand, écuyer, sieur de Dampierre, prêtre, curé de Châtillon en Beauce.

VIII. Jean Le NORMAND, IV. du nom, écuyer, sieur de la Garenne et du Bûchet, demeurant dans la paroisse du Chesne, près Saint-Julien de Fancon, fut reconnu noble d'ancienne race, par l'arrêt de la cour des aides de Normandie, énoncé ci-dessus. Il servit dès 1638, et fit d'abord deux campagnes sur mer, sur le vaisseau le Cardinal, commande par Louis-Charles du Val de Coupeauville, ainsi qu'on le voit par un certificat de ce capitaine, du 21 septembre 1639. Il entra, en 1642, dans la compagnie des chevau-légers du marquis de Coislin, ainsi qu'il est prouvé par un certificat du 17 avril, donné par Louis de Valois d'Ecoville, capitaine d'une compagnie dans le même régiment, certificat qui atteste les services dudit sieur de la Garenne et de Bretteville durant les sièges d'Aire, de la Bassée, de Bapaume, et en d'autres occasions. Il comparut à la montre de l'arrière-ban de la noblesse du bailliage de Rouen, suivant le certificat du sieur de Courseulles, du 29 mai 1693, et un autre certificat du marquis de Beuvron, chevalier des Ordres du roi, et son lieutenant-général au gouvernement de Normandie, du 25 juin 1694. Jean Le Normand décéda, au mois de février 1697, à l'âge de 76 ans. Il avait épousé, par traité du 16 novembre 1651, reconnu devant Gilles Lucas et Nicolas Lévêque, tabellions en la vicomté d'Auge, demoiselle Renée de Bonnet (1), fille d'Eustache de Bonnet, écuyer, sieur de Bourdonnières, et de demoiselle Françoise de Cordey. De ce mariage sont nés:

1°. Eustache Le Normand, écuyer, sieur de Dampierre, qui servit dans l'arrière-ban de Normandie pour son père, et pour Gabriel Le Normand, écuyer, sieur du Bûchet, son frère, suivant le certificat que lui délivra, le 2 juin 1689, le sieur

<sup>(1)</sup> De Bonnet: D'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois besants du champ, et accompagnée de trois bonnets d'azur.

de Mauvoisin, commandant la compagnie des gentilshommes de la vicomté d'Auge;

2º. Gabriel, dont l'article suit;

 Renée Le Normand, femme, en 1683, de N.... Le Boucher, sieur de la Mausonnière.

IX. Gabriel LE NORMAND, écuyer, sieur du Bûchet, servit avec son père dans les arrière - bans des années 1680, 1603 et 1604, suivant les certificats de M. de Mauvoisin, du marquis de Beuvron, et de M. de Saint-Mars. Son père, âgé de 74 ans, et retenu au lit à cause d'une chûte, et lui-même furent dispensés du service de l'arrière-ban par ordonnance du lieutenant-général et président du bailliage de Rouen, rendue le 20 mai 1605. Il fit registrer ses armoiries, ainsi que le porte le brevet qui lui en fut délivré par Charles d'Hozier, garde de l'armorial de France, le 18 septembre 1697. Il fut déchargé du droit de franc-fief, par ordonnance du 1er janvier 1600, rendue par M. de la Bourdonnaye, seigneur de Conetion, commissaire départi par S. M. en la généralité de Rouen, pour juger du fait des taxes de ce genre, et mourut à Orbec, en 1737. Il avait épousé : 1°, par traité du 18 novembre 1680, reconnu par sentence du vicomte d'Orbec, du 20 dudit mois, Marie du Pommeret (1), fille de défant Jean du Pommeret, écuyer, sieur du Castellier, et de demoiselle Diane du Moutier; 2º, Marie de Lyée (2), dont il n'eut point d'enfants. Ceux du premier lit furent :

r°. Pierre-Gabriel-René Le Normand, écnyer, prêtre, curé, seigneur et patron alternatif de Saint-Georges du Ménil, élection de Lisieux;

2°. François Le Normand, écuyer, sieur de Dampierre, qui fit une campagne dans le régiment de Choiseul, cavalerie, lo s du siège de Landau, en qualité de volontaire; fut fait cornette de ce régiment, par brevet du 21 août 1711, et mourut jeune au service;

<sup>(1)</sup> Du Pommeret: D'azur, a un hadelaire et une épée d'argent, garnie d'or, passés en sautoir; au chef d'or, chargé d'un lion léopardé de gueules.

<sup>(2)</sup> De Lyée: D'argent, au lion de sable, lampassé et armé de gueules.

3°. François - Charles - Dominique, dont l'article suit;

4º. Marie-Françoise Le Normand, mariée à César de Marguerie, écuyer, sieur de Sorteval;

5°. Renée Le Normand, mariée, par contrat du 9 janvier 1910, avec Louis de Rely, écuyer, lieutenant-colonel du régiment de Royal-Roussillon, chevalier de Saint-Louis, fils de François de Rely, chevalier, seigneur et patron d'Esquimbosc, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi:

6°. Catherine-Angélique Le Normand, religieuse aux Augustines d'Orbec;

- 7°. Françoise Le Normand, épouse de Charles Margeot, écuyer, seigneur de Saint-Ouen-le-Hoult et de Mesnil-Simon.
- X. François-Charles-Dominique Le Normand de Bretteville, écuyer, né à Saint-Ouen-le-Hoult, en 1697, épousa, par traité du 23, ratifié le 28 octobre 1737, Marie-Dorothée de Querrière (1), fille de Louis-Charles de Querrière, écuyer, seigneur de Bois-de-Lagal, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du roi, et de Marie-Dorothée du Merle. De ce mariage sont issus:
- Pierre-Gabriel-Dominique Le Normand de Bretteville, écuyer, né à Orbec, le 12 août 1738. Il entra dans les chevau-légers, le 25 août 1753; passa, au mois de mars 1759, dans le régiment de Belsunce, infanterie, en qualité de lieutemant: fit avec ce corps trois campagnes en Allemagne, et se trouva à la bataille de Minden, au siège de Cassel et à l'affaire de Filinghausen, où il fut blessé à l'épaule. Il quitta le régiment de Belsunce à la paix, et reprit son service à la suite des chevau-légers. Il lut marié, par traité du 16 mai 1767, avec Élisabeth-Madelaine-François e le Gras de Bardouville, fille de messire Louis-François le Gras de Bardouville et d'Arondel, seigneur et patron honoraire de Saint-Martin-

<sup>(1)</sup> De Querrière: D'argent; au chevron de gueules, accompagné de trois roses du même.

sous-Bellencombre, doyen des conseillers au bailliage de Rouen, et de noble dame Madelaine Alorge. De ce mariage sont issus:

a. Pierre-François-Claude Le Normand, né à Orbec, le 23 décembre 1770, élevé à l'école militaire, mort garcon;

b. Anne-Madelaine-Françoise Le Normand, née à Orbec, le 28 juillet 1768, mariée et morte veuve sans cufants;

c. Marie-Thérèse-Louise Le Normand, née à Orbec, le 7 janvier 1770, élevée à Saint-Cyr, morte sans alliance;

2º. Louis-Claude , dont l'article suit;

3°. Marie - Aimée-Dorothée Le Normand, née à Orbec, le 20 mai 1740, morte jeune.

XI. Louis-Claude LE NORMIND, chevalier de Bretteville, ne à Orbec, le 11 février 1744; entra, en 1759, enseigne au régiment de Belsunce, infanterie; fit, avec ce régiment, qui porta depuis le nom de Rougé, les campagnes de 1759, 1760 et 1761 en Allemagne, et, en 1762, la campagne d'observation sur les côtes de Dunkerque; se trouva, en 1759, à la bataille de Minden ; à la défense de Cassel, pendant l'hiver de 1760 à 1761; servit à la journée meurtrière de Filinghausen, en 1761; continua de servir dans le même corps, qui prit au dédoublement le nom de Flandre, y fut fait capitaine, en 1775; passa, en 1778, capitaine à la suite de l'infanterie, et fut capitaine de remplacement au régiment de Beaujolais jusqu'à l'époque de la révolution. Il avait été créé, en 1786, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. En 1791, il se rendit apprès de LL. AA. RR., frères du roi Louis XVI, à Coblentz, où il sut chargé de dissérentes commissions; fit, sous les ordres des princes, la campagne de 1792, en qualité de lieutenant-colonel du régiment de Wittgenstein. Après la résorme de ce corps, il fut envoyé, avec M. le comte de Lowendal, par LL. AA. RR. et M. le maréchal duc de Broglie, dans la Vendée. Il passa par l'Angleterre, où il fut embarqué sur la flotte de mylord Moyra. Il servit sous ses ordres jusqu'en 1795; passa à cette époque avec sa famille en Danemark ; entra au service de cette puissance, y lut fait

colonel en 1804; obtint, cette même année, du roi Christiern VII un diplôme de noblesse héréditaire pour lui et ses enfants, et fut fait général-major en 1814. Rentré en France, en 1816, S. M. Louis XVIII lui a conféré le grade de maréchal-de-camp. Il a épousé, en 1773, demoiselle Catherine-Thérèse-Vedastine Vandendriesch, fille de Jacques Vandendriesch, officier de maréchaussée, et de demoiselle Marie-Anne Coolne. De ce mariage sont issus:

1º. Julien-Charles Nestor, qui suit;

2°. Louis Le Normand, chevalier de Bretteville, capitaine dans le régiment de Juliand, ancien chevalier d'honneur de LL. AA. SS. les ducs de Holstein-Augustenbourg, aujourd'hui gentilshommes de la chambre de S. M. danoise, et chevaliers des ordres de Danebrok;

3°. Charles-Eugène Le Normand de Bretteville, naturalisé Danois, marié, en 1808, avec Amélie-Justine Ritter, fille de Godefrid Ritter, officier au service de Prusse, et d'Ernestine Heiss. De ce

mariage sont issus :

a. Édouard Le Normand de Bretteville, né le 3 mai 1813;

b. Emma, née en 1809;

c. Caroline, née en 1811;

d. Louise-Corine, née en 1814; c. Amalia-Eugénie, née en 1817;

f. Henriette-Vedastine, née en 1820;

4°. Louise-Alexandrine-Aimée-Vedastine Le Normand de Bretteville, épouse de Christophe Matthe, bailli en Norwège;

5°. Sophie, morte jeune;

6°. Louise-Joséphine, dame d'honneur de la princesse Guillaume de Hesse, princesse de Danemark;

7º. Sophie-Lucie, morte jeune.

XII. Julien-Charles-Nestor Le Normand de Bretteville, né le 16 juillet 1777, fit ses preuves par-devant M. d'Hozier, juge d'armes de la noblesse de France, le 6 mai 1786, et fut élevé à l'école royale militaire. It a émigré avec son père, en 1791, est passé avec lui en Augleterre et de là en Danemark. Il est aujourd'hui major du corps militaire des ingénieurs des ponts et chaussées de Danemark. Il a épousé, en 1804, Marie Niels. De co mariage sont issus:

- 1°. Louis Le Normand de Bretteville, né en 1805, élève de l'artillerie danoise;
- 2º. Christian-Frédéric, née en 1807;
- 3°. Charles-Julien, né en 1809;
- 4º. Pierre-Alexandre, né en 1811;
- 5°. Christophe-Eugène-Nestor, né en 1813;
- 6. Conrard Edouardt-Sophie, né en 1815;
- 7º. Rodolphe-Henri, né en 1819;
- 8°. Joséphine-Caroline-Marie, chanoinesse de Gissenfeld, née en 1804;
- 9°. Emma-Claudine-Vedastine, née en 1817.

#### SIEURS DE TRASSEPIED.

- V. Michel Le Normand, écuyer, sieur de Trassepied, cinquième fils de Guillaume Le Normand, écuyer, sieur de Raynes et de Magny-le-Freulle, et de demoiselle Marie Guyon, est mentionné dans l'arrêt de la cour des aides de Normandie, du 3 juillet 1593, et dans celui du 11 février 1606. Il avait épousé, par traité du 25 novembre 1565, Olive de Vieux (1), de laquelle il eut un fils, qui suit:
- VI. Abraham Le Normand, écuyer, sieur de Trassepied, fut maintenu dans son ancienne extraction noble, par arrêt de la cour des aides de Normandie, du 11 février 1606, contradictoirement rendu contre les habitants do la paroisse de Gouvis. Il avait épousé, par traité du 2 février 1603, demoiselle Philippine de Ctacy (2), dont il eut:
  - 1°. Pierre, dont l'article suit;
  - 2°. N.... Le Normand, demoiselle.

<sup>(1)</sup> De Vieux: Burelé d'argent et d'azur; à l'aigle de gueules, brochante sur le tout.

<sup>(2)</sup> De Clacy: De gueules, à trois pals échiquetés d'argent et d'azur de deux tires; au ohef de gueules.

VII. Pierre Le Normand, écuyer, sieur de Trassepied, épousa demoiselle Marie de Louis (1), qui, selon un mémoire domestique, lui donna quatre fils:

1º. Gaspard Le Normand;

2º. Jean-Louis Le Normand;

3°. Pierre-Jean Le Normand;

4°. Robert Le Normand.

#### SIEURS DE BOSSY ET DU TERTRE.

IV. Pierre Le Normand, Ier du nom, écuyer, sieur de Bossy, second fils de Robert Le Normand, écuyer, et de demoiselle Jeanne du Bourg, partagea les successions paternelle et maternelle avec Guillaume Le Normand, écuyer, sieur de Raynes et de Trassepied, son frère aîné, le 27 septembre 1528, et s'allia avec Catherine de Fleury (2), qui était veuve de lui, lorsqu'elle acheta deux pièces de terre, par contrat passé devant les tabellions de Falaise, le 25 octobre 1549. Ils laissèrent un fils qui suit.

V. Jacques Le Normand, écuyer, sieur de Bossy et du Tertre, passa contrat, au nom de demoiselle Catherine de Fleury, sa mère, veuve de Pierre Le Normand, le 24 avril 1551, pour une pièce de terre, sie en la paroisse de Cesny. Il rendit aveu, le 16 mai 1561, à messire Charles de Harcourt, baron de la Motte, pour les terres qu'il possédait dans la mouvance de cette baronnie, et stipula encore pour sa mère dans un accord passé devant les tabellions de Falsise, le 21 août 1583. Il mourut au mois de septembre 1584. Il avait épousé demoiselle Blanche te Gardeur (3), qui, par acte du 22 septembre 1584, fut élue tutrice de leurs ensants, savoir :

<sup>(1)</sup> De Louis: D'azur, à la croix d'argent, cantonnée de quatre aiglettes au vol abaissé du même.

<sup>(2)</sup> De Fleury : D'azur, à la croix ancrée d'argent.

<sup>(3)</sup> Le Gardeur : De gucules, au lion d'argent, tenant une croix de calvaire recroisettée d'or,

1°. Pierre II, qui suit;

2°. François Le Normand, écuyer, sieur de Rochef, déclaré majeur avec Pierre, son frère ainé, par sentence du lieutenant-général du bailli de Caan, pour le siége de Falaise, en date du 7 novembre 1590. Il se maria, et ne laissa qu'une fille;

3°. René Le Normand, écuyer, qui resta sous la tutelle de sa mère, quand on émancipa ses deux

frères ainés. Il mourut sans alliance.

VI. Pierre Le Normand, II. du nom, écuyer, sieur du Tertre, eut injonction, avec François Le Normand, sieur de Rochefort, son frère, et Blanche le Gardeur; leur mère, en qualité de tutrice de René Le Normand; leur frère puîné, de Jean Le Normand, écuyer, sieur de Bretteville-le-Rabet, pour, de concert, prouver leur noblesse; et sur cette preuve, remontée à Jean Le Normand, écuyer, vivant en 1470, ils furent maintenus dans leur ancienne extraction, par arrêt de la cour des aides de Normandie, du 3 juillet 1593. Il avait épousé demoiselle Marie de Guerpel (1), qui le rendit père de:

1°. André Le Normand, écuyer, sieur du Tertre, qui s'allia avec demoiselle Susanne Assire, et mourut sans enfants:

2°. Guillaume Le Normand, écuyer, sieur du Boisle-Tertre, marié avec demoiselle Charlotte Assire, mort sans postérité après son frère.

Armes: D'argent, au chevron de sinople, accompagné en chef de deux croissants du même émail, et en pointe d'une tête de maure de sable, tortillée d'argent. Couronne de marquis.

<sup>(1)</sup> De Guerpet: D'or, à la croix ancrée de gueules, cantonnée de quatre molettes de sable.

# O

D'ORLAN DE POLIONAC, en Guienne; samille ancienne, originaire de Languedoc, distinguée par ses services militaires et ses alliances. Antoine, comte d'Orlan de Polignac, son chef actuel, a fait au cabinet du St.-Esprit, par-devant M. Chérin fils, généalogiste des Ordres du roi, au mois de juin 1789, les preuves pour être admis à l'honneur de monter dans les carrosses de S. M. et de la suivre à la chasse. C'est d'après ces preuves qu'on donnera ici la généalogie de cette famille.

Pierre D'ORLAN, homme d'armes, au service du roi Philippe de Valois, servait en cette qualité contre les Anglais, en 1338, 1339, 1340 et 1341, sous Jean, roi de Bohême. Il paraît avoir été l'aïeul de Pierre Ier, qui suit:

- I. Pierre D'ORLAN, Ier du nom, damoiseau, seigneur du lieu ou bastide de Moyau, et co-seigneur de Sereipau, habitant de Narbonne, rendit hommage, le 16 juin 1396, à l'abbàye de la Grasse, au diocèse de Carcasonne, pour la bastide de Moyau, qu'il possédait du chef de sa femme; passa un accord conjointement avec Hugues et Pierre, ses fils, le 1er mai 1456; transigea, le 6 décembre 1458, et ne vivait plus le 7 mai 1479. Il avait épousé noble Marguerite de Saint-Just, fille de noble Bernard de Saint-Just, damoiseau de Narbonne. Leurs enfants furent:
  - 1°. Hogues d'Orlan, lequel passa un accord, conjointement avec son père et Pierre, son frère, le 1° mai 1456, et dont le sort est inconnu; 2°. Pierre II, qui continue la descendance.
- II. Pierre D'ORLAN, IIe du nom, écuyer, seigneur de Moyau et co-seigneur de Sereipau, fut présent à une transaction passée par son père, le 6 décembre 1458; transigea lui-même, le 7 mai 1479; obtint, le 10 mai 1484, du lieutenant du prieur de Saint-Gilles des lettres confirmatives d'un accord qu'il avait passé au sujet de la seigneurie de Sereipau; assista, avec Philippe, son

fils, au contrat de mariage de Louise, sa fille, du 23 janvier 1486; fit hommage de la moitié de la seigneurie de Sereipau, le 10 juin 1489, et testa le 5 juin 1472. Il laissa de noble Marquise, son épouse:

hilippe d'Orlan, seigneur de Moyau, viguier de Pérignan, lequel assista, avec son père, au contrat de mariage de Louise, sa sœur, du 23 janvier 1486; fut institué héritier universel par le testament du même, son père, du 5 juin 1492; passa un accord sur l'exécution de ce testament, avec Durand, son frère, du consentement et avec l'intervention de leur mère, le 27 janvier 1500; fut retenu au service du sire d'Albret, aux gages de 200 francs, par brevet du 22 septembre 1502; donna quittance au même Durand, son frère, le 10 août 1510; testa le pénultième jour de juillet 1519, et ne vivait plus le 7 mai 1524. Il avait épousé Agnès Costa, dont il eut:

 a. Andrien, aliàs, André d'Orlan, lequel fut institué héritier universel par le testament de son père, du pénultième jour de juillet 1519;

b. Marie d'Orlan, mariée, avant 1519, avec noble Gaillard de Voisins, seigneur de Mos-

solens et autres lieux;

c. Jeanne d'Orlan, également mariée, avant 1519, avec noble Étienne de Pelet, écuyer, seigneur de la Vérune, fils de Pons Pelet, seigneur de la Vérune, et d'Alix de Guers. Elle eut en dot 3000 livres, et était veuve en 1536;

Durand, qui continue la postérité;

3°. Louise d'Orlan, mariée, par contrat du 23 janvier 1486, avec noble homme Bernardin de Montredon, seigneur de Gualxares, atiàs, Gasparets;

4º. Agnes d'Orlan, dont les alliances sont in-

5°. Marie d'Orlan, \ connues.

III. Durand D'ORLAN, écuyer, seigneur de Polignac,

au diocèse d'Auch, habitant de Pérignan, passa un accerd sur l'exécution du testament de son père, du 5 juin 1492, avec Philippe, son frère aîné, le 27 janvier 1500; lui donna quittance, le 10 août suivant; passa une transaction avec Marie et Jeanne d'Orlan, ses nièces, le 12 juin 1524; assista avec sa femme aux pactes de mariage de Guillaume, son fils, du 14 avril 1531, et lui donna, aussi avec elle, une procuration, le 4 novembre 1539, pour rendre hommage au roi. Il avait épousé, par contrat du 16 septembre 1510, noble demoiselle Bertrande de Crebansière, aliàs de Crabensère.

- IV. Guillaume D'ORLAN, écuyer, seigneur de Paulignan et de Pouypetit, reçut une lettre de M. de Mont-luc, en date du 4 mars 1526, dans laquelle celui-ci le qualifie son cousin; transigea, le 14 mai 1536, avec Guillaume Pelet, an nom et comme procureur fondé de Jeanne d'Orlan, veuve d'Étienne Pelet, seigneur de la Vérune, sur la succession de Philippe d'Orlan, leur aïeul; émancipa Fris, son fils, par acte du 13 août 1537, et fit hommage au roi avec serment de fidélité, le 2 mai 1540, comme fondé de la procuration de ses père et mère, du 4 novembre précédent. Il avait épousé, par contrat du 1st avril 1551, noble Marguerite du Bousquet, qui le rendit père de:
  - 1°. Guillaume d'Orsan, vivant le 14 mai 1536;
  - 2°. Fris, atiàs Frix, qui continue la descendance.
- V. Fris, aliàs Frix D'Orlan, sieur de Pouypetit, Paulignan, et autres lieux, émancipé par son père, le 13 août 1537, eut la charge de capitaine d'une compagnie de 300 hommes de pied, le 14 janvier 1560; reçut diverses commissions relatives à plusieurs opérations militaires, les 17 septembre 1566, 11 mars 1574, 15 mars 1576 et 14 août 1577, et ne vivait plus lors d'une transaction passée sur le partage de sa succession, par Jean, son fils, le 3 octobre 1617. Il avait épousé, le 29 mai 1570, demoiselle du Bouzet, dame du Boutet, qui le rendit père de Jean, qui suit:
- VI. Jean D'ORLAN, écuyer, seigneur de Poypetit, aliàs, Pouypetit et du Boutet, transigea sur le partage

de la succesison de son père, en qualité de son héritier, le 3 octobre 1617; constitua une dot à Jeanne. sa fille, religieuse carmelite, le 8 février 1647; autorisa Jean-Charles, son fils, en ses articles de mariage, du 17 septembre 1648, et dans la reconnaissance des mêmes articles, du 13 juillet 1649; reçut une lettre de M. Descavaux, lieutenant-général de Condom, le 12 février 1651, pour se trouver à l'assemblée qui devait avoir lieu pour la nomination des députés de la noblesse aux états-généraux, et servit parmi les gentilshommes commandés par le marquis de Fimarcon, au siège de Salces, avant le 1er avril 1658. Il avait épouse, par contrat du 10 mars 1623, noble demoiselle Jeanne de Seysses, fille de noble Fabien de Seysses. sieur de Sirac, et de demoiselle Louise d'Esparbès. Leurs enfants furent :

- 1º. François d'Orlan, lequel vivait en 1666;
- 2º. Bertrand d'Orlan, sieur de Polignac, major d'infanterie;
- 3°. Jean-Charles, qui suit;
- 4°. Jeanne d'Orlan, religieuse carmelite à Lectoure.

VII. Jean-Charles D'ORLAN, écuyer, seigneur de Poypetit, aliàs, de Pouypetit, fut nommé capitaine d'une compagnie au régiment de Boisse, par commission du 26 avril 1646, et obtint en cette qualité un passe-port de M. le comte d'Harcourt, pour lui et pour le sieur de Polignac, son lieutenant, le 9 mars 1647; obtint une autre commission du roi pour une compagnie au régiment du duc d'Anjou, le q juillet suivant; fut déchargé comme noble, par jugement de la chambre souveraine des francs-fiefs, établie à Toulouse, du 28 août suivant, d'une taxe de 250 livres, à laquelle il avait été imposé par cette chambre; fit le dénombrement de ses biens nobles, le 29 mars 1658; produisit ses titres de noblesse, tant pour lui que pour François, son frère, devant M. Dupuy, subdélégué de M. Pellot, intendant de Guienne, qui lui en donna acte, le 1et peptembre 1666: ce qui fut ensuite consirmé par l'intendant même. Il mourut avant le 7 octobre 1684. Il avait épousé, par acte du 13 septembre 1648, demoiselle Serene, aliàs, Seraine de Mellet, dont il eut:

- 1°. Jean d'Orlan, seigneur de Pouypetit, aidemajor exempt des gardes-du-corps du roi, compagnie de Luxembourg, lequel transigea avec sa mère, le 8 avril 1693, et dont la veuve sut maintenue dans la qualité de noble, conjointement avec leurs enfants et Antoine d'Orlan leur frère et beau-frère, par jugement de M. Laugeois, intendant de Montauban, du 29 mai 1715. De demoiselle Marquise de Testas, son épouse, il a eu:
  - a. Joseph d'Orlan, baptisé le 9 mai 1695, auteur de la branche aînée;
  - b. Antoine d'Orlan, baptisé le 26 janvier 1698; ils furent maintenus tous deux en leur noblesse, avec leur mère, le 29 mai 1715;
- 2º. Antoine I, dont l'article suit;
- 3º. François d'Orlan, dont le sort est inconnu.

VIII. Antoine D'ORLAN, Ist du nom, écuyer, sieur de Pouypetit et seigneur de Polignac, habitant de la ville de Condom, fut maintenu en la qualité de noble, conjointement avec demoiselle marquise de Testas, veuve de Jean, son frère aîné, et avec Jeseph et Antoine, leurs enfants, par jugement de M. Laugeois, intendant de Montauhan, du 29 mai 1715, et assista, avec demoiselle Marie du Barry, sa seconde femme, aux articles du mariage de Jean-Baptiste, leur fils, du 2 mai 1741. Il avait épousé: 1°, par contrat du 14 août 1704, Marie d'Escanau, dont il n'eut pas d'enfants; 2°, par contrat du 30 août 1709, Marie du Barry, veuve de noble Henri de La Roche, sieur de Foussevial, et fille de Jean du Barry, sieur de la Pasquère, et de demoiselle Anne Descamps. Il en eut:

Jean-Baptiste d'Orlan, qui suit.

IX. Jean-Bapliste d'Orlan, écuyer, seigneur de Polignac, né le 7 juillet 1712, fut baplisé, le même jour, dans l'église paroissiale de Saint-Pierre de Condom, et ne vivait plus dès avant le 15 février 1758. Il avait épousé, par articles du 2 mai 1741, noble demoiselle Serène Saint-Germe-d'Arconques, fille de M.

André Saint-Germe-d'Arconques, seigneur direct d'Estrepouy et de demoiselle Marthe Laverny. De ce mariage sont issus:

- 1°. Antoine d'Orlan, chevalier, dont on va parler; 2°. Jeanne d'Orlan de Polignac.
- X. Antoine, comte D'ORLAN DE POLIGNAC, He du nom, chevalier, né le 21 février 1742, et baptisé le même jour, dans l'église paroissiale de Saint-Pierre de cette ville : a obtenu un certificat de noblesse pour son admission aux chevau-légers, le 22 mars 1758; a été recu dans cette compagnie par brevet du 17 septembre 1762; a consenti un contrat de vente, le 8 janvier 1775; a obtenu une commission pour tenir rang de capitaine de cavalerie, le 13 novembre 1782; et a été fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, à la fin de l'année 1785. Le roi lui a donné le titre de comte en 1792, et le brevet de colonel, le 24 août 1814; il a été retraité la même année. Il a fait la campagne de 1792, dans les chevau-légers, en qualité de brigadier, et ensuite dans le cadre de M. d'Anonville. Il a épousé, par contrat du 23 novembre 1767, Marie-Françoise d'Aston, fille de M. Odel d'Aston, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, brigadier des armées du roi, et l'eutenant, pour S. M., de l'hôtel royal des Invalides, mort maréchal-de-camp en 1788, et de demoiselle Marie-Claire de Caucabanes de Beaudignan. De ce mariage sont issus:
  - 1°. Jean d'Orlan de Polignac, lequel a été parrain de Marie-Alexandre d'Orlan, son frère, le 2 mars 1773, et qui a fait la campagne de 1792, dans la première compagnie noble d'ordonnance, est entré cadet dans le régiment de Choiseul (hussards), chef d'escadron, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de la légion-d'honneur, et pensionnaire du roi;

3º. Marié-Alexandre d'Orlan de Polignac, né le 28 février 1773. Il a fait six campagnes à l'armée de Condé; a été blessé en 1796, au front, d'un coup de feu, et est actuellement pensionné du roi. Il a épousé mademoiselle Fcrbat, dont il a ; a. Antoinette d'Orlan de Polignac;

b. Hélène d'Orlan de Polignac;

3º. Grace d'Orlan de Polignac;

4°. Angélique d'Orlan de Polignac;

5°. Zoé d'Orlan de Polignac.

Armes: D'azur, à la croix d'or, cantonnée de 4 lunels ou croissants d'argent.

ORLEANS, royaume, puis duché-pairie. Lorsque César conquit les Gaules, l'Orléanais faisait partie du pays des Carnutes. Ce fut l'empereur Aurélien (mort en 275) qui donna son nom à la ville d'Orléans. Après y avoir l'ait des augmentations considérables et de nombreux embellissements, il la détacha des Carnutes, et en fit le chef-lieu d'un peuple particulier, connu après sous le nom d'Aureliani ou Aurelianenses. Ce pays faisait partie de la quatrième Lyonnaise sous Honorius. L'Orléanais fut un des pays de la Gaule qui restèrent le plus long-temps sous la domination des Romains. Clovis s'en rendit maître en 486, après la défaite du patrice Siagrius. Clodomir, Ile fils de Clovis, eut en partage quinze pays ou provinces de la monarchie, qu'il gouverna sous la dénomination du royaume d'Orléans. Il mourut en 524, laissant trois fils; deux furent massacrés, l'an 532, par Clotaire, roi de Soissons, leur oncle. Le troisième, Clodoalde, échappé à sa fureur, se fait raser et prend l'habit monastique (1). Childebert I et Clotaire se partagent le royaume d'Orléans. En 561, après la mort de Clotaire, qui était devenu maître de toute la monarchie française, Gontran, son second fils, eut les royaumes d'Orléans et de Bourgogne. Ce dernier étant mort sans laisser d'enfants mâles, en 593, son neveu, Childebert II, roi d'Austrasie, lui succéda aux termes de son testament. Après la mort de Sigebert II, l'an 656, l'Orléanais fut incorporé au royaume de Neustrie. Vers la fin de la seconde race, les gouverneurs s'étant approprié leurs gouvernements, l'Orléanais échut à Hugues le Grand. Il fut réuni à la couronne en 987,

<sup>(1)</sup> C'est le même dont l'église honore la mémoire sous le nom de saint Cloud.

lors de l'avenement de Hugues Capet, son fils, Orléans fut érigé en duché-pairie, par lettres du roi Philippe VI, du 16 avril 1344, pour Philippe de France, son fils. Cette pairie s'éteignit en 1375, par la mort, sans enfants legitimes, de Philippe de France. Par lettres du 4 juin 1302. le duché d'Orléans fut donné à Louis de France, fils du roi Charles V, pour le tenir en pairie, en échange du duché de Touraine; et il fut réuni à la couronne, en 1407, lorsque Louis XII, duc d'Orléans, petit-fils de Louis de France, monta sur le trône. Orléans fit partie du riche apanage que François Ier donna, par lettres du 12 juin 1540, à Charles de France, son troisième fils, qui mourut sans alliance en 1545. Orléans et le comté de Gien surent donnés à titre de douaire à Catherine de Médicis, en 1569. Ce duché-pairie fut concédé avec le duché de Chartres et le comté de Blois, à Gaston-Jean-Baptiste de France, frère du roi Louis XIII, pour son apanage, et pour être tenu en pairie, par lettres du mois de juillet 1626; enfin, ce prince étant mort sans enfants mâles, en 1660, le duché d'Orléans, et ceux de Chartres et de Valois, devinrent l'apanage de Philippe de France, frère de Louis XIV, pour les tenir en pairie, en vertu de lettres du mois de mars 1661, registrées le 10 mai de la même année.

# P

PARIS. Clovis, après avoir conquis les vastes états des Visigoths dans les Gaules, en 507, arriva à Paris, dont il fit le siège de son empire. Childebert, l'un de ses fils, eut en partage, en 511, une portion de la France, sous le titre de royaume de Paris. Caribert, son neveu, l'eut en partage après la mort de Clotaire, en 561. Dès le 6° siècle, Paris était gouverné, au nom des rois Francs, par des préfets; puis il le fut par des comtes et des vicomtes, qui la plupart étaient maires du palais. Le premier préfet de Paris que l'histoire fasse connaître, est Mommole, qui ayant conspiré, l'an 582, contre Gontran, roi d'Orléans et de Bourgogne, fut mis à mort par ordre de ce prince, en 586. Hugues Capet réunit le comté de Paris à la couronne, à son avénement au trône de France, l'an 987.

PAYENDELA BACQUIERE, en Artois, Pierre Payen, seigneur de Bellacourt, et d'Hauteclocque, avocat fiscal du conseil d'Artois; Paris Payen, son fils, seigneur des comtes, juge de fait de la noblesse de cette province, et Pontus Payen, seigneur des Essers, furent maintenus dans leur noblesse, par lettres de Philippe II, roi d'Espagne, du 19 mai 1582.

Armes: D'or, à l'aigle de sinople, becquée et membrée de gueules; au franc canton de gueules, chargé de trois bandes de vair.

PERCHE, comté. Le pays du Perche, situé entre le Vendômois, le Dunois, le Maine et la Normandie, habité du temps de César par les Essui, les Cenomani et les Carnutes, était compris sous Honorius, en partie. dans la Lyonnaise troisième, et en partie dans la Lyonnaise seconde. Les Francs, devenus maîtres du Perche. en confièrent le gouvernement à des comtés particuliers. Le plus ancien que l'on connaisse, est Agombert ou Albert, qui vivait sous le règne de Louis le Débonnaire. Les seigneurs de Bellème possédèrent une partie du Perche, avec Alençon. Guillaume I'r, comte du Perche, fils d'Yves de Bellême, seigneur d'Alençon, lui succéda au comté du Perche en 997, et mourut en 1028. Guillaume, évêque de Châlons-sur-Marne, comte du Perche, en 1217, mort le 18 janvier 1226, sut le dernier mâle de sa maison. Louis VIII réunit une partie du Perche à la conronne; et, l'an 1252, le roi saint Louis, ayant assiègé Bellême, força, par la capitulation, Jacques de Château-Gonthier, à lui céder ses prétentions sur ce comté, à la réserve de Nogent-le-Rotrou, que ce seigneur conserva, et qui passa à sa postérité.

DE PÉRIGUEUX (de Petragoris, ou de Petragorio); noble, ancienne et illustre maison, éteinte depuis plusieurs siècles, qui tire son origine de la cité de Périgueux, où elle possédait de temps immémorial trois anciens châteaux, habités par ses trois principales branches. L'un de ces châteaux était situé sur le terrain des Avènes, et en avait retenu le nom; les deux autres avaient été bâtis sur le mur d'enceinte de la cité, et reposaient sur des débris de constructions romaines.

Les seigneurs de Périgueux étaient originairement les chefs de la cité de Périgueux, et ils exerçaient une grande influence sur l'administration et les affaires de cette ville. Geoffroi du Vigeois leur donne le titre de princes, et remarque qu'ils étaient d'une haute extraction (alti sanguinis); ils jouissaient de grands priviléges, dont les comtes de Perigord renouvelaient la confirmation à chaque avénement; ils avaient des droits sur le fait et exercice de la justice et de la police de la ville de Périgueux, et possédaient en fiel et héréditairement un droit de viguerie sur les étrangers qui arrivaient dans cette ville, levaient cinq deniers tournois de péage, et prélevaient un droit sur celui que le comte percevait sur la monnaie, le fer et divers comestibles; ils étaient sénéchaux du comte et portaient sa bannière dans ses guerres : ils jouissaient d'un droit de péage, depuis l'église de Sainte-Marie de Vernh, jusqu'à Peyras - Brunas ; ils avaient la propriété de la Tour-Vieille, et des moulins de la Gravière; et leurs mouvances s'étendaient depuis le pont de la cité jusqu'à Andrivaux.

On a souvent consondu cette maison de Périgueux avec celle des comtes de Périgord; mais, quoiqu'il soit probable qu'elle était d'origine comtalc (1), il est constant qu'il n'existait aucune identité d'origine entre ces deux illustres races. La première est connue par titres dès le 11° siècle; une charte de l'abbaye de Cellesroin en Angoumois, datée du règne de Philippe I, sait men-

<sup>(1)</sup> L'opinion la plus vraisemblable sur l'origine de la maison de Périgueux, est celle qui la fait descendre des comtes de Périgord et d'Angoulème, qui précédèrent immédiatement le comte Wi-grin. Itier, père d'Eménon fut la tige de cette race, une des plus anciennes du royaume (Voyez l'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, tom. III, pag. 122.) La ressemblance des noms, le rang éminent que les seigneurs de Périgueux tenaient dès les temps les plus reculés dans la capitale du Périgord, l'autorité dont ils étaient revêtus, et la considération dont ils étaient environnés parmi leurs concitoyens, la promotionaux premières dignités du chapitre, qui étaient devenues pour ainsi dire héréditaires dans leur famille, le témoignage éclatant que Geoffroi-du-Vigeois rend dans su chronique, écrite dans le 12º siècle, à la splendeur et à l'antiquité de leur race; enfinles vieilles murailles de leurs châteaux, qui portent l'empreinte de l'architecture du 9º ou 100 siècle, et dont deux ont subsisté jusqu'à nos jours, tout atteste l'ancienneté de cette maison et la grandeur de son origine.

tion d'une dame, nommée Pétronille, qui parlant de Bernard de Périgueux, l'appelle son seigneur (suus senior). Cette maison a formé plusieurs branches, dont celle qui paraît avoir été l'aînée, a pour premier auteur connu:

#### PREMIÈRE BRANCHE.

Pierre I de Périgueux, avec Guillaume d'Auberoche, archidiaere de Périgueux, qui fut élevé, l'an 1104, sur le siége épiscopal de cette ville. Il est, selon les apparences, le même que Pierre de Périgueux, chevalier, dont Geoffroi du Vigeois fait mention dans sa chronique, et au sujet duquel il raconte, qu'ayant pris parti dans les querelles funestes qui divisaient les deux villes de Périgueux, il fut pris par les bourgeois du Puy-Saint-Front, et jeté dans la rivière, où il périt. Il ne laissa qu'un fils, qui suit:

Pierre II de Péricueux, ayant voulu venger la mort de son père, tua son principal assassin, qui s'appelait Pierre Vivote; et il fut tué à son tour traitreusement par le fils de ce dernier. Pour mettre fin à ces sunestes représailles, on ordonna un combat judiciaire, qui eut lieu entre le fils de Pierre Vivote, et un chevalier de Bergerac, nommé Pierre Vilote. Les deux champions se battirent, et le premier succomba. On ne trouve pas que Pierre de Périgueux ait laissé de postérité.

#### SECONDE BRANCHE.

Au commencement du même siècle, il existait à la cité, une autre branche de Périgueux, qui, ayant d'abord adopté le surnom d'Hélie, le quitta bientôt après pour prendre celui des Arènes, ou Périgueux des Arènes, qu'elle a conservé jusqu'à son extinction.

Pierre Hélie et Guillaume Hélie, son frère, firent donation à l'abbaye de Chancelade, vers l'an 1115, du droit qu'ils avaient sur les mas Ordoardenc et Montezel.

Les enfants de Pierre Hélie, furent :

1º. Pierre de Périgueux des Arènes, qui suit;

V. 33

2º. Olivier des Arènes, qui fit plusieurs dons à Chancelade, en 1153 et 1161; et eut pour femme, une dame nommée Palaine;

3°. Plastulfe des Arènes, auteur d'une branche qui

sera rapportée ci-après.

Pierre de Péricurux des Arères, fit donation à l'abbaye de Dalon, en Limosin, de la dîme qui lui était due sur une vigne; et donna, l'an 1159, à celle de Chancelade, le droit qu'il avait dans la forêt de Villeneuve, et 12 deniers de cens, qu'il percevait sur la terre de La Ferrière. Il mourut la même année, et fut enterré dans la dernière de ces abbayes, laissant, entr'autres enfants:

1º. Hélie, qui suit :

2°. Pierre Hélie, chevalier, qui fit, avec Hélie de Périgueux, son frère, en 1168, une donation à l'abbaye de Chancelade;

3°. Hélie de Périgueux des Arènes, qui mourut entre 1168 et 1189, et fut enterré auprès de son

père, à Chancelade;

4º. Grimoard de Périgueux, vivant en 1161.

Hélie de Péricueux des Arènes, chevalier, donna à l'abbaye de Chancelade, entre 1168 et 1189, pour l'âme d'Hélie, son frère, 12 deniers de cens, qui lui étaient dûs sur des jardins situés entre la cité et le Puy-Saint-Front de Périgueux; il fit cette donation dans l'intérieur du mur, ou enceinte des Arènes, entre sa tour et la tour de Plastuffe, son oncle.

### On trouve ensuite:

Raimond nes Anènes, chevalier, qui assista à une donation faite à Chancelade, entre 1205 et 1217, par Audoin de Sénillac, et qui fut un desarbitres, ou médiateurs, de l'accord fait le 6 des ides d'avril 1217, entre la cité et le Puy-Saint-Front de Périgueux.

Olivier et Hélie des Arènes, qualifiés donzels de la cité de Périgueux, sont connus par des actes de 1256, 1257 et 1269. Le premier était marié avec Philippe, fille d'Eménon de Périgueux. Qu'ignore s'il en eut des enfants.

### TROISIÈME BRANCHE.

L'autre branche de Périgueux des Arènes sut formée, vers le milieu du 12° siècle, par:

Plastulse I., DES ARÈNES, qui sit quelques dons à Chancelade, en 1153 et 1161, entr'autres du droit de faire pastre les troupeaux de l'abbayc dans la sorêt de Fouillouse. Il vivait encore en 1180; et laissa de Pétronille, sa semme, mère d'Hélie de Saint-Astier, qu'elle avait eu d'un premier mariage:

1°. Plastulfe II, qui suit;

2º. Bernard des Arènes, dit Chapairo;

3°. N.... des Arènes , femme de Ramnulfe d'Angoulème , frère de Gérald ;

4°. Pétronille des Arènes, non mariée en 1180.

Plastulfe II des Arènes, chevalier, confirma, en 1180, les donations faites par Plastulfe I, son père, à l'abbaye de Chancelade; et lui donna, entre 1205 et 1217, une terre, située près de Puyferrat, et 4 sextiers de méture rendable, et 4 sextiers de vin, à prendre sur la dixme de la paroisse de Marsac.

Un autre Plastulfe donzel, scella de son sceau, avec Itier de Périgueux et Pierre de Sernhac, chevaliers, et Hélie de Périgueux, Olivier des Arènes et Foucaud de Jaufre, donzels, un acte de l'hôtel de ville de Périgueux, du dimanche avant l'Epiphanie 1269 (v. st). Il est peutêtre le même que messire Plastulfe, consul de la cité de Périgueux, en 1292.

On trouve ensuite:

Aymeric Plastulfe, ou Plastolf, qui, étent âgé de 80 ans, déposa dans une enquête faite, en 1305, à la demande d'Archambaud et de Boson, fils du comte de Périgord.

Hélie de PLASTULFE (de Plastolf), donzel, est nommé dans un acte du dimanche, après Dilexi 1334 (v. st), avec Béatrix de Barrière, sa femme, fille de feu Guillaume de Barrière, chevalier.

### QUATRIÈME BRANCHE.

Une autre branche, qui s'est subdivisée en deux rameaux, et dont sont sortis les derniers seigneurs du nom de Périgueux, a eu pour chef, vers l'an 1100:

Eménon de Périgueux, I'r du nom, qui est rappelé, ainsi que Pierre de Périgueux, son fière, et Gitburge, sa sœur, dans une donation faite à Chancelade, vers l'an 1115, par ses fils, qui y sont nommés dans l'ordre suivant:

1º Itier, qui suit:

2°. Pierre de Périgueux, lequel donna, avec Lambert, son frère, aux religieux de Chancelade, entre 1129 et 1143, deux portions de terre, près de Molières, et leur accorda le droit de faire paître leurs troupeaux dans ses propriétés, et de prendre dans ses forêts, le bois dont ils pourraient avoir besoin pour la construction de leurs bâtiments: en reconnaissance de ces bienfaits, les religieux l'associèrent, ainsi que son frère, à leurs prières, aumônes, et autres bonnes œuvres, et promirent de célébrer chaque année, un anniversaire pour Eménon, Pierre, et Gitburge de Périgueux, et toute leur parenté;

5°. Lambert de Périgueux, 4°. Éménon de Périgueux,

Dans le même temps vivait Guillaume de Périgueux, chapelain de Notre-Dame de Saintes, nommé dans un acte de l'an 1133.

Itier I DE PÉRICUEUX, donna, avec ses frères, à l'abbaye de Chancelade, vers l'an 1115, la viguerie, et tout le droit qu'il avait sur les mas d'Ordoardenc et de Montezel; il intervint dans des chartes de donations faites à la même abbaye par les comtes de Périgord, Aldebert et Rudel; et confirma, entre 1129 et 1143, celles que lui avaient faites Pierre et Lambert de Périgueux, ses frères. Il est probable que c'est de lui, ou de Pierre, son frère, que sont issus les enfants suivants:

1º. Eménon II, qui suit;

2°. Lambert de Périgueux, père d'Itier, suivant une charte de Chancelade, passée entre les années 1208 et 1217, en présence de Raimond de Castelnau, qui avait été évêque de Périgueux; Lambert eut un autre fils, nommé Eblon, dont on ignore le sort;

3º. Itier de Perigueux, doyen du chapitre de Saint-

Étienne de Périgueux, en 1161;

4°. Lambert de Périgueux, archi-diaere de l'église de Périgueux, en 1203; il avait ordonné sa sépulture en l'abbaye de Chancelade, dans la dernière maladie, dont il mourut, entre 1205 et 1208;

5°. Pierre de Périgueux, moine de Saint-Victor à Paris, en 1172, peut avoir été frère des précé-

dents.

Emes, ou Eménon II de Périqueux, est dit frère de Lambert, dans une donation qu'il fit à Chancelade, en 1161, vis-à-vis le monastère de Saint-Étienne; en présence de Foucaud de Jaufre, et de Pierre de Maleguise, chevaliers de la cité, de Guillaume de Jaufre, archidiacre de Périgueux, et autres. Il se rendit garant, avec Hélie Vigier, son gendre, d'une donation que Séguin · de Bellet, d'Auberoche, et ses frères firent au monastère de Chancelade, vers l'an 1180, de ce qu'ils avaient au mas de Villac, en présence de Boson d'Abzac, d'Hélie de la Roche, d'Audoin de Sénillac, et d'Hélie de Laurière, chevaliers; fut présent, avec Itier de Périgueux et Raimond de Jaufre, à la donation qu'Hélie V, comte de Périgord, fit au chapitre de Saint-Front, en 1186; et donna, avec Hélie, son fils, aux religieux de Chancelade, entre 1189 et 1205, le droit qu'il avait au lieu de la Terrassonie, et une terre près du pont de Beauronne. Ses enfants furent:

1º. Hélie, qui suit;

<sup>2°.</sup> Éménon de Périgueux, religieux à Chancelade, vers l'an 1200; il était diacre, en 1212;

3°. Pierre de Périgueux, religieux au même lieu,

entre 1205 et 1217;

4°. Itier de Périgueux, écolâtre, ou maître des écoles du chapitre de Périgueux, en 1219, puis doyen de la cathédrale, depuis 1224 jusqu'en 1247;

5°. Lambert de Périgueux, chanoine de la même église, en 1219, et archi-diacre, en 1226;

6°. Marie de Périgueux, femme d'Hélie Vigier,

viguier du Puy-Saint-Front.

Hélie I, DE PÉRICUEUX, chevalier, fit, de concert avec Emes, son père, une donation au monastère de Chancelade, entre 1189 et 1205, lorsqu'Éménon, son frère, y prit l'habit religieux, et fut présent, avec la qualité de chevalier, à celle qu'Archambaud I, comte de Périgord, étant à l'extrémité, fit par son testament à la même maison, en 1212. Il est probable qu'il eut pour enfants:

- 1°. Éménon III, de Périgueux, nommé le premier dans la charte de confirmation des priviléges de la maison de Périgueux, de l'an 1226; mais n'est placé qu'au second rang, dans une charte de 1244; ainsi, il n'est pas certain qu'il fût l'aîné. Il engagea, avecses enfants (qu'il ne nomme pas), à Aimeri de Longa, abbé d'Aubeterre, un droit de dime, qui appartenait au chapitre de Périgueux, et que le chapitre céda, par acte du lundi avant la fête de Saint-Laurent 1272, à Archambaud III, comte de Périgord, qui en avait fait le rachat. On ignore la date de la mort d'Éménon; mais il paraît qu'il ne vivait plus en 1256, et qu'il avait laissé, entr'autres enfants:
  - a. Itier de Périgueux, dont on ignore la destinée;
  - b. Philippe de Périgueux, femme, en 1256, d'Olivier de Périgueux des Arènes.
- 2°. Itier de Périgueux, connu par des actes des années 1226, 1227, 1235 et 1244. Il fut père d'Itier et de Lambert de Périgueux;

5°. Hélie de Périgueux, mort avant l'an 1247. Il avait un fils, nommé Itier;

4º. Pierre de Périgueux, damoiseau, mentionné dans des actes de 1226, 1232 et 1241.

Nota. Ces quatre seigneurs de Périgueux, qu'on présume avoir été frères, quoique cela ne soit pas énoncé littéralement dans les actes qui les concernent, obtin-rent, l'an 1226, d'Archamband 11, comte de Périgord, la confirmation des franchises et priviléges dont eux et leurs ancêtres avaient joui de tout temps; la charte, qui fut dressée à ce sujet, porte la souscription de 16 chevaliers, qui s'en rendirent cautions, et elle fut rédigée dans le cloitre de l'église eathédrale de Saint-Étienne, en présence du maire du Puy-Saint-Front, et des principaux dignitaires du chapitre, entre lesquels sont nomes Itier de Périgueux, doyen; et Lambert de Périgueux, archi-diagro.

Il n'est pas aisé de déterminer avec certitude, duquel de ces quatre seigneurs était issu Itier, qui suit, lequel est considéré comme l'auteur de la dernière branche de la maison de Périgueux.

# CINQUIÈME ET DERNIÈBE BRANCHE.

"Itier II ne Pénicueux, chevalier, est nommé, avec son père (Itier ou Hélie), dans une charte d'Hélie VII, comte de Périgord, de l'an 1244, portant établissement d'un port sur la rivière de l'Isle, avec le règlement des droits de péage, et le tarif pour chaque espèce de marchandises. Cette charte, rédigée dans l'idiome du pays, fut souscrite par 14 chevaliers et 8 sergents. On remarque, parmi les premiers, trois chevaliers de la maison de Périgueux, portant le même prénom, savoir, Itier de Périgueux, fils d'Itier, Itier de Périgueux, fils d'Éménon, et Itier de Périgueux, fils d'Éménon de le l'itier, et le l'éménon de l'éménon de

Ltier de Périgueux sut présent, avec la qualité de chevalier, au traité de samille, conclu, au mois de janvier 1245 (v. st.), entre Hélie VII, comte de Périgord, et Boson, seigneur de Grignols. Il se rendit caution, en 1247, avec Itier de Périgueux, Fainé, Guy de Tessières et Gerald de Malayoles, chevaliers, d'une somme

de 400 livres, pour le même comte, et il fit de même, en 1249, pour une somme de 500 sols, en faveur d'Eblon de Saint-Astier. Il vivait encore le dimanche avant la fête de l'Épiphanie 1269 (v. st.), père de plusieurs enfants, nés du mariage qu'il avait contracté, avant l'an 1246, avec N...., nièce de G. de Malemort, issue d'une ancienne et illustre race du Limosin. Ses enfants furent, entr'autres:

1º. Hélie II, qui suit;

 Pierre de Périgueux, qui était chargé de la curatelle de Lambert de Périgueux, son neveu, en 1277;

3º. Fortanier de Périgueux, archi-diacre de l'église cathédrale de Périgueux, en 1277 et 1292;

4°. Lambert de Périgueux, archi-diacre de la même église, en 1302;

5°. N.... de Périgueux, mariée à Guy Begon, chevalier.

Hélie II DE PÉRIGUEUX, chevalier, est rappelé avec cette qualité dans divers actes passés par Hélie son fils, et il ne vivait plus en 1277. Il avait épousé une dame, nommée Guilleme ou Guitlemette, qu'on croit fille du seigneur de Grignols, de la maison de Talleyrand, laquelle, étant remariée à Vital de Filartique, chevalier de la province d'Agénois, assista au contrat de mariage de Lambert de Périgueux, son fils, et lui donna, entrautres choses, 100 sous de rente qu'elle percevait sur la terre d'Hélie de Talleyrand, seigneur de Grignols. Les ensants issus de ce mariage sont:

1º. Pierre de Périgueux, dont l'article viendra a-

près ceux de ses frères puînés;

2°. Hélie de Périgueux. donzel, nommé le mardi après les Rameaux, 1280 (v.st.), un des arbitres du différent élevé entre Bernard et autre Bernard de Beauville, frères, et Pierre de Limenil, donzel. Il assista, en 1295, à l'hommage que Pierre de Périgueux rendit au comte de Périgord. Le comte Hélie VIII lui fit don, le 20 juillet 1302, de la haute et basse justice dans toute l'étendue de ses terres, et confirma, en sa faveur, les privilèges accordés en 1226, à la maison de Périgueux, par Archambaud II, un de ses prédécesseurs. Hélie de Périgueux, chevalier de la Cité, son père, est rappelé dans cet acte. Il assista, en 1385, au contrat de Mariage de Raimond de Talleyrand, seigneur de Grignols, avec Marguerite de Baynac, et fut un des garants des conventions qui furent faites au sujet de la dot de cette dame; enfin il rendit hommage, le dimanche après l'Ascension, 1312, au comte de Périgord, pour les biens qu'il avait dans les paroisses de la Cropte, de la Douze, de Sengeyrac, de Trélissac, Marsaneix, Champsevinel, Saint-Paul de Serre, Saint-Eumache, Razac, Beauronne, etc., et il n'en excepta que le repaire de la Douze, sous prétexte qu'il ne savait pas si ce repaire relevait du comte:

- 3º. Lambert de Périgueux, damoiseau, épousa, le 24 juillet 1277, Agnès, fille de Vital de Filartigue, chevalier, et mourut sans postérité;
- 4º. Hélie de Périgueux, grand-archi-diacre de l'église cathédrale de Périgueux, qui était déjà chanoine du chapitre de Saint-Astier, en 1302 et 1304. Il jouissait en outre d'un canonicat d'Aubeterre et de la cure de Sengeyrac, lorsque le pape Clément V lui conféra, le 23 mars 1308, l'archi-diaconat de Sarlat, dans l'église de Périgueux, vacant par la mort de Bernard de Beauville, en considération, est-il dit, d'Hélie, comte de Périgord, son cousin. Le même pape lui accorda pour trois ans, par une bulle, datée du 23 janvier 1313, la faculté de faire visiter, par des personnes de son choix, les églises et monastères dépendant deson archi-diaconat, et cela à la sollicitation d'Archambaud, comte de Périgord, son cousin. Le pape Jean XXII lui conféra, le 18 37.36 juillet 1317, un canonicat et une prébende dans detto. l'église cathédrale de Périgueux; et, son archidiaconat de Sarlat ayant été donné à Pierre de AND ILL La Tour, il fut promu à la dignité de grand-ar-\$4 THE R chi-diacre, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arri-Parent vée au mois d'octobre 1336. Il eut pour succesprietir seur Raimond de Pojols. On lit dans un titre de

4300

la maison de ville de Périgueux, de l'an 1320, qu'Hélie de Périgueux prétendait que ni lui, ni les siens, ni ses biens, ne devaient être assujettis à payer aucune espèce de tailles.

Un mémoire généalogique sur la maison d'Abzac de la Douze, composé dans le 16° siècle par La Coste, lui donne deux autres frères, nommés Itier et Étienne, qui moururent sans postérité, et dont il recueillit la succession. Il fit héritier, par son testament, Lambert de Vals, chevalier; et fonda à Périgueux plusieurs vicairies et chapelles, qu'il dota de rentes et de biens, et dont la dotation fut réservée aux archi-diacres de Périgueux, ou à leur défaut, aux chanoines de la maison de la Douze.

Pierre DE PÉRIGUEUX, damoiseau, était dans un âge peu avancé, lorsqu'il perdit son père. Archambaud III, comte de Périgord, lui promit, par des lettres datées du 9 février 1285 (v. st), de ne recevoir aucun homme de ses terres, dans les bastides dépendantes de son comté; il lui fit don, par d'autres lettres du 23 avril 1293, de la haute et basse justice dans ses domaines, et confirma en sa faveur les priviléges qui avaient été donnés et reconnus à ses ancêtres, l'an 1226. Il rendit hommage, en 1205. au comte Hélie VIII, dont il fut un des exécuteurs testamentaires en 1302; et rendit un pareil hommage à Archambaud IV, fils d'Hélie VIII, en 1312. Il recut à son tour plusieurs hommages, entr'autres celui d'Hélie Forestier, en 1309; et en 1326 (v. st.) celui de Pierre de la Cropte, damoiseau, fils de Fortanier de la Cropte, chevalier. Il ne vivait plus, le 18 octobre 1327; et il avait laissé de Marguerite, sa femme, les enfants suivants:

.º. Fortanier, qui suit;

2°. Archambaud de Périgueux, chanoine de l'église de Périgueux, connu par des actes de 1326, 1330 et 1344;

30. Lambert de Périgueux, chanoine de la même église;

4°. Taleyrand de Périgueux, religieux de l'ordre de Saint-Dominique, dès l'an 1328, et prieur du couvent de ≯érigueux, en 1340; 5°. Aremburge, ou Aremborc, nommée aussi Himberge de Périgueux, fut mariée vers l'an 1290, à Guillaume de la Tour, co-seigneur de la Tour-Blanche. Sibille de la Tour, leur fille, épousa Aimeric Vigier, seigneur de Douzillacet de Beauronne, qui fut père de Gaillarde Vigier, mariée en 1359, à Archambaud, seigneur de Bourdeille: c'est en vertu de cette alliance que la maison de Bourdeille a recueilli la moitié de la succession

de la maison de Périgueux;

6º. Bertrande de Périgueux, qui épousa, 1º, en 1306, avec dispense du pape Clément V, Hugues N....; 2°, au mois de février 1313 (v. st.). aussi avec dispense du pape, Raimond de Vals, chevalier, fils de Pons, seigneur de la Roche-Saint-Christophe. De ce mariage provint Lambert de Vals, dit de Périgueux, par substitution, et connu par des actes de 1334, 1350 et 1356, lequel, n'ayant pas eu d'enfants, fit héritier Pierre de Vals, son neveu, fils d'Hélie, chevalier, et lui fit épouser Guillemette, ou Guillonne de Boniface, fille et héritière universelle de Lambert de Boniface, seigneur de Beauregard et de Fine de La Roche. Guillemette n'ayant eu de son premier mari qu'un enfant, qui mourut jeune, et après son père, vers l'an 1395, elle hérita de lui, et épousa, en secondes noces, Adémar d'Abzac, seigneur de Bellegarde, et lui apporta trois successions, qu'elle avait réunies sur sa tête, savoir, celles de Boniface et de Vals, et la moitié de celle de Périgueux.

Fortanier de Périgueux, chevalier, n'avait encore que le titre de damoiseau, dans un acte de l'an 1322, ainsi que dans deux hommages qui lui furent rendus en 1327, l'un par Hélie de Larcherie, et l'autre, par Raimond de la Cropte; mais il y avait déjà deux ans qu'il était décoré de la chevalerie, lorsqu'il recut, en 1336, celui de Pierre de la Cropte, chevalier. Cinq ans après, il rendit le sien à Roger Bernard, comte de Périgord; il servait, cette année (1340) et la suivante, avec cinq écuyers et huit sergents, sous le gouvernement de Payen de Mail-

le, sénéchal de Périgord. Le roi Jean lui accorda, en récompense de ses services, le 30 mai 1351, la confiscation des biens de deux rebelles, nommés Hélie et Pierre d'Aspes, qui avaient été faits prisonniers à la prise de la ville de Saint-Astier, où il parait que Fortanier s'était distingué. Ce prince lui accorda de nouvelles graces, par d'autres lettres, datées du mois d'octobre 1355, pour le dédommager, est-il dit, des pertes immenses qu'il avait faites à la guerre. Il vivait encore le vendredi après la fête de l'invention de Saint-Etienne 1365, date du testament de Pierre de Valbéon, dans lequel il est fait mention de lui. Il avait formé deux alliances: la première avec Alpaïs de Lastours, morte avant l'an 1326, fille de Golfier de Lastours, chevalier; il n'en eut que deux filles, mortes jeunes et impubères. Sa deuxième alliance sut, par contrat du mercredi avant la sête de Sainte-Marie-Magdeleine 1328, avec Irlande de la Popie, issue d'une ancienne maison du Querci, qui était fille de feu Deodat de la Popie, damoiseau, et sœur de Bertrand, lequel lui constitua en dot 1600 livres, sons le cautionnement des seigneurs de Castelnau, de Thémines, de Cardaillac, de Calvignac et de Dôme-Vitrac. De ce deuxième mariage naquirent :

1º. Archambaud, qui suit;

2°. Roger-Bernard de Périgueux, chanoine de l'é-

glise de Périgueux, en 1365;

3°. Irlande de Périgueux, qui fut mariée, le 3 des ides de juillet 1344, à Gérald de Valbéon, damoiseau, fils d'Hélie de Valbéon, chevalier, seigneur des Léches; de ce mariage naquit Mathe de Valbéon, qui épousa, 1°, vers l'an 1366, Thonet de Gontaut de Badefol, chevalier; 2°, Adémar, seigneur de Beynac. Elle testa le jeudi avant les Rameaux 1376 (v. st.), et mourut au commencement de l'année 1405.

Archamband de Péricueux, damoiseau, mentionné dans des actes de 1361, 1365 et 1375, épousa Marguerite de Clermont, dont il eut:

1°. Taleyrand de Périgueux, damoiseau de la cité, qui rendit hommage à Archambaud V, comte de Périgord, le 31 août 1390; il passa divers actes en 1392, 1395, 1397 et 1398; eut de longs démêlés avec les maire et consuls de Périgueux; et refusa même, le 30 novembre 1399, de leur prêter le serment accoutumé. Il mourut bientôt après sans postérité;

2°. Hélie de Périgueux, prêtre, vivant encore en

1408.

Armes: De gueules, semé de croisettes d'or; à la bordure d'or, semée de croisettes de gueules.

DU POUGET DE NADAILLAC, seigneurs et barons de Nadaillac, du Repaire, de la Villeneuve, de Saint-Pardoux, de La Fargue, vicointes de Monteils, comtes et marquis de Nadaillac en Quercy, en Périgord et dans la Haute-Marche. Cette maison, dont le nom est orthographié alternativement DEL POGET, DU POUJET, et DU POGET, DEL POGETO, dans les actes antérieurs au 15" siècle est comptée parmi les plus recommandables du Quercy et du Périgord, tant par l'ancienneté de sou origine, que par les emplois distingués dont elle a été successivement revêtue dans le sacerdoce et dans les armées de nos rois, ayant produit un cardinal du titre de saint Martial, en 1316, mort en 1348, avec la réputation d'un vertueux prélat, d'un sage politique et d'un vigilant capitaine, ayant eu 13 ans le commandement des armées du pape en qualité de légat à latere en Lombardie; quatre chevaliers de l'ordre du roi, capitaines de 50 hommes d'armes des ordonnances, et gouverneurs de diverses places de guerre; un capitaine d'une compagnie de 100 chevau-légers, un lieutenant-général des armées du roi, plusieurs colonels d'infanterie et de cavalerie, et autres officiers supérieurs décorés.

Le nom du Pouget était déjà connu dans le Languedoc avant le milieu du 11° siècle, puisque, l'an 1059, Bérenger, seigneur du Pouget (det Pojeto) fils de feu Guidinel, seigneur du Pouget, rendit un hommage à Guillaume II, seigneur de Montpellier. Ce Bérenger eut pour successeurs, Guillaume, seigneur du Pouget, qui, la 7° férie des ides de mai de l'an 1125, souscrivit un accord passé entre Bernard, comte de Substantion ou de Melgueil, et Guillaume, seigneur de Montpellier; et Raymond du Pouget, qui fut présent à un plaid tenu à Toulaise, par le comte Alphonse Jourdain, la 4° férie, lune IX, du mois de mai 1130. Telles sont les seules et dernières traces de ce nom dans le Languedoc proprement dit. On le voit figurer immédiatement parmi la principale noblesse du Rouergue et du Quercy, et se répandre successivement dans la Haute-Marche et le Périgord. Dès l'an 1147, un Philibert del Poget engagea deux pièces de terre pour suivre le roi Louis le Jeune à la Terre-Sainte. Richard del Poget, l'un de ses successeurs, est qualifié chevalier dans un acte passé à Sarlat, l'an 1188; enfin Raymond-Bernard del Poget, l'un des descendants de Richard, vivait en 1254.

La filiation est établie par titres depuis Bertraud del Poget, chevalier, qui, l'an 1279, fut témoin du testament de Bertrand de Rozet, en Ouercy. Il est rappelé avec la qualité de chevalier, dans un acte d'accense, fait par Guillaume del Poget, damoiseau, et Bertrand del Poget, cardinal, ses fils, au profit de Pierre et Bernard d'Escabasse, frères, au mois d'octobre 1313. La descendance de Bertrand del Poget s'est divisée en trois branches principales; 1º Les barons du Repaire, seigneurs de Saint-Aubin, de Laval, d'Ybyrac et de Nabirac, dont les biens sont passés par alliance, en 1577, dans la maison de Beaumont; 2º les comtes de Nadaillac, vicomtes de Monteil, barons de la Fargue et de Saint-Pardoux, existants au 14º degré; 3º les marquis de Nadaillac, barons de Saint-Symphorien et de la Gorce, existants au 15° degré. Ces diverses branches, y compris le rameau des barons de la Villeneuve, vers le milieu du 18º siècle, ont formé des alliances directes avec les maisons d'Arfeuille, d'Auboust de Bacqueville, d'Aubusson la Feuillade, de Bar de Mauzac, de Barral-Montferrat, de Beaumont-Montfort, en Dauphiné, de Brezons, de Carbonnières, de Carrao, de Chapt de Rastignac, du Chaylard, de Comarque, de Cornil, de Douhet, de Saint-Pardoux, de Fénis, de la Gorce, de la Grange, de Ligondez, de Lusignan, de la Manhanie, le Mastin de Naillé, de Mouroux, du Pille de Monteil, de Plas, Pot de Rhodes, Poute de Nuieul de la Rochaymon, de Saint-Géry, de Séguier, de Serinhac, du Tronchay, de Vernaye, etc.

#### COMTES DE NADAILLAC.

XIV. Charles-Joseph-François-Félix-Michel Du Pou-GET, comte de Nadaillac, né à Chaumont en Vexin, le 9 septembre 1774, nommé colonel de cavalerie le 14 février 1815, lieutenant chef de brigade des gardes-du-corps da roi, le 23 août 1817, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis, fils de François-Louis du Pouget, comte de Nadaillac, vicomte de Monteil, baron de la Fargue et autres places, lieutenant-général des armées du roi, et de Marie - Françoise - Adélaïde - Henriette de Barral de Montferrat, sa seconde femme, a épousé, par contrat du 29 juin 1809. Marie-Susanne Le Maitre de Laage, dont il n'a pas d'enfants.

### MARQUIS DE NADAILLAC.

XIV. Alexandre-Roger-François Du Pouget, marquis de Nadaillac, officier supérieur de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort en Angleterre dans l'émigration, en 1794, avait épousé 1° le 7 mai 1776, Marie-Jeanne-Françoise de Brage-longne; 2°, le 8 juin 1784, Rosalie-Marguerite-Marie-Thérèse de Rancher de la Ferrière, remariée en 1797, à Jean François de Pérusse, baron, aujourd'hui duc d'Escars, premier maître-d'hôtel du roi, lieutenant-général des armées. Elle a laissé de son premier mari:

 Arnoult-François-Léopold-Odille-Sigismond, qui suit;

2º. Athénaïs du Pouget de Nadaillac, mariée, en 1813, avec Jean Baptiste-Charles-Félix-Henri, marquis de Podenas, officier supérieur des gardes-du-corps du roi.

XV. Arnoult-François-Léopold - Odille - Sigismond Du Pouget, marquis de Nadaillac, né à la Ferrière, près de Tours, le 7 janvier 1777, colonel des hussards de la Moselle, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, nommé député du département de la Haute-Vienne à la chambre des députés, à la session de 1815, a éépousé, par contrat du 14 mai 1817, Catherine-Marie Mitchell, fille de Jean Mitchell, gentilhomme anglais, et d'Éve-Élisabeth Berens. De ce mariage sont issus:

1°. Jean-François-Albert du Pouget de Nadaillac, nés à Londres, le 16 juil-2°. Roger-François-Sigismond du Pouget de Nadaillac,

 Jean-Bertrand-Gaston du Pouget de Nadaillac, né à Londres le 1<sup>er</sup> septembre 1821.

Armes: D'or, au chevron d'azur, accompagné en pointe d'un mont de six coupeaux de sinople. Couronne de marquis. Supports: Deux sauvages de carnation, armés de leurs massues. Devise: Virtus in hæredes.

On peut consulter, pour la généalogie de cette maison, le tome II de l'Histoire généalogique des pairs de France, des grands-dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume, et des maisons princières de l'Europe, in-4° 1822.

PRÉVOT, ou PRÉVOST DE LA FORCE, en Périgord. Les seigneurs de cette maison, éteinte dans le 15° siècle, et qui était d'ancienne chevalerie, avaient pris leur nom de la charge de prévôt de la ville de Bergerac, qu'ils exerçaient pour le comte de Périgord, dès les temps les plus reculés, et qu'ils possédaient déjà à titre de fief, dans le 13° siècle.

Hélie Prévôt fit un don, en 1116, aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, en présence de sa femme, de ses fils et d'Aldebert, son frère. Dans le même siècle, Hildebert, ou Aldebert, Prévôt de Bergerac, Hildebert, son fils, et Hugues, son frère, Roland Prévôt, et Armand et Hélie, ses fils, firent une donation à l'abbaye de Cadoin, en présence d'Hélie, comte de Périgord.

Gérald Prévôt assista, avec Arnaud de Saint-Astier, et Raimond de Durfort, à la charte de confirmation que fit, en 1178, Pons vicomte de Castillon, et seigneur d'Aubeterre, de la fondation de l'abbaye de Faise, au dio-

cèse de Bordeaux.

Armand Prévôt fut un des seigneurs qui se rendirent garants d'un accord fait, en 1226, entre Archambaud II, comte de Périgord, et Éménon, Itier, Hélie et Pierre de Périgueux.

Olivier Prévôt, dit le Jeune, et Aldebert, son frère, furent témoins d'une donation qu'Hélie Rudel, seigneur de Bergerac et de Gensac, et Géralde, sa femme, firent à Cadoin en 1247.

Armand Prévôt, chevalier, seigneur de la prevôté de Bergerac, inféoda au chapitre de Périgueux sa portion des dimes de Bergerac, par acte du 4 des calendes d'avril 1250; et fut témoin de l'hommage rendu, le 13 mars 1276 (v. st.), par Gaston de Gontaut, seigneur de Badctol, à Alexandre de la Pébrée, seigneur de Bergerac.

Hélie I, Paévôt, chevalier, seigneur de la prévôté de Bergerac, sils d'Armand, épousa Marguerite d'Estissac, sille de Fergand, seigneur d'Estissac, et sit, en 1202, sou testament dont il nomma exécuteurs, Armand de Tailleer et Hélie de Fayole, chevaliers, et Fergand d'Estissac, donzel. Il sut père de:

Hélie Paívôt, II du nom, qui épousa Alays de Cozens, dont il eut, entr'autres enfans, Hélie III, qui suit, Gaillard et Grimoard Prévôt, et deux filles. L'une, nommée Guillelmine, fut mariée, en 1319, à Grimoard de Gurson, du Fleix, damoiseau; et l'autre, appelée Ahélie, épousa Guillaume Arrenaud.

Hélie III, Paévôt, damoiseau de la Force, et seigneur de la prévôté de Bergerac, épousa, avant l'an 1336, Comptor Arrenaud, fille de Guillaume et de Guillelmette Vignier. Henri de Lancastre, lieutenant du roi d'Angleterre, dans la province de Guienne, lui fit don, en récompense de ses services, de la justice des paroisses de la Force et de Lunas, par lettres datées de Bergerac, le 2 septembre 1345. Il fit son testament le dimanche avant la fête de Saint-Luc évangéliste, 1350, par lequel il institua Pierre, son fils, son héritier universel. Il eut aussi une fille nommée Marquése, mariée avant l'an 1364, à Auger du Fleix, damoiseau.

Pierre Prévôt, chevalier, seigneur de la Force, Mas-

V. .

35

duran, et de la prevôté de Bergerac, épousa, avant l'an 1356, Aremburge, dite Borguete Prevôt, sa cousine, issue d'une branche collatérale de sa famille établie à Grignols avant l'an 1300, fille et héritière universelle de Gautier Prévôt, damoiseau, et d'Agnès de Talleyrand de Grignols. Louis, duc d'Anjou, frère de Charles V, et son lieutenant-général en Guienne, lui confirma la possession de la justice de la Force et de Lunas, par ses lettres du 3 mars 1377 (v. st.), et y ajouta le don de la justice des paroisses d'Eyraud, de Prigonrieu et de Saint-Georges de Blancanet. Il vivait encore en 1387, et fut père de:

Hélie Prévôt, IV. du nom, chevalier, seigneur de la Force, Masduran et de Montboyer, qui épousa: 1°, le 2 février 1416 (v. st.), Jean de Beynac: 2° Catherine de Talleyrand de Grignols, fille de Hélie de Talleyrand, chevalier, seigneur de Grignols et Chalais. La terre de la Force fut confisquée sur lui et sur Jean, son fils, pour cause de rébellion. Il testa, le 17 juillet 1439, en faveur de ses deux enfants, qui sont:

### Du premier lit :

1°. Jean Prévôt, chevalier, marié le 3 novembre 1501, à Claire de Talleyrand, fille de Jean, seigueur de Grignols et prince de Chalais, et de Marguerite de la Tour d'Auvergne; mort sans postérité;

#### Du second lit:

2°. Marie Prévôt, devenue héritière de la Force et Masduran, porta ces terres dans la maison de Beaupoil de Saint-Aulaire, par son mariage, le 29 juillet 1440, avec Jean de Beaupoil, seigneur de Castelnouvel.

DE PRUD'HOMME-DU-ROC (1), en Querci, famille d'extraction chevaleresque; dont la filiation, constatée par titres authentiques et originaux, a été confir-

<sup>(1)</sup> L'orthographe du nom de Prud'homme a parfois varié. On le trouve écrit dans les actes Prud'homme, Preud'homme, Prodome, etc., en latin probi hominis.

mée par des arrèts de maintenue des 7 juillet 1666, et 17 août 1698. Elle remonte sans la moindre lacune à :

I. Jean de Paud'homme, I'' du nom, damoiseau, qui éponsa, le 3 mai 1379, noble Jeanne de Rebombigues de la ville de Fons, nièce et pupille de Guisbert de Boiset, abbé de Figeac (1), Jean de Prud'homme était viguier royal de la ville de Figeac en 1384, et occupait encore cette place en 1407. Il hérita des biens de sa première femme, qui ne lui laissa point d'enfants, et s'allia en secondes noces avec noble Hélène de Melict, veuve de noble et puissant homme Astorg d'Albignac, seigneur de Castelnau-de-Levezou, en Rouergue, de laquelle il eut:

Pierre de Paud'homme, qui continue la postérité. Hélène de Mellet, par testament du 10 mai 1414, institua conjointement pour ses héritiers noble Bertrand d'Albignac, son fils, et de feu noble Astorg, son premier mari; et noble Pierre de Prud'homme, aussi son fils, et de noble Jean, son second mari.

II. Pierre de Prud'Romme, est qualifié noble et sage écuyer, seigneur de Rebombigues et de Cins, co-seigneur d'Assier, de Camboulit, et de la Garénie, dans un grand nombre d'actes depuis 1423 jusqu'en 1460. On croit que sa femme sortait de la noble et ancienne maison d'Assier. Il eut, entr'autres enfants:

1º. Imbert, qui suit;

- 2°. Ricard de Prud'homme, qui fut seigneur d'Auriac, en Rouergue, où il est possible qu'il ait formé une autre branche. Il fut tuteur de Gaspard de Prud'homme, fils d'Imbert et son neveu.
- III. Imbert de Prud'nomme prend les mêmes qualités que son père. Il épousa, par contrat du 12 février 1473, noble Jeanne de Montal, fille de Jean de Montal, seigneur de Tournemire, de Prades et de la Roque, en Auvergne, de laquelle il eut Gaspard, qui suit:

<sup>(1)</sup> Jean de Prudhomme ne dit pas dans son contrat de mariage d'où il était originaire; il est a présumer que c'était ou du Rouergoe, ou du Querci, provinces où il déclare que sont situés ses biens.

IV. Gaspard de Prud'homme, écuyer, seigneur de Saint-Bressou et Cins, co-seigneur d'Assier, de Camboulit et de la Garénie, était marié, en 1507, avec noble Hélix de Capdenac, fille de noble Bernard de Capdenac, co-baron de Felzins, de laquelle il eut:

1°. Etienne, qui suit;

2°. Nicolas de Prud'homme, prieur-seigneur de la ville de Fons, en 1540, après noble Jean de Cornely;

3°. Jean de Prud'homme, curé de la ville de Fons.

- V. Étienne de Prud'homme, prend les mêmes titres que son père. Ce fut à ses instances que François l', par lettres-patentes de 1532, créa des foires et des marchés dans la ville de Fons. Il était marié, en 1530, avec noble Marguerite de Cornely, fille de noble Jean de Cornely, écuyer, co-seigneur de Camboulit, de laquelle il eut, entr'autres enfans:
  - 1°. Jean de Prud'homme, seigneur de Cins, du Cayla et de la Bernadie, co-seigneur de Camboulit et de Cambes, qui bâtit le château de Plaisance, et épousa : 1°, le 17 juin 1554, noble Marguerite de Cadrieu, fille de noble Jean, seigneur de Cadrieu, et de noble Claire de la Jugie ; 2°, le 12 août 1566, noble Catherine de Corn d'Anglars. Il eut pour enfants ;

# Du premier lit:

a. Claire de Prud'homme, mariée: 1°, à Louis de Gascq, seigneur de Mialet et du Bouisson; 2°, à noble Jean de Boisset, seigneur de la Salle-de-Vic;

# Du second lit:

- b. Charles de Prud'homme, mort sans avoir été marié;
- c. Jeanne de Prud'homme, mariée à noble Pierre de Rouget, de Villeneuve, en Rouergne:
- 2°. Antoine de Prud'homme, qui continue la descendance, et dont l'article suit.
- VI. Antoine de Paud'homme, I'' du nom, écuyer, seigneur du Roc, de Doulan, du Cros et de Las-Cardon-

ries, sit construire le château du Roc, près la ville de Fons. En 1580, il était chargé de la désense de cette ville, conjointement avec noble Jean deBoisset de La Salle. Antoine I testa et mourut en 1591. Il avait épousé, le 21 juin 1572, noble Marie de Morthon, sille de noble Antoine, seigneur de Morthon, co-seigneur de la ville de Capdenac, et laissa de ce mariage:

1º. Antoine II, qui suit:

2°. Bertraud de Prud'homme, qui succéda à son grand-oncle Nicolas de Prud'homme, dans la place de prieur-seigneur de Fons, et mourut en 1607;

5°. Etienne de Prud'homme, capitaine au régiment de Pinguet, cavalerie, tué à Ardres, en 1603 ;

4°. Balthazard de Prud'homme, religieux célérier au monastère de Fons;

5°. Claire de Prud'homme, qui épousa, le 5 décembre 1604, noble Pierre de Cairon, écuyer, seigneur de Mandens et de Montgiron;

6°. Louise-Marie de Prud'homme, femme de noble Jean-Louis de Savary, écuyer, seigneur de

Narbonnés et de la Garénie;

7°. Marguerite de Prud'homme, alliée, le 14 octobre 1599, avec noble Gilibert de Colomb, écuyer, seigneur de Favars, de la Rause, de la Seire, etc., fils de noble Antoine de Colomb, seigneur des même lieux, et de noble Arpaïa de l'Hôpital.

VII. Antoine de Prud'homme, IIs du nom, écuyer, seigneur du Roc, du Cros, de Doulan, etc., acheta, le 6 mai 1597, des commissaires chargés de l'aliénation à faculté de rachat du domaine de la couronne, la portion de la justice de Fons appartenant au roi, en vertu de l'acte de paréage passé, l'an 1324, entre Charles le Bel, et noble Aymeric de la Vernhe, prieur-seigneur dudit lieu. Il la céda aux consuls de Fons, le 18 mai de l'année suivante, 1598. Antoine II épousa, le 19 mai 1613, noble Marguerite de Gasquet, fille de noble Étienne de Gasquet, écuyer, seigneur de Paramelle et de Sainte-Colombe, et de noble Marguerite de Henri. Antoine de Prud'homme fut nommé capitaine de 100 hommes d'armes, et chargé, en cette qualité, de la dé-

fense de la ville de Fons. en 1615, et mournt le 14 août 1668. Il eut, entr'autres enfants, de son épouse morte avant lui, le 30 janvier 1658:

1º. Claude-Charles, qui suit;

2°. Françoise de Prud'homme, qui épousa, le 12 janvier 1653, noble Raimond de Durfort, seigneur de Monrodier et de Salvanhac, en Rouergne, fils de Marc-Antoine, seigneur de Goujonnac, et de noble Françoise de Cugnac;

 Autre Françoise de Prud'homme, alliée, le 21 juin 1659, à noble Jean de Boutarie, fils d'autre noble Jean de Boutarie, et d'Hélène de Laval.

VIII. Claude-Charles DE PRUD'HOMME, I'r du nom, écuyer, seigneur de Péprome (1), et seigneur du Roc, du Causse, du Cros, de las Cardonnies, de las Fargues, etc., obtint, le 4 septembre, un arrêt de la cour des aides, séante à Cahors, portant désense aux consuls de la ville de Fons, sous peine de 500 livres d'amende, de le comprendre, comme ils avaient voulu le faire, parmi les personnes assujetties au logement des gens de guerre. Sur la production de ses titres, il fut maintenu dans sa noblesse, par ordonnance de M. Rabastens, juge-mage de Montauban, commissaire subdélégué de M. Pellot, rendue, en 1666, et fut déchargé du droit de franc-fief par jugement contradictoire de M. Lambert d'Herbigny, rendu le 16 février 1694. Par autre jugement de M. de Samson, intendant de Montauban, du 17 août 1698, il fut déclaré noble et issu de noble race, et devant jouir de tous les priviléges des véritables gentilshommes. Il mourut, le 2 janvier 1703. Il avait épousé, en 1650, noble Louise de Cardinet, fille de noble Daniel de Cardinet, seigneur de Saint-Gely, en Rouergue, de laquelle il eut :

<sup>(1)</sup> On ne sait si ce nom Péproms est encore une orthographe altérée de celui de Prud'homme, ou si c'est le nom de quelque fief, possédé par Claude-Charles de Prud'homme, qui se disait tantôt seigneur de Péprome. M. Badicz, tom. 14, Supplément au dictionnaire de la noblesse, s'en est servi pour faire descendre cette famille d'une prétendue maison de comtes de Pephrome en Angleterre; mais c'est une opinion hasardée et dénuée de tout fondement.

1º. Antoine III, qui suit;

2°. Pierre-Gaillard de Prud'homme, seigneur du Cros, cornette de cavalerie en 1690, aide-major au régiment de Rozel, l'année suivante, et capitaine. en 1699, au régiment de la Tournelle;

3°. Plusieurs autres enfants, la plupart morts en

ban åge;

4°. Plusieurs filles, qui surent religieuses.

IX. Antoine de Prud'homme, III° du nom, écuyer, seigneur du Roc, du Causse, etc., épousa, le 15 juil-let 1692, noble Paule-Thérèse de Géniés, morte le 6 mai 1713, fille de messire Gratien de Géniés, seigneur de Langle, et de noble Françoise de Cugnac-de-Giverzac, de laquelle il eut, entr'autres enfants, Claude-Charles, qui suit.

X. Claude-Charles de Prud'homme, II du nom, appelé aussi simplement Charles, écuyer, seigneur du Roc, du Causse, etc., mort le 22 octobre 1739, âgé d'environ 45 ans, avait épousé, en 1724, noble Honorée de Laval du Faure, fille de seu messire Jean de Laval, écuyer, seigneur du Faure, et de noble Marie de Fargues. De ce mariage naquirent, entr'autres ensants:

1°. Bertrand, qui suit;

2°. François de Prud'homme, capitaine au corps royal de l'artillerie, chevalier de Saint Louis, marié, en octobre 1775, après s'être retiré du service, avec demoiselle Marie-Marguerite-Sophie de Languedoue, fille de feu Adrien-Bernard de Languedoue, chevalier, aide-major de Bapaume, ensuite de Cambray, et de Marie-Élisabeth de Boniface. Il a eu de ce muriage, entr'autres enfants:

a. Jean-Baptiste-Henri de Prud'homme, é-

cuyer, né le 5 novembre 1776;

b. Honorée-Henriette de Prud'homme. domiciliée à Paris, veuve de Messire Philippe-Auguste Aubelin de Villers, chevalier, seigneur de Villers-aux-Bois, près Épernay, dont elle a deux garçons, Jerôme-Henri-Amédéc, et Auguste Aubelin-de-Villers. XI. Bertrand de Prud'nomme, chevalier, seigneur du Roc, Bellecombe, Vals, etc., servit dans les troupes provinciales, et mourut, le 26 juiq 1805, âgé de 77 aus. Il avait épousé, en 1758, noble Marie-Henriette de Lavaur, fille de messire Pierre - Louis de Lavaur, chevalier, seigneur de la Boisse, président trésoriergénéral de France à Montauban, et de noble Élisabeth de Peyrusse de Banze, et petite-fille du célèbre Guillaume de Lavaur, seigneur de la Boisse, avocat au parlement de Paris, auteur de plusieurs ouvrages estimés. Plusieurs enfants sont issus de ce mariage, savoir:

1°. Géraud-Louis, dont l'article suit;

2°. François-Louis de Prud'homme, officier au régiment de Médoc, qui, ayant suivi les drapeaux

de la fidelité, mourut en Allemagne;

3°. Louise de Prud'homme, mariée, en 1803, à messire Bertrand-Anastase de Cornely, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel, fils de noble Jean-Joseph de Cornely, co-seigneur de Camboulit, et de noble Anne de Lostanges.

XII. Géraud-Louis, vicomte de Prud'homme du Roc, ancien capitaine dans le régiment colonel-genéral, infanterie, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis, et de la Légion-d'Honneur, est le chéf actuel des nom et armes de cette ancienne famille. Des que la nouvelle du départ de Louis XVI fut connue dans la garnison, il sortit de France à la suite de ses drapeaux, avec ses chefs et ses camarades, portant luimême, sur sa poitrine, les cravates blanches qui lui avaient été confiées. Il fit la campagne de 1792, à l'armée du centre, sous les ordres des princes, frères du roi; et, après le licenciement de cette armée, il se rendit à celle que commandait, sur les bords du Rhin, S. A.S. Mgr. le prince de Condé, et il eut l'honneur de porter, dans la campagne de 1793, le drapeau blanc de son régiment, qui figurait si honorablement à cette armée de chevaliers.

Le vicomte de Prud'homme du Roc épousa, à Lille, le 1er février 1791, noble Henriette-Charlotte-Josephe d'Hespel, fille de messire César-Auguste d'Hespel, écuyer, seigneur de Guermanez, de laquelle il ne lui reste que deux\*filles.

Après sa rentrée en France, il a relevé de ses ruines le château du Roc, qui avait été la proie des torches révolutionnaires. C'est là qu'il bénit tous les jours l'heureuse restauration qui a rendu à la France le gouvernement paternel des Bourbons.

Armes : D'azur, à trois tours d'argent, maçonnées de sable.

pu PUY (en latin, de Podio), en Périgord. Cette famille, qui était noble et ancienne, et qui est maintenant éteinte, s'est rendue recommandable par de nombreux et importants services qu'elle a rendus dans le temps des guerres anglaises, et durant les troubles du 16° siècle, à la ville de Périgueux, où, honorée de la confiance de ses concitoyens, elle a occupé souvent et avec distinction des charges municipales. Étienne du Puy était maire de Périgueux, et paraît avoir possédé déjà à cette époque le fief de la Jarte, situé dans la banlieue de cette ville (1). Plusieurs de ses descendants

V.

<sup>(1)</sup> La Jarte, située dans la paroisse de Coursac, était un des principaux fiefs relevant de l'Hôtel de Ville de Périgueux. Après avoir été possédé pendant plusieurs siècles par la maison du Puy, il passadans celle de Lasteyrie-du Saillant, par le mariage contracté, le 15 octobre 1599, par Gabrielle du Puy, fille d'Aimery et de Marguerite de Bayly, avec Jean de Lasteyrie-du-Saillant, seigneur de Merlhac, dont il ne provint qu'une fille, Jeanne-Claude du Saillant, mariée à Jean de Chillaud. De ce mariage naquirent deux filles, Isabeau de Chillaud, femme de François d'Anglars, et Marthe de Chillaud, qui fut héritièrede la Jarte, et épousa Jean de Lasteyrie, dont elle eut trois enfants : 1º Antoine de Lasteyrie, vicointe du Saillant et de la Jarte, baron de Vergis et d'Usac, en Limosin, mort sans postérité; 2º Philibert, grand'croix et grand-maréchal de l'ordre de Malte; 3º Isabeau du Saillant, mariée, le 24 octobre 1708, à Jean de la Rocheaymon, seigneur d'Exandieras, et du Breuilh d'Aturs, fils de Jacques et d'Isabeau de Bonnèguise. De ce mariage vinrent, entr'autres enfants, Philibert, appelé comte de la Rocheaymon, seigneur de la Jarte, qui mourut sans laisser d'enfants, après avoir institué pour son héritier, Nicolas de la Rocheaymon, son neveu, fils sîné de Jacques de la Rocheaymon, son quatrième frère puiné, co-seigneur du Breuilh-d'Aturs, et d'Elisabeth de Thomas-la-Garde, qu'il avait épousée, le 12 octobre 1766, fille de Nicolas de Thomas la Garde, seigneur de

ont été successivement aussi maires et consuls de la même ville, et leurs armes se voyaient encore, il y a peu d'années, gravées sur le mur extérieur de la principale tour, appelée de Mateguerre, où était enfermé le magasin à poudre.

Hélie pu Puy, seigneur de la Jarte, qui était probablement arrière-petit-fils d'Étienne, forma deux alliances, la première avec Agnès de Montardit, d'une ancienne famille du Périgord, aujourd'hui éteinte, dont vint Jean du Puy, auteur des seigneurs de Trigonan, lesquels ont pris leurs alliances dans les maisons de Beaufort, de Saint-Astier, de Jaubert, de Reillac, de Lestrade, etc., et se sont fondus, en 1670, dans la maison de Cugnac de Giversac, La seconde femme d'Hélie du Puy, fut Jeanne d'Aix, ou d'Aytz, qu'il épousa par contrat du 12 août 1428; elle était veuve du seigneur de Paleyrac, et fille de Bertrand d'Aytz, damoiseau, seigneur de la Chassagne, au diocèse de Sarlat, et de Catherine de Donnie. De ce second mariage provinrent plusieurs enfants, entr'autres, Hélie du Puy, deuxième du nom, seigneur de la Jarte, qui épousa, en 1448, Hélis de Gasques, Jean du Pny, leur fils aine, qui sut maire de Périgueux, et s'allia avec Marguerite de Salignac-Fénélon, continua la lignée des seigneurs de la Jarte, qui prirent leurs femmes dans les maisons de la Baume-Forsac, de Bonneguise, de Saint-Astier (3 fois), d'Arnaud de Sarazignac, de Bayly, de Belcier, de Brun, de Calvimont, de Fars, de Ferrières-Sauvebœuf, de la Portede-Lissac, et se sont éteints, comme il a été dit plus haut, dans la maison de Lasteyrie du Saillant.

Outre les deux branches, dont il vient d'être fait mention, cette famille en a formé une troisième, connue sous la dénomination de seigneurs de la Forêt, dans

Salignac, de Saint-Gènes et de Marquet, paroisse de Saint-Martin-du Bois, au diocèse de Bordeaux, lieutenant-colonel d'infanteric, thevalier de Saint-Louis, et de dame Madelaine Boutin. Ainsi le dernier possesseur de la Jarte était Nicolas, comte de la Rochesymon, qui a été aussi l'héritier de Françoise-Pétronille de la Rochesymon-Savignac, la dernière de sa branche.

la paroisse de Cornille, laquelle, après s'être alliée aux maisons d'Abzac de la Douze, de Beaupoil-Sain!-Au-laire, de Bayly, d'Arnaud de la Borie et de la Rocheaymon, a fini, en 1724, par un mariage, dans la famille de Jay-de-Beaufort.

Armes: D'or, au chêne de sinople; au chef d'azur, chargé de trois sleurs de lys d'or, et d'un créneau d'argent, mouvant du haut de l'écu.

# Q

DE QUADT-LANDSKRONN; maison très-ancienne et illustre, d'origine baronale et chevaleresque d'Allemagne. Gauhen, en son Dictionnaire de la noblesse allemande, et Hartur, dans son Relevé des preuves des hauts chapitres, rapportent que cette maison doit être comptée parmi les plus considérables du pays, et qu'elle remonte sa filiation à Willelme de Quadt, chevalier, vivant en 1230, avec Nicole Doixhoffen, son épouse. Il a formé les branches de Buchsfeld, de Vickenradt, et de Landskronn, qui s'étendirent dans les pays de Trèves, Cologne, Juliers et Clèves, où elles occuperent constamment les premières charges de la cour des souverains de ces divers états. La filiation de toutes ces branches se trouve prouvée non-seulement par les auteurs, mais encore par les registres et documents de toutes les cours de l'empire ; et cette famille a occupé les premières dignités de tous les hauts chapitres d'Allemagne et des Pays-Bus, où sa noblesse a été jurée. Les alliances de ces diverses branches ont été constamment contractées avec les plus illustres et les plus puissantes maisons d'Allemagne, et elles out toutes possédé des baronnies immédiates, notamment celle de Landskronn, dont la branche aînée prit le surnom et les armes, depuis le 14° siècle, en vertu de substitution. Nicolas de Quadt, chevalier, ayant épousé l'héritière de cette grande maison, c'est de lui qu'était issue la branche établie en France, dont Guillaume-Henri, marquis de Quadt, baron immédiat de l'Empire, de Quadt et de Landskronn, demeurant à Strasbourg, d'abord colonel du régiment de Royal Allemand, puis lieutenant-général des armées du roi, commandeur,

puis grand'croix de l'ordre de St.-Louis, gouverneur de la citadelle de Marseille, commandant à Strabourg, et ensin général en chef de toutes les armées du roi en Allemagne, qui, de Julic d'Albert, vicomtesse de Chaulnes, n'eut que deux filles, Henriette, mariée au marquis de Saint-Mauris-Chatenois, officier-général en France, et Ernestine, morte sans alliance, et qui finit cette illustre maison, les branches d'Allemagne étant également éteintes. Ces diverses branches avaient produit des grands-maréchaux, lieutenants-généraux, maréchaux-de-camps, conseillers-d'état, grands-chambellans, grands-baillis, gouverneurs et commandants de Trèves, Waudel, Strasbourg, Saarbourg, commandeurs de différents ordres, et dans les diverses cours de l'empire, de France, de Prusse, etc.

Armes: Écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à deux sasces bretessées d'argent, qui est de Quadt; aux 2 et 3 d'or, à deux sasces échiquetées de gueules et d'argent, qui est de Landskronn. Supports: Deux ours.

QUERCY, comté. Ce pays, qui fit d'abord partie de la Gaule celtique, puis de l'Aquitaine, fut conquis par Jules-César, l'an de Rome 698. 56 ans avant J-C. Les Visigoths le soumirent, l'an 471 de l'ère chrétienne. Ce fut une des conquêtes de Clovis sur ces barbares, l'an 507. Le Quercy fut réuni au royaume d'Austrasie. Il en fut distrait, l'an 561, pour faire partie de celui de Neustrie; mais, au bout de quelques années, il fut de nouveau annexé à l'Austrasie. En 630, le Quercy fit partie du domaine de Charibert, roi de Toulouse. Charlemagne y établit pour comte, l'an 778, Rodolphe, dont les descendants conservèrent le Quercy jusqu'au milieu du 9º siècle. Il fut définitivement réuni au comté de Toulouse, par le roi Charles le Chauve, l'an 849, sous le comte Raimond Ier. Il fut réuni à la couronne, l'an 1271, après la mort d'Alphonse, comte de Poitiers, frère du roi Philippe III, et de la comtesse Jeanne de Toulouse, sa semme.

Il y avait, vers la fin du 10° siècle, des vicomtes de Cahors; mais on n'en trouve plus de trace, après Guillaume, vicomte de Cahors, en 990.

### R.

DE RENENEDALE; maison d'ancienne chevalerie, qui possédait de toute ancienneté les seigneurie et fief de Renenedale, village situé dans le bailliage d'Ornans, au comté de Bourgogne, dont elle tirait son nom; quoique éteinte depuis l'an 1500 ou environ, on trouve encore beaucoup de titres des 13°, 14° et 15° siècles, aux archives de Montbéliard, de l'officialité et de la chambre des comptes, où les auteurs de cette illustre maison figurent avec les qualifications de chevaliers, écuyers, damoiseaux et hommes d'armes; ces titres offrent peu de suite filiative, mais font connaître qu'elle servit toujours dans les armées de Bourgogne, et s'allia constamment à des maisons chevaleresques distinguées.

Armes : De sable, à la sace ondée d'or.

DE ROBAL; maison d'origine chevaleres que du Rouergue, que les chartes de l'abbaye de Nonnenque font connaître depuis, noble Anglès de Robal, qui fit une donation de deux gros villages à cette abbaye, le 2 février 1200.

Bringuier de Robal, damoiseau, donna, aux ides de juillet 1217, du consentement de sa semme et deses enfants, six émines de sroment de rente, qu'il avait en paréage avec le roi sur Alcas, ainsi que les quints du Mas Lourey et du Mas Baynal, qu'il donna de bon amour au prieuré de Sainte-Marie de Nonnenque, en même temps que son âme à Dieu et son corps à dame Libouis, prieure dudit monastère.

Déodat de Robal, I<sup>er</sup> du nom, chevalier, seigneur de Montalègre, rendit hommage, en 1280, à Guillaume de Roquefeuil, seigneur de Vrezols.

L'an 1321, noble et religieux homme seigneur, frère Raymond d'Olargues, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de Sainte-Eulalie, transigea avec dame Rose, prieure de l'abbaye de Nonnenque, par la médiation de noble et religieux homme seigneur frère Raymond de Robal, chevalier du même ordre, commandeur de Montpellier.

L'an 1358, Déodat de Robal, II du nom, reconnut à Jean, comte d'Armagnac, certains biens que ce comte avait donnés à Pierre de Robal, sous l'hommage d'un baiser à la bouche.

Déodat DE ROBAL. IIIº du nom, écuyer, seigneur de Saint-Jean d'Alcapiés, consentit une vente à noble Gui de Saint Baulize, par acte passé devant Marc Barbati, notaire de Saint-Affrique, le 7 juin 1412. Déodat eut pour fils:

Déodat de Robal, IV du nom, co-seigneur de Saint-Jean-d'Alcapiés, et de Saint-Jean-d'Alcac, dernier rejeton mâle de cette ancienne famille lequel rendit hommage au roi le 28 avril 1458; et un autre, pour le domaine noble des Fournials, au comte d'Armagnac, au château de Montclarat, en 1464. Blanche de Robal, fille unique et héritière de Bringuier, fut mariée, l'an 1473, avec Antoine de Solages, écuyer, auquel elle porta les seigneuries de Saint-Jean-d'Alcac et de Saint-Jean-d'Alcapiès, et qui était fils de Jean Solages, chevalier, baron de Tholet et de Castelnau de Peyralès, et de Rose de Carmain de Négrepelisse, sa seconde femme.

Armes: D'azur, à 3 rocs d'échiquier d'argent.

DE ROCLES; famille ancienne du Vivarais, qui a pris son nom d'une paroisse et terre seigneuriale, située à cinq quarts de lieue de Largentière (1). Elle figurait parmi l'ancienne chevalerie de cepays dès le milieu du 11° siècle, et a soutenu, pendant quatre cents ans, l'éclat d'une si belle origine. Outre la terre de Rocles, son domaine principal, elle possédait, par indivis, celles de Joannas, Valgorge, Ste.-Marie de Chabrairols (appelée aujourd'hui Beau-

<sup>(1)</sup> La paroisse de Rocles, située dans les montagnes du Vivsrais, comprenait 150 feux (environ 750 habitants.) (Expitty, Dietionnaire des Gaules de la France, tom. VI, pag. 360.)

mont), Vernon, Rozières et Sanillac, qu'elle a possédée en franc aleu jusques au commencement du 13° siècle. De nombreuses minorités ont morcelé peu à peu cette, brillante fortune; et, dès la fin du 15° siècle, la terre et les fiefs de Rocles, seule propriété qui n'eût pas été aliénée, passa presqu'en totalité dans la maison de Beaumont-Brison.

La plupart des titres que cette famille avait pu sauver d'un violent incendie qui consuma la maison du sieur de Rocles, au mois de décembre 1751, n'échappèrent point au vandalisme révolutionnaire. Cependant le chef de la famille eut la prévoyante attention de dresser une note énonçant sommairement le contenu de tous les titres qu'il livrait à la municipalité de Tauriers, qui en accusa à la fin de cette note la réception, signée par le maire, le procureur de la commune, et les autres membres composant cette municipalité. C'est d'après cette note, quelques titres heureusement échappés aux recherches, et d'autres actes qui ont été découverts depuis dans les registres de plusieurs anciens notaires, que cette famille établit aujourd'hui la filiation suivante:

I. Gilles, seigneur de Rocles, chevalier, vivant au milieu du 11º siècle, est rappelé dans le codicile de Charles de Rocles, son fils, qui suit.

II. Charles I, seigneur DE Rocles, chevalier, est comnu par le codicile qu'il fit, au mois de mars 1095, par lequel il institue son héritier Lionnel de Rocles, damoiseau, son fils, et fait don à l'église et au prieuré de Saint-Andéol de Rocles, pour le repos de son âme, de celle de feu Gilles, seigneur de Rocles, son père, et de ses autres ancêtres et prédécesseurs, de plusieurs fiefs et propriétés situés dans ladite paroisse de Rocles.

III. Lionnel, seigneur DE ROCLES, qualifié damoiseau dans le codicile de son père, du 7 des calendes de mars 1095, y est dit absent de sa patrie, et servant à la croisade contre les Sarrasins (1). Il eut, entr'autres ensants:

<sup>(1)</sup> Ce codicile est terminé sinsi : Deinde anno millesimo na-

IV. Robert, seigneur de Rocles, chevalier, qui sut nommé, arbitre avec Folquet et Eudes de Rocles, ses fils, ce dernier comme témoin, d'un partage de biens, sait au château de Rocles, devant Pons Chabrolin, notaire, aux ides de mars 1156, entre Jean et Hélie de Tauriers, damoiseaux, srères, fils de seu Maleriat, seigneur de Tauriers, chevalier. Robert de Rocles eut trois ensants:

1º. Folquet, dont l'article suit;

2°. Fudes de Rocles, chevalier de l'ordre du Temple de Jérusalem;

5º. N.... de Rocles, femme de Maleriat, seigneur

de Tauriers, chevalier.

V. Folquet, seigneur de Rocles, chevalier, l'un des arbitres du partage de 1156, fit, devant Pierre la Baume, notaire, le 3 des calendes de mars 1196, son testament, par lequel il légua à l'hôpital du Saint-Esprit de Montpellier 3000 sols tournois, et chargea Pons II, son petit-fils, qu'il institua son héritier, fils de Pons de Rocles, damoiseau, son fils, lui et ses successeurs, de payer, à la Pentecòte de chaque année, 15 sols tournois, jusqu'à ce que ce legs entier fût rempli. Folquet avait épousé Alix de Joannas, avec laquelle il est rappelé dans un acte du 8 des calendes d'avril 1256, rapporté plus loin.

VI. Pons de Rocles, Ier du nom, fils de Folquet, seigneur de Rocles, chevalier, ne vivait plus lors du testament de son père, en 1196. Ce testament ne fait connaître qu'un seul fils du même nom que lui.

VII. Pons II, seigneur de Rocles, chevalier, héritier de sou aïeul, en 1196, mourut ab intestat peu avant l'an 1220.

Il avait épousé: 1°, Louise de Montlaur; 2°, Jeanne de Beaumont, qui, en 1229, fit hommage du château

nagesimo octavo die septima hal. Martis, ego Bertrandus do Gaudiosa cancellarius supra dictus, ad requisitionem nobilis dominelli Rotberti primonati nobilis viri, demini Lionelis, dominide floculis, militis, heredus supra dicti, a presenti patria ubsentis, ac, sancta longaque peregrinatione in saeris regionibus infideles Saracenos debellante, existentis hunc presentim codicilum, sto.

de Rocles et des terres et seigneuries de feu Pons, son mari, à Jean de Beaumont, damoiseau, son frère, seigneur du château et mandement de Beaumont. Pons II eut douze enfants, dont on ne connaît que les six suivants:

### Du premier lit :

1º. Ponttet, qui continue la descendance;

2º. Bertrand de Rocles, chevalier de l'ordre du temple de Jérusalem, en 1229;

#### Du second lit:

3°. Guigon de Rocles, damoiseau, qui, par deux actes passés devant Guillaume Eustachii, notaire, le 8 des calendes d'avril 1256, vendit et transporta à Raimond, seigneur de Tauriers, damoiseau, tous les fiefs à lui échus de la succession de son père (1). Il est fait mention dans cette vente d'une pièce de terre et d'un chazal, situés dans le mandement de Valgorge, qui avaient jadis appartenu à feu damoiselle Alix de Joannas, épouse de feu noble Folquet de Rocles, chevalier, bisaïeul dudit Guigon;

4°. Guillaume de Rocles, damoiseau, qui, le 8 des calendes de décembre 1292, rendit hommage pardevant Pons d'Avignon, notaire, à Guillaume, seigneur de Beaumont, damoiseau, pour des fiefs qu'il possédait dans le mandement de Rocles, et sans juridiction, et pour d'autres fiefs, avec juridiction, dans la paroisse de Sainte-Marie de

Chabrairols;

Guigonne de Rocles, nommée comme épouse, de Pierre Arnaud, qui rendit en son nom hommage au seigneur de Beaumont, le 8 des calendes de décembre 1295;

<sup>(1)</sup> Ces fies rentrèrent dans la famille, vers le 16° siècle. Les seigneurs de Tauriers les possédaient de même en franc-aleu, et n'en firent jamais hommage, ni aux seigneurs de Beaumont, ni aux évêques de Viviers, quoique la terre de Tauriers sût dans leur mouvance immédiate.

6°. Marguerite de Rocles, qui était mariée, en 1256, avec Pierre de Laugère, damoiseau, de la paroisse de Joannas.

VIII. Ponttet, seigneur de Rocles, chevalier, partagea, avec ses frères, le 9 des calendes de juillet 1245, la succession de Pons II, leur père. Il est dit dans l'acte de partage que Bertrand de Rocles, chevalier de l'ordre du temple de Jérusalem, son frère germain, et lui, sont assujétis à payer à l'hôpital de Montpellier la 6° partie des 15 sols tournois de la donation de 3000 sols, faite à cet hôpital par leur bisaïeul, Folquet, seigneur de Rocles. Ponttet fut père, entr'autres enfants, d'un fils dont l'article suit.

IX. Pons III, seigneur de Rocles, chevalier, n'était pas encore parvenu à cette éminente dignité militaire, lorsqu'avec la qualité de damoiseau, il fit hommage, le 8 des calendes de décembre 1295, au seigneur de Beaumont, tant en son nom qu'au nom de son père, infirme, à cause de sa très-grande vieillesse, pour leur mas de courtes, situé dans la paroisse de Rocles, et pour les autres terres, domaines et fiefs, avec juridiction haute, moyenne et basse, qu'ils possédaient dans les paroisses et mandements de Rocles et de Joannas. Pons III ne vivait plus en 1331. Il eut pour fils et successeur Jean I, qui suit.

X. Jean Ier, seigneur de Rocles, fils de seu messire Pons de Rocles, chevalier, fit hommage, le pénultième jour du mois de mai 1331, devant Jean Gay, notaire, au seigneur de Beaumont, pour son mas de Courtes et pour les autres biens qu'il possédait du ches de Pons et Ponttet de Rocles, ses père et aïeul. Le 28 juillet 1333, Jean, seigneur de Rocles, en qualité de successeur et tenant les biens de Ponttet et Bertrand de Rocles, chevalier de l'ordre du temple de Jérusalem, ses aïeul et grand'oncle paternel, et encore comme époux et procureur de noble Marie de Vernon, et administrateur légal des biens de Jean, leur fils, remit et cèda à frère Gauthier de Carapelle, procureur de l'hôpital de Montpellier, pour l'entier paiement de ce qu'il devait à cet hôpital, en vertu du legs fait par

Folquet de Rocles, en 1196, un moulin appelé Teulé-Rousse, situé dans le mandement de Tauriers, près de l'Argentière, et exempt et franc de toutes tailles et servitudes (1).

<sup>(1)</sup> Noverint, etc. Quod anno domini 13330 et 28ª die julii, etc. Cum, olim videlicet anno dominica incarnationis 11060 et · die 3º Kal. mensis Martis, nobilis et egregius vir dominus Folquetus, dominus de Roculis, miles bonæ memoriæ, guandam in sue . per ipsum facto et condito ultimo testamento recepto per magistrum Petrum La Balma, not. pub. pro ut prima facie apparebat · per quod dam publicum testamentum sive clausulam a dicto tes-· tamento extractam, quod incipit in secunda sui linea secolo et . finit in eadem rege et ante verbum acta immutet, legasset hospistali sancti spiritus Montispessulaniter mille solidos turonenses per Pontium ejus nepotem, filium Pontii, domicelli, quondam rejus filii heredem, dicti testatoris ao successores predicti sui heredis, per solutiones quinde cim solidorum turonensium, anno quo-· libet in festo dominico Pentecosten persolvendorum, donec legatum predictum fuerit integre et ad plenum dicto hospitali perso-· lutum. Ut vero deinceps dictus dominus Pontius, dominus de Ro-· oulis, heres predictus, ab intestato dies suos clausisset extremos, · bonaque sua inter suos liberos divisa fuissent, ao in compositione sive accordio dictæ divisionis, factæ sub anno domini 1245° et · die 9º hal. mensis Julii, per magistrum Stephanum de Fayeto, not. pub. receptie, pro ut in ea legebatur, nobiles viri Ponttetus de Rocults, et religiosus frater dominus Bertrandus de Roculis, ordinis Templi Jerhozolimitani, fratres germani, quondam fi-· lii prefati domini Pontii, heredis militis quondam, et dominæ · Loysa de Montelauro, domicella quondam, ejus uvoris prime-· riæ communes solvere tenerentur predicto hospitali sancti spiritus Montispessulani, sextampartem predictorum quindecim solido. rum turonensium, videlicet quolibet anno duo solidos cum dimi-· dio turonenses dictique duo solidi cum dimidio a longo tempore citra minime fucrint soluti, pro ut. fertur. Hino est quod in presentia mei notarii et test. subscript. constitutus nobilis vir » Johannes de Roculis, dominus de Roculis, Dioc. vivar. filius » ao heres universalis nobilis viri domini Pontii, domini ds Roculis, militis quondam, ut successor et bona tenens predict. nobilium dominorum quondam Pontteti de Roculis, et religiosi fratris Bertrandi de Roculis ordinis templi Jerhozo-· limitani perceptorisque Jalesii militum avi paterni et propasterni dicti domini de Roculis, et etiam ut maritus et procurator legitimes nobilis Maria de Vernone, uxoris sua, et legiti-· mus administrator nobilis Johannis filii sui, per quos sui ucorem suam et filium suum omnia et singula ratificari, emologari et confirmari promisit et juravit in et sub obligatione omnium bonorum suorum, ad solam et simplicem requisitionem religiosi viri fratris Gauterii de Carapelle, perceptoris et procuratoris, pro ut dicebat, hospitalis Montispessulani ordinis Sti - Spiritue predicti, non visto. Vendidit etc., etc., etc.,

XI. Jean II, seigneur de Rocles, chevalier, recut, par acte passé devant Jean de Brive, notaire, le 2 janvier 1377, en présence d'honorable homme maître Étienne de Mongiers, son baile, le serment que firent les habitants de Rocles, de ne faire aucune réunion ilcite ni aucun monopole contre ledit Jean, seigneur de Rocles, contre le roi ni contre leurs sergents et officiers. Jean II, fut père de Pierre Ier, qui suit.

XII. Pierre Ier, seigneur DE Rocles, fils et donataire de Jean II, seigneur de Rocles, chevalier, reçut en cette qualité, dans le courant de l'année 1391, vingtquatre reconnaissances de ses vassaux, passées devant Pons Gazel, notaire. La première est du 15 mai, et la dernière du 1er mars de ladite année (v. st.). Le 27 mars : 1303, Pierre de Rocles et Dalmas, son fils, seigneurs de Rocles, transigèrent, devant Jean de Brive, notaire, avec Pierre Chabrol, prêtre, sur un différent qui s'était élevé au sujet des hommages et cas de taillabilité que ces seigneurs exigeaient sur diverses terres et maisons situées dans la paroisse de Joannas et le mandement de Tauriers, acquises, le 28 août 1368, devant Olivier Aycelin, notaire, par ledit Chabrol, de Raymond Malarsse. Il est dit dans cette transaction que Pons Malarsse, père de Raimond, avait reconnu ces maisons et pièces de terre vis-à-vis de noble Pons , seigneur de Rocles, chevalier, bisaïeul et trisaïeul paternel desdits Pierre et Dalmas, seigneurs de Rocles; ladite reconnaissance passée, le 16 octobre 1330, devant Jean Gay, notaire. ll y est encore dit que les lods de cette acquisition avaient été payés par ledit Chabrol, acquéreur, à feu noble Jean de Rocles, chevalier, père et aïeul desdits seigneurs de Roeles, demandeurs. Pierre épousa en premières noces Blanche de Til. Le nom de sa seconde femme n'est pas connu. Ses enfants furent ;

## Du premier lit :

1°. Pierre de Rocles, dit de Til, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem;

Du second lit:

2°. Dalmas ler, qui suit;

5°. Guillanme de Rocles, licencié és-lois;

4°. N... de Rocles, femme de noble Gaillard de Borenc, de la paroisse de Saint-Martin de Valgorge.

XIII. Dalmas I'r, seigneur DE Rockes, damoiseau, recut comme co-héritier de son aïeul, Jean, seigneur de Rocles, chevalier, conjointement avec Pierre de Rocles, son père, 93 reconnaissances féodales de leurs censitaires, passées devant Raimond de Laugère, notaire, dans le courant de l'année 1393. L'avant dernier jour du mois de mars de la même année, devant Jean Martin, notaire, il donna quittance de lods en la même qualité d'héritier de Jean, seigneur de Rocles, chevalier, son aïeul, (Filius nobilis Petri, scutiferi, ac heres clari et potentis viri domini Joannis, domini de Roculis, militis, avi sui paterni), à Pierre Andeol, du lieu de Blaunac, paroisse de Rocles. Peu avant le 25 juin 1393. il avait contracté mariage, devant le susdit Raimond de Laugère, notaire de Joannas, avec demoiselle Catherine de Brie, laquelle, par acte de ce jour, passé devant Jean de Brive, notaire de l'Argentière, donna quittance à vénérable homme Guillaume de Brie, bachelier ès-décrets, curé de l'Argentière et official du même lieu, d'Aubenas et de Pradelles, son cousin, de la somme de 96 francs que ce dernier lui avait donnée en augmentation de dot, dans son contrat de mariage. Par un acte de l'an 1400, reçu par Antoine Vacher, notaire, dans sa maison de Lairolles, paroisse de la Blachère (Saint-Julien), Pierre de Rocles, dit de Til. religieux, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, fit donation à Dalmas, son frère consanguin, de certains fiels situés dans les paroisses de Jaujac et de Rocles, qui avaient appartenu à Blanche de Til, sa mère, première semme de seu Pierre de Rocles. Le 4 août 1422, le même Dalmas passa un accord devant Hélie Martinent, notaire, tant en son nom qu'au nom de noble François de Rocles, son fils, avec Jean Colet et Vincent Dubés, son gendre, maréchaux audit lieu de Rocles, à raison de certaines terres, maisons et moulin, que seu noble Pierre de Rocles, père dudit Dalmas, avait donnés à nouvel achept aux défendeurs. Pour terminer ces différents, on convint, de part et

d'autre, de s'en rapporter à l'arbitrage de noble et puissant homme messire Pons, seigneur de Beaumont, chevalier, de vénérable et airconspect homme Barthélemi la Vernade, licencié ès-fois, et aux arbitres et amis communs des parties. Dans cette même transaction, il est dit qu'il existait déjà certaine querelle et procès entre Pons, seigneur de Beaumont, et ledit Dalmas, seigneur de Rocles, à raison de quelques devoirs de vasselage que ce dernier avait manque de rendre au premier, son seigneur suzerain. Afin de ne pas rompre l'amitié, union et concorde qui avaient toujours existé entr'eux, ils convinrent de s'en rapporter à l'arbitrage du susdit de la Vernade, promettant, l'un et l'autre, d'exécuter ce qu'il déciderait. Barthélemi de la Vernade décida, en conséquence, que le seigneur de Beaumont devait, en mémoire et considération de messire Jean, seigneur de Rocles, aïeul paternel dudit Dalmas, qui fut en son vivant un chevalier illustre, et des autres anciens chevaliers, ancêtres dudit Dalmas, oublier le passé, et continuer de le regarder comme fidèle vassal; et ordinavit amicabiliter quod dictus dominus Bellimontis, favore contemplationeque nobilis viri domini Joannis, domini de Roculis, clari militis quondam, avi paterni ejusdem Dalmatii aliorumque militum majorum ejusdem, dictum dominum de Roculis teneat in verum et fidelem vassallum, pro ut quilibet dominus tenere debet vassallum suum (1). Dalmas de Rocles fit une vente au même Pons, seigneur de Beaumont, par acte du 5 mars 1423, passe devant Jean Valschaldes, notaire; fit, par-devant le même notaire, le 12 novembre 1430, un acte d'échange, qu'il promit de faire ratifier par noble Fran-

<sup>(1)</sup> Le fief qui fait le sujet de cette contestation et de cette double transaction fut vendu, sur la fin du même siècle, par un au tre Dalmas de Rocles, arrière-petit-fils de celui qui fait l'objet du présent article, à Pierre de Borne, seigneur de Laugère, qui en habitait le château. En vendant, il livra à l'acquéreur du fief la copie originale qui avait été faite à l'usage de son bisaleul. Ce château de Laugère ayant passé, vers le milieu du 16 siècle, de la maison de Borne dans celle de Fontaines, le chef actuel de cette dernière maison a trouvé cette copie originale parmi les titres qui sont en sa possession, et l'a remise au chef de la famille de Rocles, seigneur de Tauriers, qui l'a en son pouvoir.

cois de Rocles, son fils; fit, tant en son nom qu'au nom dudit noble François, et de noble Dalmas, fils dudit François, son petit-fils, une vente à Foulques de Beaumont, petit-fils maternel et héritier du susdit seigneur de Beaumont, chevalier, par acte passé, le 10 janvier 1446, devant Bertrand de Malet, notaire; et, enfin, par actes des 16 mai et 16 décembre 1449, reçus par le même notaire, reconnut, conjointement avec les susdits François et Dalmas de Rocles, plus jeune, ses fils et petitfils, tenir en fief franc et noble du seigneur de Beaumont tout le mas de Courtes, situé dans la paroisse de Rocles, de même que le mas de Lambertarie, situé en la paroisse de Joannas, ainsi que tous les cens, services et hommages qu'ils possédaient dans l'étendue desdites paroisses de Rocles et de Joannas. Il renouvela cet hommage, tant en son nom qu'au nom de ses fils et petit-fils, le 6 septembre 1450. Onne lui connaît d'autres enfants, issus deson mariage avec Catherine de Brie que François, dont l'article suit.

XIV. Noble François DE RocLES, recutune procuration de son père, le 12 février 1422; il fournit au seigneur de Beaumont, conjointement avec Dalmas, son père, et autre Dalmas, son fils, la reconnaissance en fief franc et noble, dont il est parlé au degré précédent. En 1463, François de Rocles et Dalmas, son fils, eurent un différent avec l'Université de Rocles, au sujet de biens provenus à Dalmas de Rocles, (le plus jeune), petit-fils et fils desdits François et Dalmas, par donation de seu Jacques Pison. L'Université prétendait que ces biens, ayant toujours payé les tailles royales, n'avaient pas changé de nature, quoiqu'ils fussent tombés dans des mains nobles, n'entendant point contredire la noblesse des sieurs de Rocles, dont les aïeux avaient fourni plusieurs chevaliers illustres dans leur pays. Ces derniers répondirent qu'étant nobles de race, et les biens suivant l'état des personnes. ceux qui faisaient l'objet de la contestation étaient conséquemment non assujétis aux tailles royales et autres impôts communs. Pons de Brison, bachelier ès-lois, prieur et curé de la paroisse de Rocles et Antoine de Landos, baile de la cour civile de Beaumont, arbitres de ce différent, condamnèrent lesdits de Rocles à payer les tailles royales pour tous les biens provenus de feu Pison,

donateur, excepté pour un bois planté de chêne-vert. appele volgairement le Vieux-Chateau, situé près des ruines de l'ancien château de Rocles, et donné originairement en emphytéose, le 2 des calendes d'avril 1300, par noble homme Pons, seigneur de Rocles, chevalier, prédécesseur des susdits de Rocles. François fit son testament devant Bertrand de Malet, notaire, en 1466, dans lequel il nomme 18 enfants, 12 garçons et 6 filles, et 4 petits-fils, enfants de Dalmas, son fils aîné, dont l'article suit. Dans le cas où Jeanne de Malet, son épouse, ne pourrait demeurer avec son héritier, il lui assigne pour logement la grande tour de son vieux château, et veut qu'elle en jouisse de la même manière qu'en avait joui Catherine de Brie, sa mère. François fit diverses ventes de fiefs au seigneur de Beaumont, par actes recus par Rodilli, notaire, le 24 janvier 1468, et dans le cours de l'année suivaute.

XV. Noble Dalmas DE ROCLES, II. du nom, institué héritier principal de son père, en 1466, avait fourni au seigneur de Beaumont, en l'année 1449, devant Bertrand de Malet, notaire, avec Dalmas et François de Rocles, ses grand-père et père, la reconnaissance en fief franc et noble. Il ratifia, en 1477, toutes les ventes faites au seigneur de Beaumont, tant par son père que par son aïeul, et en fit lui-même de nouvelles. C'est par suite de ces nombreuses alienations féodales que tous les droits de justice et de sief sur la seigneurie de Rocles sont sortis de cette maison. Pour soutenir sa fortune et sa nombreuse famille, Dalmas II prit une chare ge de notaire, que ses descendants ont conservée pendant sept générations, charge qui, loin d'offrir nulle incompatibilité avec la noblesse, était ordinairement remplie par des cadets des meilleures familles (1). Aussi, dans tous les actes que recevait Dalmas, il n'omettait jamais de donner. les qualifications nobles à son aïeul, à son père, à ses frères, et même à ses enfants, quand il les nommait, soit comme témoins, soit autrement. De Catherine son épouse, dont le surnom est ignoré, il laissa:

<sup>(1)</sup> Voyez le tom. II de cet ouvrage, pag. 100, au mot notalas.

1°. Dalmas IV, qui suit;
2°. Noble Guillaume
de Rocles,
3°. Noble Simon de
Rocles,
4°. Noble Gaspard de
Rocles,

XVI. Noble Dalmas de Rocles, III du nom, nommé dans le testament de son aïeul, en 1466, épousa, par contrat passé devant Chalendar et Boisson, notaires, le 14 janvier 1480, Isabelle de Favon. Il passa un accord avec ses frères, en 1483, touchant leurs droits légitimaires, et fit une vente considérable au seigneur de Beaumont, par acte passé devant Pierre Valschaldes, le 3 février 1495. Dans son testament, reçu par Germain Lafont, notaire, le 19 juillet de l'an 1516, il institua pour son héritier Jean de Rocles, son petit-fils, fils de Charles, son fils et son douataire. Il laissa de son mariage, entr'autres enfants, Charles, qui suit.

XVII. Noble Charles DE ROCLES, II du nom, épousa, par contrat passé devant Bernard, notaire, le 29 mars 1508, Jeanne de Malaval, et donna quittance de sa dot, le 21 mai suivant. Elle fit son testament par-devant Terangeto, notaire, le 26 juillet 1545, en faveur de Pierre de Rocles, son fils. Charles de Rocles donna reconnaissance au seigneur de Beaumont de son mas de Courtes, sis au lieu de Rocles, et autres terres jadis reconnues, en 1449, par François et Dalmas de Rocles, ses aïeul et bisaïeul, avec hommage noble et baiser de paix, par acte passé devant Audigier, notaire, le 26 août de l'an 1550. Il fit son testament, le 30 septembre 1549, devant Pierre Tarangeto, notaire, et fit son héritier son fils Pierre. Il eut deux fils:

1°. Jean de Rocles, prêtre, qui fit cession de l'hérédité de Dalmas III, son grand'père, à Pierre, son frère, en 1543;

2º. Pierre qui suit.

v.

XVIII. Noble Pierre DE ROCLES, II. du nom, embrassa le calvinisme, et fut l'un des chefs du conseil des

38

résormés. Il avait épousé, par contrat passé devant Valentin, notaire, le 13 janvier 1541, JeannedeVeyzière, qui sit son testament, par-devant Alamel, notaire, le 21 mars 1568. Pierre sit le sien, par-devant André, le 23 mars 1566, et un codicile, par-devant Deleuze, le 28 juillet 1580; ensin, il sit un second testament, par-devant le même notaire, le 25 décembre 1591. Ses ensants furent:

1º. Simon, dont l'article suit;

2°. Joseph de Rocles, légataire de sa mère, en

XIX. Noble Simon de Rocles, fils aîné et héritier de Pierre II, commandait, en 1573, une compagnie de religionnaires, à la tête de laquelle il s'empara d'Alet, à la fin du mois de mars, conjointement avec le capitaine Castelrens (1). L'an 1582, il épousa Antonie de Lichères, et, en faveur de ce mariage, Pierre de Rocles, son père, lui fit donation de ses biens. Lui et sa femme firent un testament mutuel, devant Vézian, notaire, le 22 novembre 1622, en faveur de Pierre, leur fils, qui suit. On voit par cet acte que Simon de Rocles avait abjuré le calvinisme.

XX. Noble Pierre de Rocles, IIIe du nom, épousa, par contrat passé devant Vézian, le 19 juin 1624, Susanne de Valens, et sit deux testaments, devant le même notaire, le 29 août 1629, et le 4 mai 1647, et un codicile, le 5 sévrier 1651, par lesquels il institue son héritier universel Pierre qui suit, et donne à titre d'aumône et pour les aider à se marier, à Louis, Pierre, André, Marc et Eric de Rocles, ses ensants naturels, la somme de 400 livres, et outre cela, 30 livres à chacun pour apprendre un métier, voulant qu'ils soient nourris dans sa maison par son héritier, jusqu'a ce qu'ils se soient mariés ou qu'ils soient d'âge à recevoir leurs legs (2). Pierre de Rocles, sur la présentation et vérisi-

<sup>(1)</sup> Histoire générale du Languedoc par D. Vaissète, tom. V, pag. 319.

<sup>(2)</sup> Tous ces enfants naturels ont été mariés, et ont laissé une nombreuse postérité.

cation de ses titres de noblesse, fut déchargé du droit de franc fief, et maintenu dans son ancienne race et lignée par Jean-Balthazar, intendant en Languedoc, et commissaire départi par S. M. pour la liquidation des taxes ordonnées être faites sur les roturiers possédants fiefs, terres et seigneuries nobles, sujettes au ban et arrière-ban, aux généralités de Montpellier et Toulouse.

XXI. Noble Pierre de Rocles, IVe du nom, épousa, par contrat du 21 novembre 1648, passé devant Vézian et Belidentis, notaires, Jeanne de Rocher. Il fit deux testaments, le premier, le 1er août 1660, devant Suchet, le second, le 22 septembre 1671, devant Vézian, notaire, par lesquels il institue son héritier principal, son fils aîné, lui substituant tous ses autres fils dans l'ordre de primogéniture, savoir:

- 1°. Étienne de Rocles, qui, le 7 décembre 1688, fit son testament, par-devant Vincent, notaire, par lequel il institue Jeanne de Rocher, sa mère, son héritière, et fait un legs à Jean de Rocles, son frère;
- 2°. Pierre de Rocles;
- 3°. Annet de Rocles, mort prêtre;
- 4°. Jean, dont l'article suit;
- 5°. Alexis de Rocles, né après l'an 1660, légataire de son père, en 1671. Il ne laissa que des filles.

XXII. Noble Jean de Rocles, IIIº du nom, parvint à l'hérédité des biens de Pierre de Rocles, son père, par le décès de ses trois frères aînés, morts sans enfants. Il fut institué héritier universel de sa mère, par son testament du 4 mars 1694, fait par-devant Vincent, notaire, servit dans les guerres de son temps, et y reçut plusieurs blessures. Il avait épousé, par contrat du 7 juillet 1694, Marie de Vézian, qu'il institua son héritière fiduciaire, le 22 août 1713. Ils eurent deux fils:

- 1º. Antoine-Auguste I, qui suit;
- François de Rocles, né posthume, prêtre, curé de la Chapelle-sous-Aubenas, mort en 1764 ou 1765.

XXIII. Noble Antoine-Auguste nz Rocles, Iet du nom, épousa, par contrat du 27 novembre 1754, Marie-Charlotte de Vincenti de Monsseveny, fille de messire Gabriel de Vincenti de Monsseveny, et de feu dame Marie-Anne le Brun. Antoine-Auguste I fit son testament, le 12 mars 1786, en faveur de noble Antoine-Auguste II, son fils, qui suit.

XXIV. Noble Antoine-Auguste DE ROCLES-TAURIERS, né le 30 juillet 1759, seigneur de Tauriers, de Chalabrèges, du château du Cros, et autres lieux, co-seigneur de Rocles, ainsi qualifié dans l'assignation qui lui fut donnée, le 10 mars 1789, pour assister parmi les autres nobles de la sénéchaussée de Villeneuve, à l'assemblée des trois états, convoquée pour l'élection des députés aux états-généraux du royaume, aujourd'hui juge-de-paix du canton de l'Argentière, a épousé, par contrat passé devant Vézian, notaire, le 15 décembre 1777, Louise-Gabrielle de Comte de Tauriers, fille legitime et héritière de Jean-Louis de Comte, seigneur de Tauriers, de Chalabrèges et autres lieux, capitaine au regiment de Rohan-Rochefort, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, grand-bailli et commandant de la ville de Joyeuse, et de dame Louise de la Baume. De ce mariage sont issus huit enfants, dont quatre sont morts jeunes ou sans postérité. Les autres sont :

> 1°. Charles-Louis-Auguste de Rocles-Tauriers, né le 29 septembre 1779, fusillé comme l'un des principaux chess des troupes royalistes du Vivarais, vers le milieu de l'an 1800;

2°. Henri-François-Florent, dont l'article suit;

3°. Charles-Louis de Rocles-Tauriers, né le 1° mai 1789, qui, obligé comme conscrit de servir, entra, le 6 juin 1813, dans le 4° régiment des gardes-d'honneur, et lut fait lieutenant d'une compagnie des volontaires royaux, lors de la restauration. Il sert actuellement avec le même grade dans le 4° régiment d'infanterie légère, ci-devant légion de l'Ardêche;

4º. Marie-Marthe-Bonne-Gabrielle de Rocles-Tauriers, mariée, le 19 août 1818, avec Augustin Gache, receveur de l'enregistrement à l'Argentière.

XXV. Noble Henri-François-Florent de Rocles-Tauriers, né le 26 juillet 1786, obligé de servir, par la loi de la conscription, entra au service, le 25 mars 1806, en qualité de vélite chasseur à pied, et fit les campagnes de 1806 et 1807 à la grande-armée. Il obtint son congé de réforme, le 1° mai 1809, et épousa, le 1° janvier 1811, Jeanne-Emilie - Alexandrine de Monteil, fille de feu Joseph-Aimé de Monteil, et d'Élisabeth de Saladin. De ce mariage sont issus:

1°. Henri-Joseph-Gaston de Rocles-Tauriers, né le 18 juin 1815;

2°. Antoine-Joseph-Hippolyte de Rocles-Tauriers,

né le 14 avril 1817;

5°. Joséphine de Rocles-Tauriers, née le 24 janvier 1812;

4°. Mélanie-Antoinette de Rocles-Tauriers, née le 14 avril 1817.

Armes: D'or, au lion de gueules, cantonné de trois rocs d'échiquier et d'un croissant d'azur au dernier canton; au chef cousu d'argent, chargé de quatre palmes issantes et pendantes, deux à dextre et deux à senestre de sinople; à la bordure d'azur. Casque taré au tiers, orné de ses lambrequins, et sommé d'une couronne de comte. Cimier: Un lion issant de gueules. Supports: Deux taureaux. Devises: 1° Ut rupes animo firmus; 2° Prætiis semper crescendo. Légende: Leonetti palma.

ROLLAND; noble et ancienne famille, originaire de Normandie (dont il est parlé dans Gui Allard, rédacteure du Nobiliaire du Dauphiné, imprimé à Grenoble, en 1679, et dans le Dictionnaire généalogique des premières maisons de France, par M. de La Chenaye-des-Bois, tom. III, imprimé à Paris en 1757), établie depuis environ 350 aus en Guienne, où elle fut transférée par Étienne de Rolland. Plusieurs seigneurs de ce nom out rendu des services à l'état, et se sont signalés en exposant et leur vie et leur fortune pendant les guerres de Normandie, sous Charles VII; durant les troubles de la

Guienne, sous Louis XIII et Louis XIV, et pendant les derniers troubles du royaume, sous Louis XVII et Louis XVIII.

Cette samille est alliée avec celles des Leberthon d'Aiguille, premier président au parlement de Bordeaux, Monservand, grand-sénéchal de Guienne, Moneins-de-Tréville, Montesquieu, Canolle, marquis de Lescours, Calvimont, Donissan, la Rochejaquelein, marquis Dalon, Daux, de Lur-Saluces, la Chassaigne, Verthamont, comtes de la Tresne, et autres premières maisons de la province.

La généalogie de cette famille, prouvée par titres, commence à Thevenin de Rolland, qui fut un des cent hommes d'armes de la grande ordonnance dû roi Charles VII. Les diverses guerres et les troubles de l'intérieur de la France ayant à plusieurs reprises causé le pillage de ses châteaux, et la perte d'anciens titres et papiers, ainsi qu'il est constaté par le double des pièces remises à M. Clairambault, en 1755, et qui se trouvent dans ses manuscrits, il est aisé de conclure que les preuves de cette maison remonteraient à une origine beaucoup plus reculée, puisqu'il fallait être gentilhomme, et avoir une certaine fortune, pour être admis dans les compagnies de la grande ordonnance du roi Charles VII, formées en 1445.

Thévenin de Rolland, dont il est parlé ci-dessus, était un des cent hommes d'armes de la grande ordonnance du roi Charles VII, et servait dans la compagnie de M. d'Estouteville, chevalier, seigneur de Torcy; ce qui est constaté par un état de ladite compagnie, certifié par messire Jean du Tillay, commis par le roi. Il se trouva au siège de Rouen et à la bataille de Fourmigny, en 1449 et 1450.

I. Guillaume de Rolland, écuyer, cousin-germain de Thévenin, dont il vient d'être parlé, était un des dix hommes d'armes de la grande ordonnance du roi Charles VII, et servait dans cette compagnie de messire Jean de Blosset, seigneur de Saint-Pierre, ce qui est constaté par un état de la compagnie, certifié par Rogier, secrétaire des guerres, en 1475. Il habitait alors le pays

de Caulx, vicomté de Rouen, et avait épousé Jeanne Papin.

II. Étienne pr ROLLAND, son fils, écuyer, quitta le service à l'époque ou il fut pourvu, par le roi Louis XI, d'une charge de conseiller au parlement de Guienne, lors de sa création, en 1462. Ce fut alors qu'il quitta la Normandie, et qu'il vint s'établir à Bordeaux, pour y exercer cette charge. Il avait épousé Marguerite de Quatremarres, veuve de noble homme Jacques Lombart, écuyer, seigneur de la Bouquelande. Il eut de ce mariage.

III. Flory DE ROLLAND, écuyer, seigneur du Pont (1), qui fut pourvu de la charge de conseiller au parlement de Guienne par le roi Charles VIII, en 1492, et maintenu dans ladite charge, en 1498, par lettres de confirmation d'office, du roi Louis XII. De son mariage avec Peyronne Micquau naquirent deux filles et un fils qui suit.

IV. Adrien de Rolland, écuyer, seigneur du Pont, licencié ès-lois, fut nommé par le roi, jurat gentilhomme à Bordeaux, puis juge de la prevôté royale de Barsac. Il mourut, en 1547, laissant de son mariage avec Françoise de Singareau, nièce de Geossroy de la Chassaigne, 4° président au parlement de Gnienne, quatre filles et deux sils: 1° Joseph, qui a continué la branche aînée (2), de laquelle sont descendus Jean de Rolland, à qui le cardinal de Sourdis accorda le droit de banc et sépulture dans l'église de Barsac, en 1623; Jacques de Rolland, chevalier de l'ordre du roi, gentishomme ordinaire de sa chambre, en 1645, capitaine de cavalerie, en 1646, puis vice-sénécta de Guienne. Ce sut lui qui, dans les troubles de 1653, sit rentrer cette province dans l'obéissance, en ménageant par des

<sup>(1)</sup> La seigneurie et château du Pont, dont cette famille est en possession depuis lors, est située en Guienne, à six lieues de Bordeaux, entre Barsac et Preignac.

<sup>(2)</sup> Cette première branche s'est éteinte, en 1801, par la mort de Jean-Baptiste de Rolland, chevalier des ordres du roi et exempt de ses gardes.

intelligences secrètes et adroites la reddition de Bordeaux et de Bourg, place alors importante. Louis XIV faisait grand cas de lui, ainsi que le constatent plusieurs lettres que lui ont écrites ce monarque, les ducs de Vendôme, de Guise et de Candalle, et qui sont conservées dans la famille. Ce fut en conséquence de ses services et à cause des pillages arrivés à plusieurs reprises dans ses châteaux du Pont et de Budos, que le roi lui accorda deux sauvegardes, en 1651 et 1653; et Joseph de Rolland, major d'infanterie, chevalier des ordres du roi, et gentilhomme ordinaire de sa chambre, qui fut l'auteur des seigneurs de Lastous, qui forment la troisième branche; 2° Guillaume, dont l'article suit.

V. Guillaume de Rolland, écuyer, seigneur d'Escortinals (1), de la Roque et de Villenave, fut l'auteur de la seconde branche. Il ne paraît point qu'il ait occupé de charge. Il épousa, en 1566, Jeanne Saurreau, de laquelle il eut quatre filles, et un fils qui suit.

VI. Israël Dr. ROLLAND, écuyer, seigneur d'Escortinals, de la Roque et de Villenave, se maria avec Catherine Bertrand, dont il eut Arnaud, qui suit; et mourut en 1616.

VII. Arnaud de Rolland, écuyer, seigneur d'Escortinals, de la Roque et de Villenave, conseiller à la cour des aides et finances de Guienne, épousa, en 1641, Marie de Thorisson, dont il eut:

1º. Philippe de Rolland d'Orde, officier au régiment de Champagne, mort sans postérité. Il s'était signalé lors des troubles de Guienne, et avait de aussi conseiller à la même cour des aides, en 1671;

2º. Joseph, qui suit :

VIII. Joseph de Rolland, chevalier, seigneur d'Escortinals, de la Roque et de Villenave, capitaine, puis commandant de bataillon dans le régiment de Norman-

<sup>(1)</sup> Cette terre est située dans le Languedoc, près Montauban-

die; sut employé dans des occasions importantes durant toutes les guerres de Sicile, et y donna des preuves éclatantes de valeur et de zèle pour le service du roi, comme il est dit dans des lettres de grâce, du mois de décembre 1682, à lui accordées par Louis XIV, pour s'être battu en duel. Il quitta le service, à la mort de son frère, et sut pourvu de la charge de conseiller, puis de celle de président à la cour des aides de Bordeaux, en 1691. Il obtint, conjointement avec son frère, en 1673, des lettres de relies de noblesse. Il mourut, en 1722, laissant de son premier mariage avec Marguerite de Boucaud, un sils nommé François-Joseph, qui suit et de son second mariage avec Thérèse de Canolle-Lescours, cinq enfants, tous morts sans postérité.

IX. François-Joseph de Rolland, chevalier, seigneuc de la Roque et de Villenave, (1) était conseiller du roi, président à la cour des aides et finances de Guienne, où il siégea, pendant 43 ans. Durant plusieurs années, il sut chargé seul de la direction de toutes les affaires de cette compagnie, en l'absence du premier président, dont il remplit les fonctions avec antant de zèle que de talent, ainsi que le prouve sa correspondance avec le ministère. Il se maria, en 1723, avec Jeanne de Chaperin, dont il eut un fils, qui suit.

X. Jean-François de Rolland, chevalier, seigneur de la Marque, de la Roque et de Villenave, fut nommé, en 1773, conseiller du roi, président à mortier au parlement de Bordeaux, où il siègea pendant 27 ans. On lui conserva le titre de président honoraire. Quoiqu'il ne fût pas en charge à l'époque de la suppression des cours souveraines, en 1790, il ne fut pas plus que ses anciens collégues à l'abri des persécutions suscitées par les révolutionnaires, et périt comme eux victime de leur fureur, en 1794, laissant une femme et quatre enfants, qui, comme ant d'autres, furent exposés pendant plusieurs années à tous les dangers.

L'activité de son génie et la droiture de son jugement

<sup>(1)</sup> Ces terres sont situées en Guienne, près Cadillac, à six lieues de Bordeaux.

le mirent fréquemment en rapport avec les premiers magistrats de la province, qui, dans plusieurs occasions, notamment en 1770, 1773 et 1788, lui durent les moyens de prévenir des fléaux que les circonstances faisaient appréhender pour la ville de Bordeaux. La considération qu'il s'était acquise et sa fortune ne le mirent pas moins à même de procurer aux habitants malheureux des campagnes voisines le soulagement et tous les genres de secours, que les rigueurs des saisons ou des événements fortuits ne rendaient que trop souvent nécessaires. Il avait épousé Madelaine de Thilorier, dont il ent:

1º. Armand-Louis-Jean-Marie, qui suit;

2°. Marie-Madelaine, mariée à M. Papin de la-Gaucherie, chevalier de l'ordre du Roi;

3º. Henriette - Françoise, mariée à M. Romain,

marquis Dalon;

4°. Sophie-Thérèse, mariée à M. de la Marthonie, chevalier de l'ordre du Roi.

XI. Armand-Louis-Jean-Marie de Rolland, chevalier, lieutenant de cavalerie, possesseur des même terres que son père, se livra d'abord à l'étude des lois; mais la continuité des troubles qui ont agité le royaume, l'empêcha de suivre la carrière de la magistrature. Il sut dépouillé de la charge de conseiller, que son père lui avait laissée. Les princes, strères du roi Louis XVI, ayant quitté la France, il se rendit en Allemagne auprès d'eux, en 1791, et leur offrit ses services. Il sit la campagne de 1792 dans les compagnies d'ordonnance qui faisaient partie de la maison du roi, et celles de 1793 et 1794 dans l'armée des alliés. Après le licenciement de cette armée, il resta quelques temps en Allemagne, puis passa dans la Bretagne, qui s'était prononcée pour le parti du roi, d'où il revint, en 1801, en vertu de l'amnistie.

Rentré dans les propriétés dont il n'avait pas été dépouillé, il ne tarda pas à être employé dans plusieurs administrations civiles et établissements de bienfaisance. Son zèlé pour le bien public lui mérita plusieurs missions particulières de la part des premières autorités de sondépartement, et il fut, à plusieurs époques, nommé président d'assemblées cautonales. En 1813, un parti s'étant somé dans la Guienne, en saveur des Bourbons, il y prit part, ainsi qu'aux événements de 1814; et, dans la matinée du 12 mars, il se signala par un acte particulier de dévouement, que son A. R. Mgr. le duc d'Angoulème daigna remarquer, et dont elle daigna se rappeler dans la suite, en ordonnant spécialement qu'on lui remit la décoration concédée par S. M. aux volontaires royaux, dont il saissit partie. Il su nommé alors ches de batsillon commandant les gardes nationales de son canton. Il a épousé, en 1803, Marie-Louise-Jacqueline Canolle de Lescours. De ce mariage sont nés:

- 1º. Joseph-Louis-Victor de Rolland;
  - 2º. Louise-Marie-Josephine de Rolland;
- 5°. Sophie-Jacqueline-Marie de Rolland.

Armes: D'azur, à un lion d'or, couronné d'hermine, armé, lampassé et floqué de gueules. Tenants: Deux hommes d'armes, ayant chacun à la main une épée haute d'argent garnie d'or, avec ces mots latins sur chaque bras portant l'épée; à l'un servat, et à l'autre, tuetur; l'écu timbré d'un casque taré au tiers. Cimier: Un lion issant, d'or, semblable à celui des armes, tenant de la pate droite un badelaire d'argent, garni d'or, menaçant de frapper. Devise: Nomine magnus, virtute major.

DE RONNAY; famille noble de Normandie et du nombre de celles dont l'origine se perd dans l'antiquité des temps; elle est connue depuis plus de 800 ans sans interruption, et elle tire son nom de la terre et seigneurie de Ronnay, fief de hautbert, mouvant du roi. Cette terre est située entre Falaïse et Argentan.

Les membres les plus marquants de cette maison sont :

N.... DE RONNAY, prieur de l'hôpital, qui accompagna saint Louis à la Terre-Sainte. (Vély. Histoire de France, tom. IV, pag. 471.)

Jean de Ronnar, seigneur de ladite terre, capitainecommandant du château de Falaise, en 1270, (suivant le rôle des anciens arrières-bans, rapportés par la Roque, à la fin de son traité de la noblesse). Robert DE RONNAY, chevalier, seigneur de ladite terre, capitaine d'une compagnie de 50 hommes d'armes d'ordonnance, tué à à la bataille d'Azincourt, en 1415.

Philippe et Antoine de Ronnay, tués, en, 1524, au siège de Pavie.

Thomas DE RONNAY, II. du nom, seigneur dudit lieu, lieutenant des gendarmes, gouverneur et commandant pour le roi du château de Falaise, et gouverneur d'Alençon. Ce dernier eut pour fils Antoine de Ronnay, chevalier de l'ordre du roi, capitaine d'une compagnie de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, gentilhomme de sa chambre et lieutenant de la compagnie de ses gendarmes; il convoqua le ban et l'arrière-ban du bailliage de Caen, par commission de M. de Matignon, du 12 octobre 1567. Il eut plusieurs garçons, dont Julien et Jacques, capitaines de gens de guerre, tués à la bataille de Montcontour, en 1569. — André, capitaine, mort à Rouen. — Louis capitaine, mort à Chartres. — Thomas, aussi capitaine, mort en Portugal.

Le même Antoine de Ronnay eut encore pour fils :

Jean DE RONNAY, IIIº du nom, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, marie, le 30 juillet 1587, à Jacqueline de Thiboult, dont il eut:

- Louis de Ronnay, chevalier de l'ordre du roi, mort de ses blessures en Allemagne, commandant un détachement;
- 2°. Philippe de Ronnay, aussi chevalier de l'ordre du roi, capitaine des chasses de S. M., lieutenant-colonel commandant au régiment d'Harcourt;
- 3°. Antoine de Ronnay, chevalier de Malte, lequel quitta la croix, étant devenu le seul héritier de son nom, qu'il a perpétué jusqu'à nos jours.

On peut consulter le tom. XV du Dictionnaire héraldique de M. de la Chesnaye des-Bois, où se trouve en entier la généalogie de cette ancienne famille, qui est représentée de nos jours par:

Messire Thomas-François DE RONNAY, né le 23 mars 1752, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, émigré capitaine d'infanterie, rentré en France en 1799. Il recut l'ordre du comte de la Chapelle pour prendre un commandement dans l'armée catholique et royale de Basse-Normandie, commandée par le général comte Louis de Frotté : il ne lui est resté, de son mariage avec noble demoiselle N.... Langlois de Longuemare, qu'une fille, Émélie-Adélaïde de Ronnay, mariée, le 29 juin 1809, à messire Charles-Anne de Godet de Thuiley, chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon commandant les grenadiers du 1er bataillon du 5º régiment de la garde royale. Thomas-François de Ronnay a eu deux frères tués dans les Pavs-Bas, au service du roi, pendant l'émigration. Son second frère, le chevalier de Ronnay (Antoine-François), capitaine au régiment de Loyal - Emigrant, commandé par le duc de la Châtre, est mort lieutenant-colonel depuis la restauration, par suite de ses blessures et des fatigues de la guerre. Il lui reste deux autres frères, Louis-Xavier de Ronnay, chevalier de Saint-Louis et capitaine, et Joachim-Benoist de Ronnay, marié, le 2 décembre 1820, à noble demoiselle Victoire-Joséphine de Frotté.

Les alliances de cette famille sont, entr'autres, avec celles d'Avesgo, de la Bellière, de Bernard de la Rosière, de Berquin, de Boutin de Victot, de Corday, Dramard de Chassin, Droulin, de Fresnay, de Givry, de Guiry, de Jupiles, de Lescalle, de Malet, de Martineau de Thuré, de Méry, du Moinet, de Molay, de Ners, d'Orglandes de Briouse, de la Roque de Naubourg, de Serans, de Tigny, de Vauborel, de Viel de Raveton, etc., etc.

Armes: Coupé de gueules et d'argent, à trois losanges, deux en chef et une en pointe de l'un en l'autre. Supports: Deux lions au naturel, affrontés, ayant la tête contournée, armés, lampassés et vilenés de gueules. Couronne de marquis. Cimier: Un lion issant. Devise: Illuminat virtus.

DE LA ROQUE DE MONS, en Périgord; noble et aucienne famille, dont la filiation remonte à Bertraud 1.ºº de la Roque, chevalier, en faveur de qui Roger-Bernard, comte de Périgord et seigneur de Bergerac, confirma, en 1339, la vente qu'Adémar Brunet, bourgeois de Bergerac, lui avait faite d'un moulin situé sur le ruisseau du Caudou, près de Bergerac. On le croit père de:

Bertrand II de LA Roque, damoiseau, co-seigneur de Reillac, qui, par son testament de l'an 1355, donna tous les biens qu'il avait à Bergerac, aux enfants de seu Arnaud son sils, ainsi que ceux provenant de M. Hugon, chevalier, beau-père de ce dernier.

Arnaud de LA Roque, damoiseau, mourut avant son père, laissant, entr'autres enfants de N... Hugon, (Hugonis), sa femme, fille de N... Hugon, chevalier, Guillaume, qui suit.

Guillaume de la Roque, qualifié dans les actes, dès l'an 1383, damoiseau de Bergerac, vendit quelques rentes à Bergerac, en 1374, et succèda à Vidal Ferrier et à Benevente de Boisse, dans les biens qu'ils avaient près de Villeréal. Ce fut sans doute à cause de cette succession qu'il alla s'établir dans cette ville, comme on peut l'inférer de plusieurs actes, depuis l'an 1393, jusqu'en 1407, dans lesquels il prend la qualité de damoiseau de Villeréal. Un arrêt, de l'an 1490, le dit père d'Antoine; mais, comme il existe une trop grande distance entre ces deux individus, il est plus naturel de supposer qu'il y a eu deux Guillaumes, qui se sont succédé immédiatement l'un à l'autre.

Antoine de la Roque, écuyer, seigneur de la Mothe-Ferrier, etc., ent plusieurs procès avec N... de la Roque dame d'Escandaillac. Il paraît par les pièces de l'un de ces procès, qu'Alfonse, comte de Toulouse, avait fait donation de cetteterre, qui comprenait alors dix paroisses, avec haute, moyenne et basse justice, à Arnaud de la Roque (de Rupe), et que cette dame la tenait d'Amalvin de la Roque, son père. Elle demandait aussi à Antoine l'hommage d'un fief appelé David, qu'il possédait dans le voisinage du château d'Escandaillac. Antoine disait qu'il ne tenait son fief que de Dieu, et de son

épée. Cependant il sut condamné à un hommage d'une paire de gants, et l'arrêt qui le condamne, le d'eclare sits de Guillaume de la Roque, écuyer, sans autre détail. Il eut, en vertu de deux arrêts du parlement, dont le dernier est de 1493, le sief de la Mothe-Ferrier, que ses descendants ont possédé jusqu'à la révolution. De son mariage avec Catherine de Revel, vinrent, entr'autres ensants:

1°. Arnaud II, qui suit;

2°. Jean, qui herita de son père du fief de David, et fut auteur d'une branche qui s'allia plusieurs fois à la maison de Comarque, et s'éteignit avant l'an 1680.

Arnaud de LA Roque II. du nom, écuyer, seigneur de la Mothe-Ferrier, eut pour femme Agnès, aite Agnète de Gasc, fille du seigneur de Miallet et de Boissière en Querci; elle le rendit père de:

Jean I de La Roque, aussi écuyer, qui sut marié avec Gasparde de Castanède, sille de Jean, et de Jeanne de la Pérède, dont il eut:

Jean II de La Roque, allié à Marguerite de Bosredon, fille de Pierre, et de Catherine de Royère.

Jean III de LA ROQUE, fils de Jean II, prit alliance avec Claude de Saunier, fille de François, seigneur de la Borie et de Champagnac et de Guilhône de la Faye, et ent pour fils:

Jean IV de LA Roque, qui épousa Marguerite de Ferrand, dame de Bellegarde, fille de Galien de Ferrand, écuyer, seigneur de Peyran, et de Marguerite d'Abzac, dame de Bellegarde. De ce mariage provint:

Jean V de LA ROQUE, qui, de Jeanne de la Cour, sa femme, laissa:

Jean VI de LA Roque, marié à Henrie de Josset, fille de Paul, chevalier, seigneur de la Tacte, dont il a cu un fils, qui suit. Louis de LA Roque, chevalier, seigneur de la Mothe-Ferrier, de Mons, etc., épousa Marie-Anne de Hautefort-de-Vaudre, dont naquit:

Jean-François, comte de LA Roque, seigneur de Mons, député par la noblesse du Périgord aux états-généraux, en 1789. Il est mort dans la révolution, et a laissé deux fils et plusieurs filles de son mariage avec Marie de Sirvain, fille de Jacques, seigneur de Verdon et d'Élisabeth de la Goutte de Prat.

Armes: De gueules, à un lion léopardé d'or, sur une montagne de sinople.

DE ROSNAY (BERBIER DU METZ, comtes), vicomtes de Pernan; famille ancienne et distinguée, originaire du duché de Bourgogne, où on la voit figurer dans les montres militaires, sous le nom de la Motte (1), dès le milieu du 14° siècle. Elle a été maintenue dans sa noblesse d'extraction, par arrêt du conseil-d'état du roi, du 2 avril 1672, rendu sur la production et vérification de ses titres, établissant sa filiation suivie depuis Vieunot de la Motte, écuyer, sieur de la Motte de Varennes, dont le fils, Jacques de la Motte, écuyer, sieur de la Motte de Varennes, épousa, par contrat du 10 novembre 1524, Marguerite Peret, fille de Jean Peret, écuyer. Jacques Berbier, écuyer, oncle maternel de Jacques de la Motte, lui fit douation de tous ses biens en faveur de ce mariage, à la charge par lui et ses descendants de prendre exclusivement les nom et armes de Berbier. C'est

<sup>(1)</sup> Barthelemi de la Motte, écuyer, servait, en 1379, contre les grandes compagnies qui ravageaient la Bourgogue, sous Jean de Montagu, chevalier, seigneur de Sombernon, capitaine-général du duché. Gillequin et Renaud de la Motte furent du nombre des chevaliers qui, l'an 1394, accompagnèrent le duc de Bourgogne au voyage de Bretagne; Thibaut de la Motte servait, en 1414, dans la compagnie de Jean de Vergy, chevalier banneret, et Pierre de la Motte dans celle du sire de Salenove, en 147. Une branche de cette famille, connue sous le nom de la Motte-Sery, siégea aux états de Bourgogne, en 1572 et en 1662 : elle n'existait plus lors de la recherche de 1666 à 1667. Elle portait pour armes: De gueutes tait-le sur sable, arrondé en pointe en deux demi-cercles; au tion naissant d'or, sur le tout; au chef d'argent, chargé de trois coquitles de sable. (Geliot).

depuis cette époque que cette famille a cessé de porter le nom et les armoiries de la Motte. Elle s'est illustrée successivement dans la magistrature et dans les armées de nos rois. Pierre-Claude Berbier du Metz, seigneur de Chalette et de Corbeil, lieutenant-général des armées du roi, gouverneur de Gravelines, tué à la bataille de Fleurus, le 1<sup>ex</sup> juillet 1690, fut l'un des général des plus estimés du règne de Louis XIV. Il ponssa la perfection dans l'arme de l'artillerie au point où M. de Vauban porta celle du génie. Le roi daigna honorer la mémoire de cet excellent capitaine des témoignages de regrets les plus honorables (1). Étant mort sans postérité, ses biens passèrent à ses deux frères et à sa sœur:

1º. Louis Berbier du Metz, conseiller-aumônier du roi, et protonotaire du saint-siège apostolique, abbé commendataire de Saint-Martin d'Huiron, et de Sainte-Croix de Clinchamp, inhumé dans l'église paroissiale de Rosnay, où se voit encore son tombeau;

2°. Gédéon, qui suit;

- 3°. Marguerite Berbier du Metz, mariée, en 1665, avec Antoine le Menestrel, seigneur de Hanyvel et de Saint-Germain, grand-audiencier de France, dont sont nées:
  - a. Marguerite le Menestrel, semme, en 1694, de Jacques Bazin, comte de Bezons, qui

<sup>(1)</sup> On rapporte que Louis XIV, apprenant la mort de M. du Metz, dit au frère de ce général: « Vous perdez beaucoup, monsieur; mais je perds encore davantage, par la difficulté que j'aurai, de remplacer un si habile homme. Dans la campagne de 1657, il avait reçu au visage des éclats de mitraille qui lui crevèrent l'œil gauche, et lui enlevèrent une partie du nez. Un jour, madame la dauphine l'ayant aperçu au diner du roi, dit tout bas au monarque, qu'elle trouvait cet officier bien laid. Et moi, répondit be Louis XIV, je le trouve bien beau; car c'est un des hommes lès plus braves de mon royaume. Il fut inhumé à Gravelines, où sa famille lui fit élever un tombeau magnifique, exécuté par Girordon. Son éloge a été publié dans le Recursit des hommes illustres qué ont paru en France dans le 17 siècle, par Perrault, tom. II, pag. 41. Voyez aussi le tom. II, pag. 130, du Dictionnaire historique et biographique des généraux français, depuis le 11e siècle jusqu'en 1822, par M. le chevalier de Courcelles.

fut maréchal de France et chevalier des Ordres du roi:

 Marie-Louise le Menestrel, semme, en 1703, de Léon le Cirier, marquis de Neufchelles.

Gédéon Berrier du Metz, chevalier, vicomte de Pernan, seigneur de Chalette, de Corbeil, etc., fut intendant et contrôleur-général des meubles de la couronne, garde du trésor-royal, en 1674, et président en la chambre des comptes de Paris, en 1692. Il acheta le comté de Rosnay (1), l'une des plus belles terres seigneuriales de la Champagne, relevante de la couronne, à cause de Chaumont, en Bassigny, en fit hommage au roi, le 4 août 1700, et le substitua aux aînés de ses descendants. Il eut trois fils:

r°. Jean-Baptiste du Metz, comte de Rosnay, capitaine des gardes de la porte de S. A. R. le duc d'Orléans, régent, chevalier des ordres royaux et militaire de N. D. du Montcarmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, mort sans postérité;

2º. Claude Gédéon, qui suit;

3°. Jacques du Metz, vicomte de Pernan, seigneur de Varâtre et de Chalette, reçu page du roi, en la petite écurie, le 29 avril 1697. Il fut successivement mousquetaire du roi, enseigne dans le régiment des gardes-françaises, colonel du régiment de Vexin, infanterie, brigadier des armées du roi, chevalier de Saint-Louis, et lieutenant pour S. M. en la ville de Nérac, en Condomois. Il mourut sans postérité, le 19 octobre 1730. Il s'était trouvé aux principales actions des campagnes d'Italie, en 1704, 1705 et 1706; à Malplaquet, en 1709; à l'armée de Flandre, en 1710; à l'affaire de De-

<sup>(1)</sup> Rosnay est une petite ville, située à une lieue et demie de la rive droite de l'Aube, à a lieues de Margerie et à 5 de Bar-sur-Aube. C'était une des sept pairies anciennes du comté de Champagne, et l'apanage ordinaire des puinés des comtes de cette province. (Expilly, Dict. des Gaules de la France, tom. VI, pag. 5-6.)

nain et aux siéges de Douay, du Quesnoy et de Bouchain, en 1712.

Claude-Gédéon DU METZ, comte de Rosnay, après son frère aîné, chevalier, seigneur de Rance, de Crépy, d'Éve et de Marchemorel, président en la chambre des comptes de Paris, en 1708, renouvela l'hommage au roi du comté de Rosnay, le 14 décembre 1731. Il fut père de:

1º. Claude-Gédéon-Denis, qui suit;

2°. Anne-Marie-Claude du Metz, mariée: 1°, le 22 janvier 1736, à François-Joseph, marquis de Hauteford d'Ajac, mestre-de-camp du régiment de Toulouse, cavalerie; 2°, avec Henri-Gabriel de Berry, marquis d'Esserteaux, mestre-de-camp de cavalerie.

Claude-Gédéon-Denis nu Merz, chevalier, comte de Rosnay, président en la chambre des comptes de Paris, épousa, le 6 janvier 1746, Geneviève Pouyvet de la Blinière, de laquelle il laissa:

1°. Claude-Gédéon-Joseph du Metz, comte de Rosnay, mort sans postérité, le 13 décembre 1762;

2º. Claude-Jean-Michel, qui suit.

Claude-Jean-Michel nu Metz, chevalier, comte de Rosnay, après son frère aîné, en vertu de la substitution de ce comté, conseiller du roi en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, épousa, par contrat passé devant Quatremère, notaire à Paris, le 29 juin 1777, Armande-Catherine-Claudine le Tellier de Morsan, fille de Claude-François le Tellier de Morsan, brigadier des armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, d'une branche puinée de la maison de Louvois. De ce mariage sont issus:

1º. Alexis-Henri-Claude , qui suit ;

2°. Charles du Metz, chevau-léger de la garde du roi, mort sans postérité, en 1815. Il avait fait ses preuves pour être reçu chevalier de Malte. Alexis-Henri-Claude du Metz, comte de Rosnay, a épousé: 1°, le 14 octobre 1813, Hélène de Montangon. d'une très-ancienne maison de Champagne; 2°, le 9 mai 1821, Louise de Valory, fille de François-Florent, comte de Valory, maréchal-de-camp, commandeur de l'ardre royal et militaire de Saint-Louis, et de N.... née comtesse de Raigecourt.

Armes : D'azur, à trois colombes d'argent.

DE ROUGEMONT; maison puissante, ancienne et illustre de Franche-Comté, marquante parmi celles d'ancienne chevalerie et de haut baronnage, laquelle a possédé, depuis l'an 1000, et durant trois siècles, la vicomté héréditaire de la cité de Besançon, à laquelle elle a donné trois archevêques: Gérard, en 1220, après avoir été vêque de Lausanne; Eudes, en 1269; et Thiébaut, en 1406, qui avait été d'abord évêque de Châlons, puis archevêque de Vienne.

Elle tenait son nom d'une grande terre composée de plusieurs villages et de la petite ville de Rougemont, défendue par un immense château, qui était une des principales baronnies primitives, et de laquelle relevaient grand nombre de seigneurs bannerets et châtelains. Les seigneurs de Rougemont, qualifiés, dès le 13° siècle, de cousins par les ducs et comtes de Bourgogne, ont été fréquemment leurs cautions, leurs pleiges et médiateurs; aussi les voit-on toujours mentionnés des premiers dans tous les traités, chartes et diplômes importants. On remarque Thiébaud Ise, nommé le premier dans un diplôme adressé par l'empereur Henri IV (qui est mort en 1116), à Renaud, comte de Bourgogne, et aux principaux grands seigneurs du pays; Thiébaud II, aussi le premier dans un diplôme de l'empereur Frédéric, en 1237, etc.

Les seigneurs de Rougemont ont toujours sontenu cet éclat et celui de leur ancienne origine, soit dans les tournois, où plusieurs s'acquirent beaucoup de célébrité, ainsi que dans plusieurs fameux pas d'armes, soit en contractant constamment les plus illustres alliances. Six seigneurs de ce nom furent reçus chevaliers de Saint-Georges, en 1390, à l'époque de la première restaura-

tion de ce corps illustre, qui, par déférence remarquable pour cette maison, et pour rendre hommage aux vertus héroïques de Jacquette de Rougemont et d'Henriette de Vienne, veuve d'un seigneur de Rougemont, leur accorda la décoration de cet ordre, seul exemple

d'une pareille faveur.

· Cette maison posséda la dignité de connétable en fief héréditaire, au 13º siècle, et également celle de gonfalounier jusqu'à son extinction, en 1574. Hue de Rougemont sut grand-maître des Templiers, en 1227; Thiebaud, puis Humbert, lieutenants-généraux, furent gouverneurs et gardiens du comté, en 1285 et 1305; et leurs descendants ont toujours rempli les premières charges à la cour et à la tête des armées de Bourgogne. Le nom est reçu de toute ancienneté dans les chapitres nobles du pays, et depuis 1300, dans celui de Remiremont. On remarque dans la filiation la circonstance peu commune de deux sœurs, Louise et Françoise de Rougemont, qui épousèrent, par le même contrat de mariage, en 1478, Jean de Saint-Mauris en Montagne, chambellan du duc de Bourgogne, et Pierre de Saint-Mauris, son fils, gouverneur de Châtillon; bienfaiteurs de l'abbaye de Belvaux, ils y avaient établi leur sépulture, jusqu'à leur extinction au 16° siècle.

Les autres alliances de cette grande maison sont avec celles d'Aucelle, de Bauffremont, de Châlon, de Chambornay-la-Roche, de Chauvirey, de Choiseul, de Durne, d'Estrabonne, de Faucogney, de Mello, de Montagu, de Montarbey, de Monthis, de Montmartin, de Montureux, de Neufchâtel, d'Oiselet, de Ray, de Ruffey, de Ruppes, de Rye, de Saulx, de Thoraise, de

Traves, de Vergy, de Vienne, etc., etc.

Armes: D'or, à l'aigle de gueules, couronnée, becquée et membrée d'azur.

SAINT-GEORGES. La liste que nous avons donnée, tome II de cet onvrage, des chevaliers de Saint-Georges du comté de Bourgogne, d'après une prétendue liste qui a été imprimée, du 1768, par un auteur anonyme, a donné lieu à des réclamations, que nous devons accueillir avec d'autant plus d'empressement, qu'elles doivent contribuer à rectifier plusieurs erreurs graves contenues

dans cette nomenclature. Des gentilshommes qui ont été reçus dans ce corps chevaleresque avaient déjà protesté contre cette liste de 1768, et l'avaient fait rectifier, sur un grand nombre de points, par des arrêtés des assemblées générales de ce corps illustre. Nous de vons donc signaler celles de ces erreurs et omissions dont les preuves ont été mises sous nos yeux : telles sont, 1º la date de la fondation de ce corps de chevalerie, dont l'époque est difficile à préciser, par la perte de ses anciens titres et registres primitifs, mais qui paraît du moins remonter au-dela du commencement du 14º siècle, selon que l'expriment tous les anciens auteurs qui ont fait mention de cette institution, sous la qualification de chevalier de Saint-Georges, notament Gollut, Saint-Julien, le Père Honoré, Dunod, Paradin, en 1666; Fodore, en 1519; Surain, en 1611, dans son histoire du comté d'Auxonne; Courteépée, dans sa description historique du duché de Bourgogne, et le précis des droits, titres et qualités deschevaliers de Saint-Georges; et de nos jours messieurs de Waroquier, de Saint-Allais, de Saint-Ange, et la Blée, dans son Tableau de la chevalerie, etc. Mais ce qui constate cette ancienneté, plus particulièrement encore, est un titre existant du parlement de Besançon, en date du 15 des calendes de juin 1366, par lequel Aimon, archevêque de cette ville, invoque le secours des princes et seigneurs issus du sang des anciens rois et comtes de Bourgoyne, premiers fondateurs de la confrérie de l'ordre des chevaliers de Saint-Georges, et de beaucoup de nobles et puissants seigneurs et damoiseaux, qu'il désigne, (mais dont nous ne citerons que ceux des maisons encore existantes ou qui s'éteignent de nos jours), savoir: Philibert de Bauffremont, Jean de Vaudrey, Simon de Poligny, Amoroux de Falletans, Geoffroy de Beaujeu, Richard de Saint-Mauris, Guillaume de Montrichard, Gérard de Cléron, Thiebaud de Scey, Henri de Raincourt, et Henri de Rosières. (La contexture du titre semble indiquer que tous ces gentilshommes ne sont rappelés collectivement, que comme étant membres du corps de Saint Georges, sans cependant le préciser.) Si ces différents auteurs varient dans leurs opinions sur le plus ou moins d'ancienneté de l'institution de la chevalerie de Saint Georges, ils sont du moins unanimes sur celle

qu'elle éprouva une restauration anthentique, en 1300. époque où Philibert de Molans, écuyer du duc de Bourgogne, ayant rapporté de Palestine des reliques de ce saint, s'associa à un certain nombre de gentilshommes d'anciennes races, pour faire construire et sonder à son honneur une chapelle dans la petite ville de Rougemont, imposer de nouveaux statuts à cette pieuse et chevaleresque confrérie, fixer ses assemblées, et y agréger de nouveaux chevaliers. Car, si Philibert de Molans fut nommé bâtonnier à la restauration de 1390, cette déférence ne put lui être acquise, qu'en considération du donqu'il sit à l'ordre de reliques de son patron, de son zele pieux et des frais qu'il fit pour y contribuer, n'étant pas, quoique d'ancienne race, d'une maison assez puissante pour être sondateur d'une institution trop étendue, antique et distinguée, pour ne pas avoir une origine plus importante.

Quant aux erreurs qui concernentles réceptions particulières, nous croyons également devoir les redresser, et ne pouvoir le faire d'une manière plus exacte, qu'en calquant nos corrections sur celles ordonnées par délibérations unanimes des assemblées générales de ce corps, au rapport de ses propres registres originaux, dont les attestations authentiques nous ont été représentées, notamment pour la maison de St.-Mauris en Montagne, qui est une des plus lésées, en portant, comme ilsuit, les noms des chevaliers omis, et transposés, ainsi que leurs quartiers et possessions, circonstances indispensables pour éviter qu'on n'en conteste l'identité. Tous ont porté de sable, à deux fasces d'argent.

- 1°. Marc de Saint-Mauris, seigneur de Peseux, en 1389, reçu en 1406, mort en 1429, fils de Richard de Saint-Mauris, chevalier, membre du conseil de régence du duc de Bourgogne, en 1349, et de Jeanne de Willafans. Ses quartiers sont: 1° Saint-Mauris, 2° Vennes, 3° Willafans, 4° et Say. (Omis).
- 2°. Thiébaud II de Saint Mauris, seigneur de Mathey, Roye, etc., reçu en 1435, mort en 1483, fils de Thiébaud I<sup>er</sup>, et de Jeanne de Durne. Ses quartiers: 1° St.-Mauris; 2° Darney; 3° Durne; 4° et Vergy. (Omis.)

- 3°. Jean IV de Saint-Mauris, seigneur de Saint-Mauris en Montagne, Cour et Sancey, chambellan du duc, reçu en 1437, mort en 1482, fils de Guillaume et de Jeanne d'Aucelle. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Willasans; 3° Aucelle; 4° et Sancey. (Omis.)
- 4°. Jean V de Saint-Mauris, seigneur de Mathay et Bustal, gouverneur de Neuchâtel, reçu en 1485, mort en 1513, fils de Gérard et d'Agnès de Bustal, inhumé à Mathay, où l'on voit encore sur son tombeau ses quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Durne; 3° Bustal; 4° et Vessul. (Porté sous le nom de Berchenet.)
- 5°. Pierre II de Saint-Mauris, seigneur de Saint-Mauris en Montagne, Cour et Sancey, capitaine et gouverneur de Châtillon, reçu en 1490, mort en 15...., fils de Jean IV, chambellan du duc, et de Gillette de Blandans. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Aucelle; 3° Blandans; 4° et Montureux.
- 6°. Adrien de Saint-Mauris, seigneur de Mathay et Bermont, capitaine-gouverneur de Neuschâtel et de Lisle, reçu en 1498, mort en 1533, fils de Thiebaud II, et de Marguerite de Bougne, inhumé à Mathay. Son tombeau porte pour ses quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Durnes; 3° Bougne; 4° Buffignecourt. (Porté sous le nom de Berchenet.)
- 7°. Marc de Saint-Mauris, seigneur de Bustal et Allanjoye, commandant 300 hommes d'élite, reçu en 1524, mort en 1552, fils de Jean V et de Gillette d'Orsans. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Bustal; 3° Orsans, 4° et Vellefaux. (Attribué à la maison de Saint-Mauris-Critta).
- 8°. Thiebaud III de Saint-Mauris, seigneur de Mathay et Bermont, capitaine-gouverneur de Neufchâtel, reçu en 1528, mort en 1552, fils d'Adrien et de Maried de Grammont. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Bougne; 3° Grammont, 4° et Vellesaux. (Attribué aux Saint-Mauris-Crilla.)
  - 9º. Jean V de Saint-Mauris, seigneur de Bustal et Al-

lanjoye et Mathay, reçu en 1558, mort en 1575, fils de Thiebaud III et de Claudine de Colombier. Ses quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Grammont; 3° Colombier; 4° et Fernère. (Attribué aux Saint-Mauris Crilla.)

- 10°. Jean V de Saint-Mauris, seigneur de Saint-Mauris en Montagne, Cour, Sancey, gouverneur du comté de la Roche et de la Franche-Montagne, reçu en 1569, mort en 1617, fils de Hugues chevalier, et de Claudine de Mugnans. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Rougemont; 3° Mugnans; 4° et Amance. (Omis.)
- 11°. Pierre III de Saint-Mauris, baron de Châtenois, seigneur de Saint-Mauris en Montagne, Cour, gouverneur du comté de la Roche, et de toute la Franche-Montagne, reçu en 1570, mort en 1585, fils de Hugues, chevalier, et de Claude de Mugnans. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Rougemont; 3° Mugnans; 4° et Amance. (Attribué aux Saint-Mauris Crula.)
- 12°. Jean de Saint-Mauris. grand-prieur de Saint-Claude, abbé du Miroir, reçu en 1592, mort en 1622, fils de Hugues et de Claude de Mugnans. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Rougemont; 3° Mugnans; 4° et Amance. (Omis.)
- 13°. Marc de Saint-Mauris, grand-prieur de Saint-Claude, fils de Hugues, chevalier, et de Claudine de Mugnans. reçu en 1594, mort en 1600. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Rougemont; 3° Mugnans; 4° et Amance.
- 14°. François de Saint-Mauris, seigneur de Saint-Mauris, en Montagne, Cour, Sancey, gouverneur du comté de la Roche, et de la Franche-Montagne, reçu en 1597, mort en 1636, fils de Jean V et d'Anne d'Aroz. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Mugnans; 3° Aroz; 4° et Franquemont. (Lonné aux Saint-Mauris Gruia.)
- 15°. Jean-Claude de Saint-Mauris, grand-prieur de Saint-Claude, reçu en 1605, mort en 1620, fils de Jean V et d'Anne d'Aroz. Quartiers: 1° Saint-Mauris;

V.

- 2º Mugnans; 3º Aroz; 4º et Franquemont. (Donné aux Saint-Mauris Crilla.)
- 16°. Adam de Saint-Mauris. baron de Châtenois et de la Villeneuve, colonel de cavalerie, reçu en 1625, tué en 1636, fils de Pierre III et de Philiberte de Willafans. Ses quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Mugnans; 3° Willafans; 4° et Lambrey.
- 17°. François de Saint-Mauris, baron de Châtenois et de la Villeneuve, général de bataille, commandant au comté de Bourgogne, reçu en 1662, mort en 1680, fils d'Adam de Saint-Mauris et de Bonne de Coinctet de Châteuvert. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Willafans; 3° Coinctet; 4° et la Tour-Saint-Quentin.
- 18°. Charles-Emmanuel, comte de Saint-Mauris, baron de Châtenois, maréchal-de-camp, inspecteur-général de la cavalerie, reçu en 1681, mort en 1719, fils de François et d'Ermeline d'Oyembrughe-Duras. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Coinctet; 3° Oyembrughe-Duras; 4° et Berloo.
- 19°. Antoine-Pierre de Saint-Mauris, commandeur de Malte, colonel de cavalerie, reçu en 1692, mort en 1706, fils de François et d'Ermeline d'Oyembrughe-Duras. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Coinctet; 3° Oyembrughe-Duras; 4° Berloo.
- 20°. Charles-César, marquis de Saint Mauris, seigneur de Saint-Mauris-en-Montagne, Cour, Sancey, lieutenant-général, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, gouverneur de Péronne, commandant de l'Alsace, reçu en 1700, gouverneur de l'ordre en 1701, fils d'Hermanfroy, mestre-de-camp de 1500 montagnards, et d'Anne de Sibricht-Néverbourg. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Poligny; 3° Sibricht; 4° et Breitscheidt.
- 21°. Claude-Joseph de Saint-Mauris, chevalier de Malte, colonel et brigadier de cavalerie, reçu en 1703, mort en 1718, fils d'Hermanfroy, mestre-de-camp de 1500 montagnards, et d'Anne de Sibricht. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Poligny; 3° Sibricht; 4° et Breitscheidt.

- 22°. Charles-Emmanuel, comte de Saint-Mauris, comte de Lambrey, Saint-Mauris-en-Moutagne, lieutenant-général, commandant-général aux colonies, gouverneur de Péronne, reçu en 1787, mort la même année. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Ligniville; 3° Lallemand; 4° et Choiseul.
- 23°. Charles-Emmanuel-Polycarpe, marquis de Saint-Mauris, baron de Châtenois, Saint-Mauris-en-Montagne, maréchal-de-camp, inspecteur-général de gardes nationales, reçu en 1788, fils de Charles-Emmanuel-Xavier, brigadier des armées du roi, et de Françoise de Raigecourt. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Lallemand; 3° Raigecourt; 4° et Gournay.
- 24°. Louis-Emmanuel-Alexandre de Saint-Mauris, comte de Lambrey et Sainte-Marie, chevalier de Malte, chef d'escadron, reçu en 1816, fils de Charles-Emmanuel-Xavier, brigadier des armées du roi, et de Françoise de Raigecourt. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Lallemand; 3° Raigecourt; 4° et Gournay.
- 25°. Gabriel-Bernard, comte de Saint-Mauris, chevalier de Malte, chef d'escadron, reçu en 1816, fils de Charles-Emmanuel-Xavier, brigadier des armées du roi, et de Françoise de Raigecourt. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Lallemand; 3° Raigecourt; 4° et Gournay.
- 26°. Charles-Emmanuel-Auguste, marquis de Saint-Mauris (dit le vicomte de Saint-Mauris), capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, fils de Charles-Emmanuel-Polycarpe, maréchal-de-camp, et de Caroline de Raigecourt. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Raigecourt; 3° Raigecourt; 4° et Saint-Ignon.
- 27°. Victor-Alexandre, comte de St.-Mauris, officier dans la garde royale, gentilhomme d'ambassade, reçu en 1816, fils de Louis-Emmanuel-Alexandre et de Gabrielle de Raigecourt. Quartiers: 1° Saint-Mauris; 2° Raigecourt; 3° Raigecourt; 4° et Saint-Ignon.
- DE SAINT-MAURIS. La maison de Saint-Mauris-en-Montagne, ou Châtenois, du comté de Bourgogne, jus-

tement froissée d'une note insérée tom. II, pag. 303, du Dictionnaire universel de la noblesse, portant qu'on trouve, dans des chartes des 11º et 12° siècles, une famille qui portait le nom de Saint-Mauris, probabtement à cause du patronage de cette église, note adoptée de confiance, sur celle hasardée par Dunod, tom. III, pag 181, et nous ayant prié de vouloir bien juger ses réclamations à cet égard, il résulte de la vérification des titres dont elles étaient appuyées, que, d'une part, cette maison établit sa filiation consécutive, et celle de neuf de ses branches, par titres originaux, reposant presque tous dans ses archives, jusqu'à Richard de Saint-Mauris, chevalier vivant au 11 siècle, et faisant, avec ses fils et petits-fils, et Adeline de Montjove, sa femme, des donations, notamment à Saint-Paul, et qu'elle produit, dans le cours de cette filiation, nombre de nécrologes, chartes, et cartulaires des chapitres et abbayes de Saint-Etienne, Saint-Jean, Saint-Paul, Belchamp, Bellevaux, Clairefontaine, Lieucroissant. Vaucluse, Saint-Hippolyte, etc., qui, par la suite des filiations, fondations, possessions, circonstances et localités, démontrent l'identité des gentilshommes de ce nom qui se trouvent rappelés aux 11º et 12° siècles, avec la maison réclamante, et que Dunod lui-même en remonte la filiation jusqu'à cette époque; d'autre part, qu'aucunes chartes, titres, monuments, ni auteurs quelconques, ni anciens ni modernes, ne font mention de cette prétendue maison de Besançon. Nous devons donc conclure que cette note est purement fictive et hasardée. et doit, dans notre ouvrage, être considérée comme erreur, ou non avenue, et avec d'autant plus de vérité. que tout coıncide à la démontrer, puisqu'en outre de la conviction qu'imprime une série aussi respectable de titres authentiques; il est de fait qu'on ne peut citer ! aucun acte faisant mention du nom de Saint-Mauris, comme nom patronimique, qui soit suivi de l'indication de (de Besançon), tandis qu'il est notoire, au contraire, que dans tous ceux de ces siècles, qui rappellent d'anciennes familles de cette cité, leurs noms sont constamment suivis de cette désignation. De plus, n'est-il pas évident qu'une maison, qui eût été assez puissante pour fonder une telle église, eut laissé de nombreuses traces de son existence, des fondations, des monuments,

des armoiries? et aucun auteur ni manuscrit n'en cite. L'on observe, en outre, que cette maison de Saint-Maurisen-Montagneayant donné beaucoup de chanoines, dès ces temps, aux églises de Saint-Jean et de Saint-Étienne, il est tout naturel qu'eux et leur parent aient comparu dans des actes; les terres de leurs noms n'étant d'ailleurs qu'à une petite journée de cette ville.

Ces divers rapprochements nous laissent, au contraire, la conviction que tous les titres de cette province, antérieurs à 1300, qui rappellent le nom de Saint-Mauris, doivent leur être-dévolus; la branche de la maison de Crilla, du bailliage d'Orgelet, qui a porté le nom de Saint-Mauris, ne l'ayant adopté qu'après cette époque. Nous avons cru devoir nous étendre sur cet article, pour constater que nous ne soutenons pas une erreur; mais que nous ne cédons qu'à la conviction d'une vérité démontrée.

DE SALIVET DE FOUCHÉCOURT; famille noble d'extraction, qui passa du duché de Bourgogne en Franche-Comté, après la mort de Charles le Téméraire. arrivée en 1477, époque à laquelle Louis XI s'empara du duché de Bourgogne, comme arrière-fief de la couronne. Cette famille étant attachée à Marguerite de Bourgogne, fille unique de Charles le Téméraire, suivit cette princesse en Franche-Comté, et s'y établit.

- I. Jean Manquis, seigneur de Nonancourt, fut père de Joachim-Robert, qui suit.
- II. Joachim-Robert Marquis, seigneur de Nonancourt, fut tué à la bataille de Morat, en 1476, dans les armées de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Il avait épousé, le 7 mai 1454, à Dijon, Jeanne Dard (1), dont il eut:
- III. Claude Marquis, seigneur de Nonancourt et du Brouais, qui, après la mort de Charles le Téméraire,

<sup>(1)</sup> On voyait encore son épitaphe dans l'église du grand Saint-Jean de Besançon, en 1789. Les armes soulptées sur sa tombe étaient d'azur, à trois durds d'or.

vint s'établir en Franche-Comté avec Jeanne Dard, sa mère, et fut co-gouverneur de Besançon, alors ville impériale et libre. Il épousa, le 17 octobre 1478, Isabelle *Poinsot* (1), de laquelle il laissa:

- IV. Noble homme et sage messire Pierre Marquis, seigneur du Brouais et d'Aglan, co-gouverneur de Besançon, mort dans l'exercice de cette charge, en 1570. Il avait épousé, le 5 février 1516, Louise Salivet, fille de Luc de Salivet, et de Jeanne de Malbouhans, dont il eut trois fils:
  - 1°. Claude Marquis, seigneur d'Aglan, co-gouverneur de Besançon, souche de la maison de Tallenay, marié avec Claude Sonnet, laquelle étant morte, Claude partagea ses biens avec Guyonne Sonnet, sœur de Jeanne, et femme de noble homme et sage François Salivet, dit Marquis, le 16 juillet 1580. Il eut pour fils:
    - a. Nicolas Marquis, seigneur d'Aglan, vivant le 15 juillet 1591;
    - b. Simon Marquis, dont la descendance s'est éteinte après 1721.
  - 2°. Simon Marquis, qui servit en Allemagne, et qu'on croit mort sans postérité, après l'an 1558;
    3°. François, qui continue la descendance, et dont l'article suit.

V. Noble homme et égrège personne messire François Marquis, seigneur du Brouais et de Fouchécourt, par la substitution que lui fit de cette terre François Salivet, son oncle maternel, à la charge de porter son nom et ses armes, fut vicomte maïeur, et capitaine de Vesoul. Il épousa en cette ville, le 18 août 1558, Guyonne Sonnet, fille de feu noble homme Antoine Sonnet, seigneur d'Auxon, et de Jeanne Terrier. Le contrat porte qu'en ce qui n'y est pas réglé, les parties se conformeront aux usages et coutumes du comté de

<sup>(1)</sup> Isabelle Poinsot avait trois sœurs, qui épousèrent, la première N.... de Meximieux, baron de Bauffremont; la seconde N... de ta Terrade, et la troisième N.... Droz, familles des plus anciennes de la Franche-Comté.

Bourgogne, gardés entre gens nobles. François fit son testament, le 6 avril 1606. Ses enfants furent:

1º. Luc qui suit;

2°. Guyonne Salivet, mariée avec noble Jacques Terrier, docteur ès-droits.

VI. Noble homme et sage messire Luc Marquis, dit Salivet, seigneur du Brouais, de Fouchécourt, etc., vicomte, maïeur et capitaine de Vesoul, en 1613, épousa, le 15 juillet 1591, Anne de Montrivel, fille de noble et égrège messire Jean de Montrivel, co-gouverneur de Besançon, et de Oudette Saulget. Luc fit son testament, le 8 mars 1630. Ses enfants furent:

1º. Claude-François I, dont l'article suit;

2°. Oudette Salivet, mariée à noble Gaspard Durant, seigneur de Lantenot, docteur ès-droits;

3°. Anne-Salivet, femme de noble Léonard Maigrot, écuyer, seigneur de Mutigny:

4°. Jeanne-Baptiste Salivet, femme d'André Parisey;

5°. Philiberte Salivet, légataires de leur père, le

6°. Louise Salivet, ∫ 8 mars 1630.

VII. Noble Claude-Francois SALIVET, I'r du nom. seigneur du Brouais, de Fouchécourt et de Blonchamps, né à Vesoul, le 17 septembre 1595, vicomte maïeur et capitaine de cette ville, en 1639 et 1651, fut l'un des commissaires chargés par le roi d'Espagne de faire l'échange avec l'empire d'Allemagne de la ville de Frankendal contre la ville de Besançon, qui devint la capitale de la Franche-Comté. Il épousa, le 3 septembre 1622, Valentine Grosjean, de Faucogney, dame de Blonchamps, dans la terre de Faucogney, fille de noble Nicolas Grosjean, de Faucogney, seigneur de Blonchamps, docteur ès-droits, et de Marguerite de Cramant. Claude-François rendit aveu et dénombrement à la chambre des comptes de Dôle, le 24 septembre 1647, d'une partie de la seigneurie de Blonchamps, et ne vivait plus, le 2 octobre 1671. Il eut pour enfants:

1°. Renobert de Salivet, jésuite;

2º. Jean-François de Salivet, seigneur du Brouais

et de Blonchamps, docteur és-droits, vicomte maïeur et capitaine de Vesoul. Il sut père de :

a. Jean-François de Salivet;

 Marie-Josephe de Salivet, épouse de Louis-Marie Reud de Purgerot, conseiller au parlement;

3º. Claude-Francois II, qui suit;

4°. Charlotte Salivet, femme de noble Jean-Georges Aymonet, seigneur de Contréglise;

5°. Philiberte de Salivet, mariée à noble Renobert Besancenot, docteur ès-droits.

VIII. Messire Claude - Francois DE SALIVET, II. du nom, chevalier, seigneur de Fouchécourt, Purgerot, Baulay, etc., né à Vesoul, le 8 novembre 1652, sut fait cornette de dragons au service du roi d'Espagne, le 3 mai 1672. Deux certificats en langue espagnole attestent qu'il servit avec honneur et distinction, et qu'il fut blessé deux fois au siège du château de Faucogney et au blocus de Mons, Il fit reprise du fief de Fouchécourt, le 9 mai 1682, et en fournit le dénombrement à la chambre des comptes de Dôle, le 12 février 1708. La même cour l'admit à la soi et hommage qu'il devait à l'avenement du roi Louis XV à la couronne, à cause de sa terre de Fouchécourt. Il vivait encore le 25 mars 1735. Il avait épousé, le 9 avril 1692, Gabrielle Chappuis de Rosière, fille de feu noble Dominique Chappuis, de Vesoul, docteur ès-droits. Il en eut deux fils :

1°. Antoine-François, qui suit;

2°. Jean-François Ignace de Salivet, prêtre séculier.

XI. Messire Antoine-François de Saliver, chevalier, seul seigneur haut justicier de Fouchécourt, Purgerot, Baulay, etc., né au château de Fouchécourt, le 11 février 1694, page du duc de Lorraine, servit d'abord en qualité de cadet gentilhomme, depuis 1711 jusqu'en 1713, époque à laquelle il fut fait cornette dans la compagnie de Lucas, au régiment de Brion. Il devint lieutenant de milices, par commission du 1er mars 1719. Il épousa, le 1er décembre 1728, Louise Damey de Saint-Bresson, fille de messire Claude Damey, maître

ordinaire en la chambre des comptes de Bourgogne. Il mourut, en 1751, ayant eu de son mariage:

1°. Jean-François-Ignace, qui suit;

- 2°. Anne-Françoise de Salivet, semme de N...., comte d'Amédor, seigneur de Saint-Gaut, de Rougeau, etc.;
- 3°. Plusieurs autres filles.

X. Messire Jean-François-Ignace de Salivet, chevalier, comte de Fouchécourt, seigneur de Purgerot, Baulay, etc., membre de la chambre de la noblesse des états de Franche-Comté, né à Fouchécourt, le 20 avril 1738, entra enseigne au régiment de Rohan-Rochefort, en 1757; il y fut fait lieutenant, en 1758, puis capitaine, et fit avec ce régiment toute la guerre de sept ans, durant laquelle il reçut plusieurs blessures. Il commandait un détachement de ce même régiment, en 1759. Le 20 mai 1785, il obtint des lettres-patentes qui lui conférèrent le titre héréditaire de comte. Il avait épousé: 1°, le 4 janvier 1759, Marguerite Sébastien; 2°, le 8 mai 1770, Antoinette-Françoise Damey de Saint Bresson, sa cousine-germaine. Ses enfants furent:

## Du premier lit :

 Jean-François-Louis-Marie-Marguerite, qui suit;

2°. Louis-Auguste-Marguerite-Antoine-François de Salivet, comte de Fouchécourt, né au château de Fouchécourt, le 25 janvier 1764, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, colonel des volontaires royaux du département du Calvados, marié: 1°, le 19 avril 1789, avec Charlotte-Jeanne-Aimée Graindorge du Teil; 2°, avec Aimée-Marie-Françoise de Cheux du Boulay;

### Du second lit:

3°. Louis-François-Xavier de Salivet, comte de Fouchécourt, colonel d'artillerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de

V.

l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, né au château de Fouchécourt, le 19 juin 1771.

XI. Messire Jean-François-Louis-Marie-Margnerite de Saliver, chevalier, comte de Fouchécourt, né à Fouchécourt, le 8 novembre 1759, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a épousé à Londres, le 26 décembre 1793, Charlotte-Agathe Grant de Vaux, et en a eu deux sils:

1º. William-Alpin-François-Charles, qui suit;

2°. François de Salivet, chevalier de Fouchécourt, chevalier de Malte, et ex-garde-du-corps du roi, compagnie de Luxembourg, né à Southampton, en 1796, marié avec miss Charlotte-Fanny Aylif, nièce du lord d'Aigremont, de laquelle il a un fils.

XII. Messire William-Alpin-François-Charles de Sa-LIVET, chevalier, vicomte de Fouchécourt, né à Londres, le 31 octobre 1794, est lieutenant de cavalerie, garde-du-corps du roi, compagnie de Grammont.

Armes: D'azur, à trois besants d'argent; au lambel de gueules.

DE SARSFIELD, en Irlande, en France et en Espagne. La maison de Sarsfield, d'origine de chevalerie du royaume d'Irlande, est du petit nombre de celles qui peuvent justifier d'une ancienneté de plus de six siècles, constamment soutenue par d'éminents services, de grandes charges, de riches possessions et de belles alliances. Elle a l'honneur d'être alliée en ligne directe à la maison royale d'Angleterre, ainsi qu'aux maisons de Wale. de Gallway, d'O-Calahan, de Fitz-Gérald, de Courcy, de Power, et autres des plus distinguées d'Irlande et d'Angleterre. Elle est conuve depuis Thomas Sarsfield, Ier du nom, qui était premier porte-étendard de Henri II, roi d'Angleterre, dans la conquête du royaume d'Irlande, au mois d'octobre 1171. Richard Sarsfield, fils de Thomas Ier, était général de l'armée d'Henri III, roi d'Angleterre, en 1230.

On voit ensuite Thomas II et Etienne Sarsfield au

nombre des seigneurs irlandais, auxquels le roi Éduard I er écrivit, le 23 février 1302, au sujet de la guerre en Écosse.

Jean Sarsfield fut pendant 13 ans amiral de la flotte du roi d'Angleterre Henri VI, qui régna depuis 1422 jusqu'en 1461.

Enfin Jacques et Guillaume Sarssield commandaient pour le roi d'Angleterre en Irlande, en 1538 et 1548.

Cette maison a formé plusieurs branches, entr'autres:

- 1°. Celle des seigneurs de Sarsfield, aldermans de la ville de Cork, existants en 1620;
- 2°. Celle des préteurs de la ville et du comté de Limerick, et dont deux demoiselles étaient attachées à la princesse d'Angleterre, et vivaient à Saint-Germainen-Laye, en 1752;
- 3°. Celle des comtes et vicomtes de Sarsfield, établie en Bretagne depuis la fin du 17° siècle, et dont on parlera plus bas;
- 4°. Celle des vicomtes de Kilmalock, harons des Barrets, créés pairs d'Irlande par les rois Jacques Irr et Charles Irr, qui passèrent d'abord en France avec le roi Jacques II, et s'établirent ensuite en Espagne. L'un d'eux, parvenu au grade de colonel de dragons au service de cette puissance, fut tué à la bataille de Villaviciosa;
- 5°. La branche établie à Bodmen, dans le pays de Cornouailles, en Angleterre;
- 6°. Celle des comtes de Lucknan, dont était Patrice de Sarsfield, comte de Lucknan, pair d'Irlande, capitaine de la 2° compagnie des gardes-du-corps de Jacques II, roi d'Angleterre, maréchal-de-camp au service de France, tué à la bataille de Neerwinde, le 29 juillet 1693. Il avaitépousé Honorée Barck de Ciarinkar, dont il laissa un fils, appelé comte de Lucknan, mort en 1719.

Paul DE SARSFIELD, sils de Jacques de Sarssield, pré-

teur de la ville de Limerick, lequel était arrière-petitfils de Jean de Sarsfield, frère ainé de Dominique, auteur de la branche des vicomtes de Kilmalock, suivit Jacques II, roi d'Angleterre, lorsque ce prince fut obligé de se retirer en France. Paul de Sarsfield s'établit à Nantes, en Bretagne, et s'y maria avec Guyonne-Françoise de la Briandière. Il eut pour fils:

Jacques, comte de Sarsfield, chevalier, vicomte de la Motte-Saint-Armel, seigneur de Chambierre, de Kercadio, de Kewern, et de Pouldaran, auquel le roi Jacques II, en reconnaissance des services que lui avait rendus son père, Paul de Sarsfield, accorda des lettres de notoriété, constatant son extraction masculine de l'illustre maison de Sarsfield; extraction qui fut également reconnue, par arrêt du conseil-d'état du 4 août 1711. Jacques épousa, le 2 février 1716, Marie-Jean-ne Loz, fille de Claude-Hyacinthe Loz, comte de Beaulieu, et de Françoise Magon. Il mourut à Paris, le 20 janvier 1748, ayant eu, entr'autres enfants:

1°. Gui-Claude, comte de Sarssield, colonel du régiment de Provence, infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il sit au cabinet des Ordres du roi les preuves de la cour, en vertu desquelles il eut l'honneur d'ètre présenté à S. M., le 26 septembre 1752. Son frère puiné le sut, le 2 mars 1758, et madame la comtesse de Sarssield, épouse de Gui-Claude, le 6 novembre 1766. Il sit également registrer ses preuves au parlement de Bretagne, pour son admission aux états de cette province;

2º. Jacques-Hyacinthe, qui suit;

3°. Modeste de Sarssield, morte en 1793, sans avoir été mariée.

Jacques-Hyancinthe, qualifié chevalier, puis vicomte de Sarsfield, lieutenant-général des armées du roi, inspecteur-général de la cavalerie et des dragons, gouverneur de la citadelle de Lille, commandant pour le roi dans la province de Hainaut et le Cambrésis (1),

<sup>(1)</sup> Il sera fait mention d'une manière plus détaillée des services

épousa, le 28 octobre 1766, Marie de Levis, présentée au roi et à la famille royule, le 2 novembre suivant, fille de Marc-Antoine, marquis de Levis, baron de Lugny, et de Françoise de Gelas de Leberon, et veuve, depuis le 12 août 1759, de Philippe-Christophe-Amateur de Gallifet, baron de Dampierre, lieutenant-général au gouvernement de Bourgogne, gouverneur de Mâconnais, maréchal-de-camp. Le vicomte de Sarsfield a eu de ce mariage:

1°. Marie-Gabrielle-Marguerite de Sarsfield, chanoinesse-comtesse de Neuville, mariée, par contrat du 28 juin 1784, avec Charles, baron de Damas de Cormaillon, colonel en second du régiment de Chartres, infanterie, et depuis du régiment de la Marche, infanterie, tué à la malheureuse affaire de Quiberon, au mois de juillet 1795, étant alors colonel de cavalerie, dont il y a postérité;

2°. Caroline de Sarsfield, morte en bas âge.

Armes: Parti de gueules et d'argent, à la sseur de lys partie d'argent et de sable sur le tout. Cimier: Une tête de léopard d'or. Supports: Deux loups au naturel, ayant chacun un collier avec une chaîne d'or. Devise: Virtus non vertitur.

DE SAUNIER. La petite ville de Brantôme, sur la Drône, en Périgord, est le berceau de cette famille, qui a de l'ancienneté, des services, et a contracté de bonnes alliances. Son premier auteur connu est Arnaud Saunier, habitant de la ville de Brantôme, qui rendit des services importants au roi Philippe de Valois, dans la guerre de Gascogne; comme en font foi des lettres de Guillaume, archevêqne d'Auch, et de Pierre de la Palu, seigneur de Varembon, lieutenants de ce monarque en Languedoc, datées de Cahors, le 5 novembre 1340.

Hélie Saunien, damoiseau, qui était sans donte petit-

de cet officier-général, dans le Dictionnaire historique et biographique des généraux français, depuis le onzième siècle jusqu'd nos jours.

fils du précédent, et fils d'un autre Hélie, marié, en \$370, à Peyronne de la Borie, dame de Champagnac, possédait plusieurs fiess en Périgord, tels que la Barde, le Pleissac, le Vergier, Ambelle, la Coste, etc., et fit son testument, le 1et janvier 1430 (v. st.) Il en fit un second en 1446, et sa femme testa en 1465. Il avait épousé Guillemette du Chastanet, sœur de Guinot, dont il eut, entr'autres enfants:

1°. Étienne, dit Estavenot, qui ne paraît pas avoir laissé de postérité;

2°. Jean I, qui fut auteur des branches de la Borie de Champagnac, de Ferrières et de Montplaisir;

3°. Guy, dit Guinot, donna naissance aux branches de la Barde, du Pleissac, de Mondevis, etc.;

4º. Honorette fut mariée à noble Amanieu du Lau;

5°. Gaillarde, etc.

On se borne à donner ici une notice succincte de ces diverses branches, en suivant l'ordre de leur primogéniture.

1°. La branche de la Borie de Champagnac eut pour auteur, comme il vient d'être dit:

Jean I de Saunier, écuyer, qui épousa Marguerite Bertin, dont il eut, entr'autres enfants :

Jean II, qui traita avec son père; le 10 août 1471, et laissa de son mariage avec Marguerite de Jauhert, quatre fils, dont chacun fut auteur d'une branche;

 François I, qui continua la descendance des seigneurs de la Borie;

2º. Gabriel, seigneur de Ferrières; 3º. Guy, seigneur de Montplaisir;

4°. Benoît, marié, en 1560, à Anne de Bideran, dont naquit François, qui épousa, en 1609, Débora de la Porte, dont il ent Moise Saunier, qui

fit un partage, le 15 juillet 1638.

François I de Saunien, seigneur de la Borie, partagea avec Gabriel, Guy et Benoît, ses frères, le 13 août 1564; et testa, le 3 août 1573. De son mariage avec Guillonne de la Faye, provint Guy de Saunier, écuyer,

seigneur de la Borie, qui fut marié, en 1571, à Peyronne de Beaupoil-Saint-Aulaire. Germain, leur fils, épousa, en 1598, Catherine du Saillant, et lut père de Sicaire de Saunier, écuyer, vivant en 1628 et 1629, et marié à Adrienne de la Porte, laquel e était veuve en 1634, et remariée avec le seigneur de Royère.

Bernard, sils ainé de Sicaire, vivait l'an 1665. Il avait sormé deux alliances: la première, avec Jeanne de la Marthonie, et la seconde, avec Marie de Hautefort-Marquessac. Du première lit, vincent:

- 1º. Jean III, qui suit;
- 2°. Gaston, chanoine de Périgueux.

Jean III de Saunier, chevalier, seigneur de la Borie, Saint Crampassy, etc., épousa Blaise de Jay, fille de Bernard, écuyer, seigneur de Ferrières, lieutenant particulier au siège de Périgueux, et de Sicarie de Vins. It testa, le 13 février 1683, et ne vivait plus, en 1687. Ses enfants furent:

1°. François, mort avant l'an 1687;

2°. Françoise, femme d'Hélie d'Aydie, chevalier, seigneur de Saint-Laurent et de Champagnac, en 1689; elle était morte l'an 1696;

Marie-Blaise de Saunier, qui épousa, le 25 janvier 1687, Tbibaud de la Garde de Saignes, seigneur de Saint-Angel.

- 2°. La branche de Ferrières tire son origine de Gabriel de Saunier et de Louise de Bideran. Bernard, leur fils, épousa, en 1597, Marie du Lau, et testa, le 1° cotobre 1620, en faveur de Gaston et Germain, ses fils. Ce dernier, qualifié seigneur de la Forêt, eut pour femme, en 1660, Françoise du Barry, fille de Jean, seigneur de la Glaudie et de Louise du Fraisse; ils testèrent, le 27 août 1674, et moururent sans postérité. Gaston, frère aîne de Germain, laissa de son mariage avec Guillemette du Chassaing, deux fils: Gaston II, seigneur de Ferrières, et Jean, seigneur du Répaire.
- 3°. La branche de Montplaisir a été formée par Guy DE SAUMER, troisième fils de Jean II, et de Margueris

de Jaubert. Il partagea avec François, son frère aîné, en 1564 et 1568, et eut plusieurs enfants de son second mariage, contracté, le 10 mai 1571, avec Philippe du Puy, fille de Guillaume du Puy, écuyer, seigneur de la Jarte, et de Gabrielle de Ferrières. L'aîné de ces enfants fut François I de Saunier, écuyer, seigneur de Montplaisir, et en partie de Condat, qui fut institué héritier par le testament de son père, du 16 décembre 1586, et qui épousa, le 21 octobre 1601, Marthe du Lau, fille de Gaston, écuyer, seigneur de la Coste, et de Marthe de Blois. De ce mariage naquit:

François II de Saunier, écuyer, seigneur de Montplaisir, de Condat en partie, et du Roc, qui s'allia, par contrat du 28 avril 1628, avec Gabrielle de la Fillotie, damoiselle de Burée, avec laquelle il testa, le 5 avril 1664, en faveur de leurs enfants, qui furent, entr'autres:

1°. François III, qui suit;

2°. Gaston, prêtre, docteur en théologie, chanoine de l'église cathédrale de Périgueux, du l'abbé

de Montplaisir;

3°. Daniel, sieur de la Bardonnelle et de Burée, vivant en 1664 et 1694, qui épousa Marguerite de la Brousse, fille de Thibaud de la Brousse et de Bertrande du Chesne, veuve de François de la Garde de Saint-Angel, dont il eut une fille, Marie-Bertrande de Saunier, mariée, le 18 octobre 1699, à Jean-Louis de Hautefort-Marquessac;

4°. Autre Daniel;

 Guillaume, sieur de Montplaisir, enseigne des gardes-du-corps du roi;

6°. François;

 Marthe, mariée à Guillaume de la Tour, écuyer, seigneur d'Igonie et de Saint-Privat, en 1647;
 Et trois autres filles, dont deux religieuses.

François III DE SAUNIER, écuyer, seigneur de Mont-

François III DE SAUNIER, écuyer, seigneur de Montplaisir, de Condat en partie, et du Roc, ne laissa de son mariage, contracté le 11 décembre 1676, avec Adrienne de Lannes, fille de Henri, chevalier, seigneur de Saint-Michel, et d'Antoinette de Malinguehen, qu'une fille, Marie-Benoîte de Saunier de Montplaisir, mariée, par contrat du 15 novembre 1694, avec Henri d'Abzuc, marquis de Mayac, baron de Roussiac, Villotrange et Limérac, capitaine de carabiniers. De cette branche sortit encore Guillaume Saunier, marquis de Montplaisir, maréchal des camps et armées du roi; tué à Malplaquet, le 11 septembre 1709.

4°. La branche de la Barde commence à Guy, dit Guinot Saunier, troisième fils de Hélie et de Guillemette du Chastanet. Son père l'institua héritier de ce que Pierre de la Barde, son oncle (frère du testateur), avait à Saint-Crépin. Il épousa, en 1451, Antoinette d'Arboliéras, fille de N..., damoiseau, du diocèse de Limoges, et testa, le 28 mai 1492, en faveur de Charles, son fils, qui suit.

Charles Saunier, écuyer, seigneur de la Barde, du Pleissac, du Vergier, d'Ambelle, etc., émancipé par son père, le 3 septembre 1483, épousa, par contrat accordé le 17 janvier 1484 (v. st.), Jeanne Richard, fille de feu Aimar Richard, écuyer, et de Marguerite de Frondebœuf, et fit son testament, le 20 septembre 1524, en faveur de ses enfants, qui sont:

1º. Jean, qui suit;

2°. Clément, qui sut auteur de la branche de....;

3º. Pierre, religieux, à Brantôme;

4°. Annette, semme de noble Jean de la Tour, écuyer.

Il paraît que la branche de la Barde de Preissac s'est éteinte dans la personne de Jeanne de Saunier, mariée à François de Saint-Astier, écuyer, cadet de la maison de Saint-Astier des Bories.

- 5°. La branche du Pleissac doit son origine à Jean DE SAUNIER, auquel Charles, son père, donna, en 1524, les maisons nobles du Pleissac, d'Ambelle, du Chastanet et de Larazat. Il fit hommage à la baronnie de Bourdeille, en 1549, et laissa de son mariage avec Jeanne de Beauchamp.
  - 1º. François, qui suit;
  - 2º. Louis, duquel descend la branche de Mondevis;

V. 43

3°. Pierre, écuyer, seigneur d'Ambelle; 4°. Jean, marié, le 2 février 1595, à Jeanne de Veau, et auteur de la branche de Pierre-Levée,

François I DE SAUNIER, écuyer, seigneur du Pleissac, etc., épousa, en 1577, Marguerite de Cherbaye, et testa, le 20 novembre 1611. De son mariage provint, Étienne de Saunier, écuyer, seigneur du Pleissac et de Combaronnie, qui fut marié deux fois: 1°, le 21 juin 1598, avec Catherine de Chaumont; 2° en 1623, avec Anne d'Arfeuille. Joachim de Saunier, seigneur du Pleissac, son fils du premier lit, s'allia, le 26 mai 1631, à Marie de Montberon, fille de Michel, seigneur de Beauregard, et de Françoise le Faulcheur; et fut père de Gantonnet de Saunier, maintenu par M. Pellot, le 15 mars 1667, qui épousa, le 12 janvier 1660, Anne de Lambertie, demoiselle de Lespinasse, fille de feu Jean, et de Jeanne Coustin de Masnadaud.

François II de Saunira, fils de Gantonnet, écuyer, seigneur du Pleissac, etc., fut marié, le 30 août 1695, à Anne de Marquessac, fille de Simon, seigneur de la Reille, et de Renée de Lestrade-de Floirac, et eut de son mariage François-Jacques-Philippe de Saunier, né le 1° mai 1707, et marié, par contrat du 8 janvier 1755, avec demoiselle Marie-Antoinette de la Rocheaymon, fille de messire Antoine de la Rocheaymon, chevalier, seigneur de la Roussie, et de dame Catherine d'Huard, dont est issue, entr'autres enfants, Catherine de Saunier, née le 29 novembre 1765.

6°. La branche de Mondevis reconnaît pour son auteur Louis de Saunier, écuyer, seigneur d'Ambelle et de Bosredon, marié, le 18 juillet 1567, à Catherine de Cherbaye, fille de Louis, comptable à la comptablerie de Bordeaux, seigneur de Romiefort, et de Jeanne de Brosset. Il est qualifié seigneur de Mondevis et de Champerdon, dans des actes de 1595 et 1599; et il fit son testament, le 10 décembre 1607, en fáveur de ses deux enfants, qui sont:

ro. Étienne, qui suit;

<sup>2°.</sup> Jeanne de Saunier, mariée à Geoffroy Huet, écuyer, sieur de Lesturier.

Étienne I de Saunier, écuyer, seigneur de Mondevis, dans la paroisse de Félix, châtellenie de Bourdeille, épousa, le 17 octobre 1599, Anne de Nouveau, fille de Jean, écuyer, sieur du Breuil, de la Renolfie et du Rouchat, gentilhomme servant de la maison du roi, et de Marie de Vigoureux. De ce mariage naquit Étienne II de Saunier, seigneur de Mondevis, qui épousa, le 9 juillet 1629, Marguerite de ta Garde de Vaion. Pierre, de Saunier, leur fils, épousa N... de Vassogne, héritière de Chilliac; et leur petit-fils eut pour femme N... de Conan. Le chef de cette branche a été élevé au grade de contre-amiral, après avoir servi dans la marine avec beaucoup de distinction.

7°. La branche de Pierre-Levée, ou de Peyrelevade, vient de Jean de Saunier, et de Jeanne de Veau, sortis de la branche du Pleissac, et a pour auteur Guillaume, dit Guillem de Saunier, écuyer, seigneur de Pierre-Levée, dans la paroisse de Trois-Palis, établi à Angoulème. Il épousa, le 12 août 1622, Françoise Martin, fille de seu Jean Martin, écuyer, et de Jeanne de la Garde, dont naquirent:

1º. Etienne, marié;

2°. François, écuyer, seigneur de Francillac, qui eut de son mariage, contracté, en 1671, avec Marguerite Mercier, Louis de Saunier, chevalier, seigneur de Pierre-Levée, marié, en 1714, à Françoise l'Aisné, et père de François-Louis, chevalier, seigneur de Pierre-Levée, lieutenant de dragons au régiment d'Orléans, qui épousa, en 1741, Anne de Roquard de Saint-Mary.

Cette famille a formé plusieurs autres branches ou rameaux, connussous la dénomination de Vanloube, de Châtillon, des Ortes, de la Gontarie, de Laymarie, etc., sur lesquels on n'a pas de renseignements suffisants, pour en donuer ici la généalogie.

Armes: D'azur, à un chardon d'or, tigé et feuillé de sinople, supportant deux chardonnerets du même, affrontés.

DE SEGUR. La maison de Ségur, d'origine chevaleresque et de haut baronnage, doit le rang distingué qu'elle tient parmi la principale noblesse à une ancienneté remontée à plus de sept siècles, aux dignités éminentes dont elle a été revêtue, aux services nombreux qu'elle a rendus à l'état, et aux alliances illustres qu'elle a contractées avec les plus anciennes races de la Guienne et des pays circonvoisins. Elle a donné, des son berceau, un grand nombre de sujets, qui, par leurs faits militaires, sont parvenus à la chevalerie réelle. Dans des temps postérieurs, elle a fourni successivement des gentilshommes des rois Henri II, Charles IX et Henri III; un sénéchal d'Albret; un surintendant de la maison de Henri, roi de Navarre (depuis Henri IV, roi de France); des ambassadeurs en diverses cours; un évêque de Saint-Papoul, en 1724; un maréchal de France, ministre et secrétaire-d'état au département de la guerre; trois lieutenants-généraux, et cinq maréchaux des camps et armées du roi; des commandeurs de l'ordre du Saint-Esprit, des dignitaires des ordres de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, un capitaine de vaisseau, plusieurs colonels et mestres-de-camp de régiments de leur nom, etc. Cette maison réunit enfin tous les avantages, tous les genres d'illustration qui peuvent caractériser la noblesse du premier ordre.

Le nom de Ségur est connu depuis le 9° siècle; car ce fut vers la fin de ce siècle que les barons du Limosin commencèrent à tenir leurs domaines en perpétuelle autorité du roi, comme seigneur suzerain, et prirent le titre de vicomtes. Au nombre de ces barons étaient les vicomtes de Tureune, de Ventadour, de Comborn, de Rochechouart, d'Aubusson, de Ségur, de Brosse, de Bridiers, et autres. On lit, dans une charte tirée du cabinet de M. Guibert, aux manuscrits de Gaignières, à la Bibliothéque du Roi (portefeuille 186, part. III, p. 180), qu'en l'année 888, les nobles du Limosin fortifièrent le château de Ségur contre les infidèles, qualification qu'on donnait alors aux Normands.

On peut consulter, sur tous les personnages du nom de Ségur connus antérieurement à la filiation suivie des diverses branches de cette maison, le tom. 1er de l'Histoire généalogique et héraldique des pairs de France,

des grands-dignitaires de la Couronne, des principales familles nobles du royaume, et des maisons princières de l'Europe, publié, en 1822, par M. le chevalier de Courcelles, éditeur de la continuation de l'Art de vérifier les dates. On se bornera à exposer sommairement ici l'état de chacune de ces branches, suivant l'ordre de primordialité, et avec la dénomination des diverses possessions seigneuriales ou titrées qui leur ont servi d'apanage.

- 1°. Les Captals de Puychagut, soudans de Preissac, en Bordelais; seigneurs de Théobon, en Agénois; de Cantenac, en Médoc; de Saint-Alvère, en Périgord; alliés aux maisons de Bannals, de Casaubon, de Chassaignes, d'Escodeca de Boisse, de Grailly, de Lostanges de Sainte-Alvère, de Maureillac, de Mayrac, de Montpezat, de Naujan, de Noailhan, de Pierre-Bustière, de Roquesort, de Salignac de la Mothe Fénélon, etc., et éteints au mois de janvier 1594.
- 2°. Les seigneurs de Montazeau, de Sainte-Aulaye et de Montaigne, comtes de Ségur Montaigne (branche ainée actuetle), alliés aux maisons de Bordes, de Borie, du Bousquet de Clérans, de Boyrie, de Cazenave, de la Chassagne, de Chassaignes, du Cos, de Cousinier, de Fayolle, de Gaillard de l'Aleu, de Gaufreteau de Blezignac, de Grailly, le Lieur de Ville-sur-Arce, de Lur-Saluces, de Mirat, de Montaigne, de Mosnier de Fouguerolles, de Pellegrue, de Pontac, de la Roque de Budos, de Taillefer, etc.
- 3°. Les seigneurs et barons de Montazean, des Cabanes, de la Roquette et de Fonpeyre, titrés comtes et vicomtes de Ségur-Montazeau, dont il ne reste qu'une demoiselle, et alliés aux familles de Grailly, de Guerre, de Portelance, de Saint-Marc, de Spens, de Lancre, de Taillefer-Barrière.
- 4°. Les seigneurs et barons de Pontchat, de Fouguerolles, de Romainville, comtes de Ségur, pairs de France (seconde branche actuelle), alliée aux maisons d'Aguesseau, de Belcier, de Binet Saint-Martin, de Bondres, de Filhol, de Froissy-Orléans, le Gendre de Luçay, de Grailly, de Rosptopsin, de Taillefer-Roussille, Vallet de Villeneuve et de Vernon.

- 5°. Les seigneurs de la Molière et de Montbrun, titrés vicomtes de Ségur-Boirac (troisième branche actuelle), alliés aux maisons de Baily-Razac, de Bordes de la Fayardie, de Calvimont, de Canolle, de Corralh, Guion, de Montaigne, du Peuch de Pailhas, de Prieur et de Spens de Lancre.
- 6°. Les seigneurs de Saint-Vivien-Pitray et de Lespinassat, titrés vicomtes de Ségur (quatrième branche actuelle), alliés aux maisons de Bacalan, de la Borie-Campagne de Claveau, de Courson-Cailhavel, de la Fargue, de Grailly, de Madaillan, de Merland, d'Orgouilloux, du Peuch d'Estrac, de Ranlin et du Verger.
- 7°. Les seigneurs de Parsac et de Minzac, éteints au milieu du 18" siècle, après s'être alliés aux maisons de Beaupoil, de Julliot, etc.
- 8°. Les seigneurs de Bouzely et de Saint-Aulaye, marquis et vicomtes de Ségur (cinquième branche actuette), alliés aux maisons de Bacalan; de Briançon, de Chancéauline de Fonrose, Durége de Beaulieu, d'Eymeric de Pouzi, de Gervain, de la Jonie de la Pérouse, de Vidal, etc., etc.
- 9°. Les seigneurs et barons de Pardaillan, de Seiche d'Arzac et de Belfort, vicomtes de Cabanac (sixième branche actuelle), alliés aux maisons d'Arrerac d'Arzac, de Basterot, de Belcier, de Brun, de Carsac, de Chauveron, de Choupes, d'Escodéca, de Gilet de la Case, le Maistre du Marais, de Montberon, de Polignac, de Pontet, de Ricard-Gourdon, de Taillefer, de Thibault, de la Vergue, de Verthamon, de Vivans, etc., etc.
- 10°. Les seigneurs de Leschères et d'Arnoncouet, en Champagne, comtes de Ségur Cabanac (septième branche actuelle), établie à Vienne, en Autriche, alliée aux maisons d'Allonville, de Beaufort de Pothemont, du Val de Dampierre, etc., etc.
- 11°. Les seigneurs du Grand-Peuch et de la Loubière, comtes de Ségur, éteints en 1785, et alliés aux maisons de Grivel, le Maistre du Marais, de Mazières, de Montléart et de Stud de Solminiac.

12°. Les seigneurs de la Salle, dont on ne connaît que quatre générations, et qui se sont éteints après l'an 1553.

Armes: Écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au lion d'or; aux 2 et 3 d'argent pleins (1).

Notice sur quelques familles de Ségur, dont on n'a pas pu trouver encore la jonction avec la précédente.

#### 1°. SEIGNEURS DE SÉGUR-DE-FRANS.

On peut attribuer à la maison de Ségur-de-Frans. ou Francs, dans le Puynormand, en Bordelais, Bernard de Ségar, qui fui abbé de Gondom, vers 1115, puis de Fontguilhem, et vivait encore en 1148. Cette maison a fait sa preuve, en 1773, pour être admise aux honneurs de la cour, et a fait remonter sa siliation, par titres authentiques, à Bernard de Ségur, chevalier, seigneur en tout ou en partie de Frans, vivant en 1289, et mort avant 1302, qui fut père d'autre Bernard, damoiseau, seigneur de Frans, auquel le roi d'Angleterre donna, le 7 août 1320, des lettres qui l'affranchissent de l'hommage que le vicomte de Benauges prétendait de lui, à cause de sa terre de Loupiac, située dans la mouvance de ce vicomte. Le même monarque lui permit, par lettres du 25 mars 1321, de construire une maison forte au lieu de Loupiac, près de Cadillac. Enfin Bernard de Ségur et ses frères surent maintenus dans la possession de la terre de Loupiac, en Benauges. Bernard de Ségur avait épousé, avant 1311, Gaillarde Isambert, dont il eut:

Pons DE Ségua, qualifié aussi damoiseau, seigneur de Frans, mort en 1352, laissant un fils, nommé Hugues, vivant en 1371.

Bertrand Dr Ségur, chevalier, seigneur de Frans, qualifié noble et puissant seigneur, fils de Hugues, épousa, en 1362, demoiselle Jeanne de Mayensan, qui lui

<sup>(1)</sup> La branche de Cabanac ajoute pour brisare une bordure d'aaur, chargée de neul besants d'or.

apporta la terre de Bégles, près de Bordeaux, dont Jean, roi d'Angleterre et duc de Guienne, avait gratifié, dit-on, un des auteurs de cette dame, en 1205.

Les descendants de Bertrand de Ségur ont toujours suivi la carrière des armes, jusqu'à Jacques de Ségur, seigneur de Frans, qui prit le parti de la robe, et fut conseiller au parlement de Bordeaux. Il mourut avant l'année 1695, laissant de Jeanne de Gascq, sa femme, quatre enfants, dont Alexandre, qui était l'aîné, devint président au même parlement de Bordeaux.

Les seigneurs de Ségur de Frans portent pour armes: D'azur, à un lévrier rampant d'argent, accolé et bouclé d'or; écartelé d'argent, à trois merlettes de sable, et sur le tout de gueules, à trois bandes d'or; écartelé d'hermine, à une bordure de gueules.

#### 2°. SEIGNEURS DE SÉGUR-DE-DOISSAC.

I. Bernard de Ségua, chevalier, était cousin de Guillaume Aymoin, chevalier de Belvès, qui, par son testament de l'an 1269, l'institua son héritier, conjointement avec Guillaume de Gasques (1). Il obtint, par acte du dimanche après l'octave de S. Mathias apôtre, 1288 (v. st.), de Bernard de Beanville, seigneur de Limeuil, l'autorisation de faire construire un chaufour (catfurnum), dans sa terre, sous le cautionnement d'Eblon de Campagne, damoiseau de Limeuil. On croit qu'il sut père des ensants suivants:

1°. Gaillard de Ségur, damoiseau, qui est énoncé frère de Bertrand, dans un acte de déguerpissement saitentre ses mains, à Belvès, le samedi après la fête de l'Ascension 1305, par Géraud de la Condamine, habitant de la paroisse de Saint-Chamassy, d'une terre située dans la même paroisse. Il fit, la même année, un partage avec Raimond de Gasques; reçut, en 1317, une recon-

<sup>(1)</sup> Item.... facio heredes meos, Raymundum de Gasques, et Bernardum de Segur, fraires, milites consunguincos meos, in Repario meo de Mespoleto, etc. (Ils étaient sans doute frères utérins)

naissance qui lui fut faite, ainsi qu'à Géraud de Motes, damoiseau de Berbiguières, par Jean Marcilhac, du Bugue; et vivait encore le 17 avril 1319, suivant une autre reconnaissance faite en sa faveur par Pierre de la Baygue, de la paroisse d'Audrix, pour l'avoir délivré, est-il dit, des mains et de la servitude de nobles hommes Eblon et Hélie de Campagne;

2º. Bertrand, qui suit;

II. Bertrand de Ségua, damoiseau, connu par l'acte de 1305, déjà cité, ne vivait plus, le 12 mai 1314. Il laissa :

1°. Bernard II, dont l'article suit :

2°. Gaillard de Ségur, curé d'Urval, témoin dans un acte de vente faite, en 1360, par Pierre la Coste, en faveur de Bernard de Virazel, damoiseau de Campagnac.

III. Bernard DE SÉGUR, II. du nom, damoiseau, de la paroisse de Doissac, reçut, le 12 mai 1314, conjointement avec Gaillard, son oncle, la reconnaissance que Guillaume la Vayssière, de la paroisse d'Audrix, lui fit pour un fief, appelé Foncorba; il rappelle dans cet acte défunt Bertrand de Ségur, son père. Il en recut une autre, la même année, datée du port de Perdigat sur Vezère; acquit, en 1321, une rente d'Arnaud Delmas, d'Audrix; est mentionné dans l'acte de vente d'un sief situé dans la juridiction de Belvès, faite, en 1345, par Amalvin de Montauriol, et ne vivait plus en 1362. Il avait épousé, en 1348, Almois de Cazenac (ou Casnac), fille de noble Bertrand de Cazenac, chevalier, laquelle passa plusieurs actes, en 1362, 1365, etc., étant veuve et tutrice de ses enfants, qui sont au nombre de trois :

1º. Jean, dont l'article suit;

2°. Bonasos de Ségur, dont le sort est ignoré. 3°. Bernard de Ségur,

Ces trois frères, désignés sous le nom générique d'héritiers de Bernard de Ségur, sont mentionnés dans un acte d'accord, fait, le 1er novembre 1365, entre noble Déodat de Léobard, et Pierre Beriers, marchand de Gourdon (1).

- IV. Jean DE SKOUR, damoiseau, de Doissac, fit son testament, en 1409, en faveur de ses quatre filles, qui sont:
  - Barthélemie de Ségur, qui eut en partage le répaire de Ségur, et lut mariée à Folquet de Soirits (ou Soyris);

2°. Marquise de Ségur, qui eut pour sa part le répaire de Mespoulet, et épousa Raimond Both;

- 3°. N.... de Ségur, 4°. N.... de Ségur,
  - 3°. seigneurs de Ségur en rouergue.
- I. Bertrand (ou Bernard) DE Ségur, est le premier de cette branche dont on ait une connaissance certaine par les titres : son nom se lit dans un acte de vente; faite entre deux particuliers, en 1212.

On trouve après lui :

- II. Viguier, ou Vigier de Ségur, avait épousé une dame nommée Astrugia, et ne vivait plus, en 1280, suivant l'acte de tutelle de ses enfants. Trois ans après, Ségur de Beaumont fit une convention avec le comte d'Armagnac et de Comminges.
- III. Guillaume de Ségur, damoiseau, et seigneur de Ségur, par indivis, avec le coute de Rodez, donn quittance, en 1293, à un particulier, pour raison d'une pièce de terre, située dans le mandement de Ségur, qu'il avait vendue à ce particulier, et dont il n'avait pas été payé; fut témoin, en juin 1314, de la signification

<sup>(1)</sup> Par cet acte, le seigneur de Léobard cède en paiement de la somme qu'il doit, plusieurs sommes qu'i lui sont dues; savoir: par messire Raimond d'Auriol, 70 liv. 9 s. 6 d.; par le seigneur de Beynac, 200 liv.; par Jean de Gavis et Gérald de Cardailhac, 6 l.; par Pierre de Vassal, 10 liv. 18 s.; et par les heritiers de Bernard' de Ségur, 7 liv. 10 s., etc.

de la demande en retrait de la terre de Laval, par le tuteur des enfants de feu messire Astulphe de Campolongo, chevalier, à Hugues d'Adzemar, damoiseau, au cas qu'il voulût s'en défaire, et la mettre en d'autres mains; rendit hommage an comte de Rodez, le samedi avant la fête de la Madeleine, 1323, pour raison de la moitié de la justice et juridiction haute, moyenne et basse du lieu de Ségur, qu'il possédait, par indivis, avec le même comte de Rodez, et pour plusieurs territoires désignés dans cet acte. Il en rendit deux autres, au même seigneur, le 1er septembre de la même année, l'un pour les territoires de Cantaloba et de Teroudel, situés dans la châtellenie de Ségur, dans lesquels il avait le domaine direct; et l'autre, conjointement avec Pierre de Bertholène, pour ce qu'ils tensient en fief franc et libre dans le territoire de Cantaloba, et ailleurs. Il fit son testament, le mardi après la fête de saint Pierre et de saint Paul, en 1331, en saveur de Brenguier, son fils; mais il paraît avoir vécu encore plus de dix ans. Il est nommé, avec Guillaume de Romiguière, damoiseau, et autres seigneurs, comme témoin d'une réquisition, faite le mercredi avant la fête de saint Barthélemi, apôtre, 1333, par Jeanne de Narbonne, dame de Sévérac, tutrice de Guy, son fils, seignenr de Sévérac, à Raimond de Bertholène, damoiseau, pour la reconnaissance des droits qu'il tenait en fief du seigneur de Sévérac. (Titres de Foix, à la bibl. du roi, vol. XXI, fol. 180.) Guillaume de Ségur vivait encore en 1341.

Il avait pour contemporains, et probablement pour proches parents:

Pierre de Ségur, habitant du bourg de Rodez, fils de Bertrand de Ségur, fit son testament, en 1295, par lequel il fit plusieurs legs aux couvents de Rodez, à l'évêque, au chapitre, etc.; donna 37 livres 10 sols rodauois à sa sœur, et institua héritier universel Hélie de Ségur, son frère.

Hélie de Ségur, institué héritier de Pierre, son frère, en 1295, est connu par deux autres actes, l'un de 1301, et l'autre de 1302.

Arnaud de Ségur, consentit, en 1300, avec Arnaud

de Landorre, à une obligation de la somme de 100 liv. tournois, en faveur d'un particulier, bourgeois de Rodez, et testa, en 1303.

IV. Bérenger, ou Brenguier DE Ségua, chevalier. seigneur de Ségur et de Roquesel, en Rouergue, qualifié noble et puissant seigneur, fut institué héritier universel par le testament de son père, en 1331, et rendit hommage au comte de Rodez, le 17 septembre 1341. Il servait, en 1343, le roi Philippe de Valois, dans la guerre de Gascogne, avec une compagnie de gendarmes et de pied, sous le commandement du comte d'Armagnac, et donna, les 28 et 31 décembre de cette année, deux quittances de ses gages, qu'il scella de son sceau, écartelé aux 1 et 4, d'un lion; et aux 2 et 3, de trois fasces. Ce sont, à ces fasces près, les mêmes armes que porte aujourd'hui la maison de Ségur. Il passa, en 1340, un acte, dans lequel est nomme Mantelin, son fils, mineur; reçut, en 1359, une reconnaissance, pour une terre située dans le bailliage de Ségur ; et il lui fut fourni un grand nombre d'autres reconnaissances, dans les années 1361, 62, 63, 64, 65, jusqu'en avril 1372. Il paraît qu'il n'était pas encore mort en 1373. On ne lui connaît d'autre enfant, que :

V. Mantelin de Segua, damoiseau, fit, en 1349, conjointement avec Brenguier, son père, un acte de vente, dans lequel il est qualifié de seigneur de Roucous et de Vareilles; intervint, avec le même, dans plusieurs actes passés depuis l'an 1361 jusqu'en 1373, et ne vivait plus en 1412. On ignore s'il laissa des enfants.

Il avait pour contemporains:

Jean de Ségur, fils de Pierre, en 1363.

Jean et Bertrand de Ségur, habitants de la paroisse de Saint-Pierre de Canet, en 1363.

Hélie de Ségur, dont le nom se lit dans des actes de 1397 et 1398.

On ne connaît pes la suite de cette branche; on trouve seulement, qu'en 1552 et 1554, noble Louis de la Barthe se qualifiait seigneur de Ségur.

# 4º. SEIGNEURS DE SÉGUR-DE-LUYNES.

La maison de Ségur-de-Luynes, en Provence, est connue depuis Raphaël de Ségur, qui, suivant un mémoire de famille, vint de Naples, avec Charles VIII; lorsque ce prince revint de conquérir ce royaume, en 1495. Il s'établit à Marseille, et acquit la terre de Luynes. Le roi Louis XII lui donna, en 1527, une commission pour commander 100 hommes en l'armée royale qui alla assiéger Gènes. Il fut père de Léon, qui suit.

Léon de Sécua, seigneur de Luynes, chevalier de l'ordre du roi, contribua beaucoup à la réduction de la ville de Beaucaire en l'obéissance du roi, ainsi qu'il paraît par les lettres que le maréchal de Montmorency-Damville fit expédier, en sa faveur, à Nîmes, le dernier de janvier 1575, pour exercer la surintendance de l'artillerie. Il était frère de Madeleine de Ségur, mariée, en 1535, à Léon d'Albert, aïeul du connétable de Luynes.

Cette maison n'a formé que cinq degrés; l'héritière (Madeleine de Ségur) porta la terre de Luynes dans la maison de Margalot, par son mariage avec François de Margalot, seigneur de Saint-Anguille, conseiller en la cour des comptes de Provence.

Les seigneurs de Ségur de Luynes portaient pour armes: D'or, au pont de gueules, à 2 arches. Supports: 2 louves, ou lions de sable, lampassés de gueules. — La généalogie de la maison d'Albert-de-Luynes, leur donne seulement pour armes: Deux louves affrontées.

DE SIGNIER (1); ancienne noblesse de Toulon, en

<sup>(1)</sup> Voyez sur cette samille l'état de la noblesse de Provence, par l'abbé Robert de Briançon, tom. III, pag. 77; l'Histoire héroique de Provence, par Artescuille, tom. II, pag. 399; le Dictionnaire de la noblesse, par la Chesnaye des Bois, in 4°, tom. XII, pag. 557, etc. etc.

Provence, et originaire d'Italie (1), dont le nom se trouve indistinctement orthographié Seignie, Signie, Segni ou Signi. Nostradamus lui donne le nom de Segnier, et depuis il s'est écrit plus communément Signier. Artefeuille, d'après l'abbé Robert de Briançon, Pautenr du Dictionnaire in-4° de la noblesse, publié en 1778, en donne la filiation depuis:

- I. Ferrand on Ferdinand de Signier, écuyer, ainsi qualifié dans le contrat de mariage de son fils, qui suit.
- II. Bertrand de Signier, I't du nom, écuyer, épousa, por contrat passé devant Vincent de Saint-Anthonin, notaire, le 16 janvier 1441, Laurence de Saint-Pierre (2), de laquelle sont issus:
  - Antoine de Signier, seigneur de Privin, mort sans postérité, après l'an 1527;

2º. Jean, qui continue la descendance;

- 3°. Ferrand de Signier, qui eut, entr'autres en-
  - A. Bernardin de Signier, auquel Pierre de Signier, son oncle, fit donation de ses biens, par acte passé devant Chabert, notaire à Toulon, le 25 février 1513. Il ne vivait plus le 18 octobre 1516, et eut pour enfants:
    - I. Bernardin de Signier, qualifié neveu et héritier de feu capitaine Antoine de Signier, dans un acte passé devant Tassy, notaire à Toulon, le 3 février 1569 Il avait épousé Anne de Ferrier, de la ville de Toulon, laquelle lui survécut, et le rendit père de:

<sup>(1)</sup> Il y a eu en Italie une maison des comtes de Ségui, dont étaient Iunocent III, originaire d'Anagni, dans la campagne de Rome, élu pape, le 8 janvier 1108; Grégoire IX, élu pape, le 19 mars 1227; Alexandre IV, son neveu, élu pape, le 12 décembre 1254, et Hugolin, cardinal, évêque d'Ostie.

<sup>(2)</sup> De Saint-Pierre: D'azur, au lion couronné d'or; à la bandé de gueules brochante sur le tout.

a. Annibal de Signier, marié, par contrat passé devant Louis Couchoux, notaire à Toulon, le 22 septembre 1596, avec Roxane de Thomas, fille de feu Honoré de Thomas, seigneur de Pierrefeu et de la Valdardenne, et de Lucrèce de Vintimille. Il en eut : -1º Jean de Signier, docteur en théologie, archi-diacre de l'église cathédrale de Toulon . présent à une vente faite par Lucrèce de Signier, d'une maison sise près la poissonnerie, par acte passe devant Garely, notaire, le 24 novembre 1657; — 2º Lucrèce de Signier, dame de la Garde et de Quarqueranne, mariée avec Jacq. de Thomas, seigneur de Beaulieu: elle fit son testament, le 23 février 1669. devant Rainauld Julien. notaire royal de la Garde, en faveur d'Hippolyte de Garnier, femme de noble Pierre de Thomas, seigneur de l'Escaillon et de Quarqueranne:

 Madelaine de Signier, qui partagea avec Anne de Ferrier, paracte passé devant Tussy, notaire à Tou-

lon, le 24 mars 1576;

c. Lucrèce de Signier, mariée, par contrat passé devant Louis Couchoux, notaire, le 19 septembre 1596, avec Louis de Thomas, seigneur de Pierrefeu, frère de Roxane, femme d'Annibal de Signier;

II. Ferrand de Signier, qui épousa, vers 1530, Catherine Garnier, dont il eut:

a. Pierre de Signier, protonotaire du saint-siége apostolique, chanoine de la cathédrale de Toulon; b. Melchior de Signier, dent on igno-

re la destinée;

c. Catherine de Signier, mariée, en présence de ses deux frères, par contrat passe devant Jouans Rennesons, notaire à Toulon, le 19 août 1558, avec noble Magdelon de la Salle, seigneur de la Pierre-Blanche;

B. Corent de Signier, C. Antoine, surnommé le capi-

taine Signier,

qui étaient en instance, le 18 décembre 1516, devant le comte de Tende, grand-sénéchal et gouverneur de Provence, à l'effet d'élire un tuteur aux ensents mineurs de Bernardin de Signier, leur frère;

4°. Pierre de Signier, 5°. Nicolas de Signier, qui, avec Antoine et Jean, leurs frères, fondèrent, le 9 juillet 1490, une messe journalière et perpétuelle dans l'église et chapelle de Saint-Sauveur de la ville d'Aix, par acte passé devant Jacq. Grasset, notaire à Toulon.

III. Jean de Signier, qualifié écuyer dans des lettrespatentes du roi René, signées et scellées, données, à Avignon, le 4 août 1477, fut maitre- général des ports de mer et rivières, ponts et passages de la Provence. Dans une lettre particulière, ce prince le qualifie son fidèle ami. Louis XI, par lettres patentes du 19 decembre 1481, le nomma capitaine, garde et châtelain de la ville, châtel et cité de Toulon, bailli de la même ville, et viguier d'Hières, pour jouir alternativement de ces offices et d'année en année, lui attribuant, pour fournir aux charges et frais des dits offices, la somme de 300 florins d'appointements; ce qui sut confirmé par lettres-patentes du roi Charles VIII, du 20 mars 1493, en considération des services qu'il avait rendus tant à lui qu'aux comtes et comtesses de Provence, ses prédécesseurs. Le même Jean de Signier, issu, dit Nostrada-

mus (Hist. de Provence, pag. 688), d'une famille ancienne et noble, assista, avec Gabriel Garjan, tous deux en qualité de députés de la ville de Toulon et de son viguerat, aux états de Provence, tenus à Aix, au mois d'avril 1487. Il fit son testament, le 15 avril 1513, devant Jacques Parvesy, notaire public à Toulon, en présence de Jean Demary et Béranger Garnery, aussi notaires, par lequel testament il veut être enseveli dans l'église cathédrale de Toulon au tombeau de ses ancêtres, en la chapelle de Saint-Sauveur : lègue 13 deniers à cette église : fait plusieurs autres dispositions en far eur de la même église, et en faveur des pauvres et des confréries de la ville, qu'il veut avoir à son inhumation ; fonde différents anniversaires, entr'autres, un à perpétuité dans l'église cathédrale de Toulon, pour lequel il donne to florins; lègue une somme pour les messes, qu'il veut être célébrées le jour de sa mort, et 10 florins à la confrérie de la conception de la Sainte - Vierge, pour être employés à doter et à marier de pauvres filles ; et nomme pour lui succéder en tous ses biens Antoinette de Morance (1), sa femme, héritière d'une très-ancienne famille. Leurs enfants furent :

1°. Honoré de Signier, morts sans enfants;

3º. Bertrand II, dont l'article suit ;

4°. Pierre de Signier, auteur de la branche des seigneurs de Rogny, rapportée en son rang;

5°. Honorée de Signier, mariée, le 2 mai 1502, avec Pierre de Thomas, seigneur de Sainte-Marguerite, viguier de Toulon, en 1530, et maître des ports de toute la province, qui testa, le 23 août 1562. fils de Jean de Thomas, et d'Antoinette de Julianis;

6°. Jeanne, atiùs Antoinette de Signier, mariée avec Henri de Nas, second consul de la ville d'Aix, en 1529, fils de Simon de Nas, second consul de la même ville, en 1494;

7°. Madelaine de Signier, mariée, le 10 mai 1528, avec Jacques de Cuers, dont descendent les seigneurs de Cogolin;

<sup>(1)</sup> De Morance : De gueules, à la bande d'or.

V.

8°. Louise ou Jeanne de Signier, mariée à N.... de Cambe.

IV. Bertrand DE Signier, II. du nom, écuyer, seigneur de Piosin, par donation d'Antoine, son oncle, du 27 novembre 1527, passée devant Gilles, notaire de Grasse, en rendit hommage à la comtesse de Sault, le 13 octobre 1525, acte dans lequel il est qualifié noble et généreux écuyer. Il servit dans les guerres de son temps, et sut sait prisonnier, en 1524, par les troupes de l'empereur Charles Quint, comme on le voit par une quittance de 400 écus d'or, qu'Antoinette de Morance, sa mère, paya pour sa rançon. Il fut chargé, par commission de M. de la Rochefoucauld, du 26 août 1536, de lever 500 hommes de guerre, pour s opposer aux troupes de l'empereur, qui avaient pénétré en Provence, et fut établi lieutenant-général à garde de Marseille, terres et mers. Le 25 septembre 1642, M. de Grignan, gouverneur de Toulon, lui donna l'ordre de mettre les habitants sous les armes, et de les conduire pour s'opposer aux entreprises des ennemis. Il eutencore deux autres commissions, savoir, le 25 août 1543, celle de lever 200 hommes, et de les conduire à Antibes, au camp du duc d'Enghien; et, en 1556, celle donnée par le roi Henri II, de lever une compagnie de 270 hommes, pour aller joindre le maréchal de Brissac, commandant l'armée en Piémont. Il fut chargé, par le comte de Tende, en 1562, de gouverner la villede Toulon ; et le même comte lui donna une autre commission, le 19 février de la même année (v. st.) Bertrand II de Signier avait épousé, par contrat du 30 novembre 1525, passé devant Guerin, notaire à Riez, Honorée de Ferrier (1), fille de feu noble homme Honoré de Ferrier, des seigneurs d'Auribeau et de Saint-Julien, de la ville de Riez, et de noble Honorée de Roux. Elle lui porta en dot 3000 florins ayant cours en Provence, et renonca, par son contrat de mariage, au moyen de cette somme, à 40,000 florins qu'elle espérait de la succession de son père. Il est qualifié noble Bertrand de Signier, seigneur de Piosin, dans l'acte de fondation de six messes tous les ans, en l'église des frères prê-

<sup>(1)</sup> De Ferrier : D'or, à cinq écussons de gueules, 2, 2 et s.

cheurs de Toulon, dans la chapelle de St.-Jean-Baptiste, appartenante à la maison de Signier, qu'il fit, le 1st mai 1533, devant Berenguier Garnier, notaire. Il fit son testament devant Antoine Pavès, notaire de Toulon, le 9 ou 19 décembre 1566, et institua pour son héritière Honorée de Ferrier sa femme, luisubstituant ses enfants:

1°. Honoré de Signier, mort sans postérité;

2°. Claude de Signier, co-seigneur de Piosin, époux de Catherine de Blancard, fille de Francois de Blancard, seigneur de Néaule, et père de:

Françoise, aliàs Madelaine de Signier, semme de Palamède de Giraud, lieutenant de l'amirauté de Toulon, auquel elle porta une partie de la terre de Piosin;

3º. Balthazard, qui continue la descendance.

V. Balthazard DE SIGNIER, écuyer, co-seigneur de Piosin, fit l'acquisition des terres et seigneuries d'Evenos et d'Orves, par acte passé devant Barnier, notaire de Marseille, le 6 juillet 1612. Il en rendit hommage au roi, le 20 octobre de la même année. Louis XIII, par brevet et lettres-patentes du dernier juillet, lui avait fait don du droit de lods desdites terres, en considération des bons et recommandables services qu'il avait rendus à la couronne, durant l'espace de 35 ans, tant en la charge de lieutenant-général au siège d'Hières, qu'en celle de lieutenant-général en l'amirauté de Provence. Le roi Henri III l'avait aussi pourvu de l'état et office de lieutenant de l'amirauté de la ville de Marseille, le 2 octobre 1579. Il avait épousé, par contrat passé devant Louis Thaneron, notaire à Brignolles, Anne de Vintimille (1), des comtes de Marseille, fille de Gaspard de Vintimille, seigneur d'Ollioules et d'Evenos, et d'Anne d'Arcussia. Il eut de ce mariage :

VI. Bertrand de Signien, III du nom, écuyer, seigneur de Piosin et d'Evenos, viguier et capitaine pour

<sup>(1)</sup> De Vintimille: De gueules, au chef d'or.

le roi de la ville de Toulon. Il fit son testament devante Aubert, notaire royal de la même ville, le 10 janvier 1637. Il avait éponsé, par contrat passé devant Louis Courrous ou Couchou, notaire à Toulon, le 7 octobres 1601, Anne de Gombert (1), fille de Gaspard de Gombert, seigneur d'Orves, et de Melchionne de Martin. Leurs enfants furent:

1º. Louis , dont l'article suit ;

2º. Balthazard de Si-

gnier,
3°. Jean de Signier,

4º. Jean-Pierre de Signier, auteur de la branche

établie à Aix, rapportée ci-après;

5°. Blanche de Signier, mariée, par contrat passé devant Boniface Alpheran, notaire d'Aix, le 16 novembre 1677, avec Joseph de Bourguignon, élu premier consul de Marseille, en 1646, fils de Pierre de Bourguignon, et de Marguerite d'Alphantis;

6°. Claudine de Signier, mariée avec Balthazar d'André, reçu conseiller en la cour des comptes de Provence, le 25 juin 1637, fils de Paul d'An-

dré, et de Gasparde de Félix.

VII. Louis de Signier, écuyer, seigneur de Plosin, d'Evenos et d'Orves, viguier et capitaine pour le roi Louis XIII de la ville de Toulon, suivant ses provisions datées de Paris, le 4 septembre 1637, avait épousé, par contrat passé devant Honoré Masse, notaire royal d'Hières, le 8 mai 1636, Lucrèce d'Arcussia (2), fille de Francois d'Arcussia, seigneur d'Esparron, et de Louise de Blancard, dame de la Mole. Etant devenu veuf, il se fit ordonner prêtre, et fut ensuite archi-diacre de Toulon. Il fut maintenn dans sa noblesse, par les commissaires députés par le roi, en Provence le 22 novembre 1667, sur la production de ses titres. Ses enfants furent:

<sup>(1)</sup> De Gombert: Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion d'or; aux a et 3 de gueules, au château à trois tours d'or.

<sup>(2</sup> D'Arcussia: D'or, à la fasce d'azur, accompagnée de trois arcs de gueules.

- 1º. Jean-Baptiste-Henri qui suit;

2°. François de Signier, reçu chevalier de Malte, le 25 septembre 1655, au grand-prieuré de Toulouse, et officier de vaisseau;

3º. N.... de Signier, mariée avec N.... de Barras-Mélan;

4°. Marie-Anne de Signier, alliée par contrat passé devant Jean Martely, notaire de Toulon, 1e.17 octobre 1673, avec Vincent de Martini, auque elle porta la terre d'Orves, et dont elle fut la première femme. Il était fils d'Antoine de Martini, et de Catherine de Blégier.

VIII. Jean-Baptiste-Henri de Scaten, écuyer, seigneur de Piosin et d'Evenos, épousa, par contrat passé devant Aubert, notaire royal à Toulon, le 26 février 1671, Anne a'Arène (1), fille de Paul-Émile d'Arène, écuyer, premier consul de la ville de Marseille, et de Madelaine d'Arène, sa cousine. De ce mariage sont issus:

- 1º. François de Signier, né à Ollioules, le 4 juin 1674, recu chevalier de Malte, le 9 octobre 1690, grand - commandeur, le 10 mars 1719, grand-prieur de Toulouse, mort à Toulouse, le 27 mai 1751, chef d'escadre des armées navales, et le dernier rejeton mâle de sa branche. Commandant le vaisseau le Diamant, il combatit avec une rare intrépidité contre 3 vaisseaux anglais qui l'avaient attaqué, en mit un hors de combat, coula l'autre à fond, et s'empara du troisième. C'est par allusion à ce combat que Louis XV répondit un jour à un courtisan qui lui vantait la beauté du diamant que ce prince avait à son chapeau: le conviens avec vous que ce diamant jette beaucoup de feu; mais non pas encore autant que celui que commandait Piosin;
- Joseph de Signier-Piosin, reçu de minorité chevalier du même ordre, en 1700;

D'Arène: De gueules, à 2 jumelles d'or; et sur le tout d'agur, a la foi d'argent, pavie de pourpre, posée de bande, et mouvante d'une nuce d'argent.

5°. N.... de Signier-Piosin, mariée avec Jean-Joseph-Hyppolite de Barras-la-Penne, gentilhomme de Manosque, où elle est morte dans un âge très-avancé, en 1777.

#### BRANCHE ÉTABLIE A AIX.

VII. Jean-Pierre de Signier, reçu conseiller au parlement d'Aix, en 1630, épousa Diane de Saint-Marc(1), fille de François de Saint Marc, conseiller au parlement de Provence, et de Madelaine Dedons d'Istres. De ce mariage sont issus:

1º. Louis , dont l'article suit ;

2º. Jean-Pierre-Bruno de Signier, maréchal-descamps et armées du roi. Il entra au régiment de Provence, à sa création, le 4 décembre 1674; en devint majo", le 7 juillet 1686, et lieutenant colonel le 8 janvier 1689. Il se trouva à la bataille de Fleurus, en 1690; au siège de Mons, puis à l'armée de Flandre, en 1691; au siège de Namur et au combat de Șteinkerque, en 1692; à la bataille de Nerwinde et au siège de Charleroi, en 1693; au combat de Tongres et au bombardement de Bruxelles, en 1695; à l'armée de Flandre, en 1696 et 1697. Créé brigadier d'infanterie, le 20 janvier 1707, il fut employe à l'armée d'Allemagne, et commanda à Bonn pendant l'hiver. Employé à l'armée du Rhin, en 1703, il servit aux sièges de Brisack et de Landau, et donna une preuve d'une rare valeur à la bataille de Spire. Il commanda la brigade de Navarre et de Provence à la l'uneste journée d'Hochstedt, en 1704. Retranché dans un cimetière, près de Plintheim, il s'y défendit avec la plus grande intrépidité ; et, quoiqu'il eût été estropié d'une main, il refusa constamment de signer la capitulation qu'on lui offrait. Après avoir taillé en pièces plusieurs détachements qu'on avait dirigés sur lui,

<sup>(1)</sup> De Saint-Maro: D'azur, au lion d'or, tenant entre ses deux pates un livre ouvert d'argent.

pour le forcer à se rendre, on lui fit demander ce qu'il voulait. Il répondit : les honneurs de la guerre; ce qui lui fut accordé sur-le-champ. Il sauva ainsi les corps qui étaient sous ses ordres, avec plusieurs pièces de canon, et quantité d'armes, de bagages et de munitions de guerre (1). Le roi lecréa maréchal-de-camp, par brevet du 19 septembre de la même année. Il se démit alors du régiment de Provence ; servit à l'armée du Rhin, sous le marechal de Marchin, en 1705; à l'armée de Rousssillon, sous le duc de Noailles, en 1706 et 1707; et commanda en Cerdagne pendant l'hiver. Il fut nommé, le 10 novembre 1710, pour commander à Cambray, où il resta jusqu'au 3 octobre 1713. Il mourut sons enfants de N... de Cormis de Beaurecueil, sa femme, à Salon, en 1720 ou 1721, temps où la peste ravageait la Provence, et fut inhume dans l'église des Cordeliers. Le régiment de Provence, dans lequel il avait servi d'une manière très-distinguée, se trouvant près de cette ville, vint exprès lui rendre les derniers honneurs. (Chronologie militaire, par Pinard, tom. VI, pag. 549.)

VIII. Louis de Signier, écnyer, conseiller au parlement d'Aix, après son père, épousa Cassandre de Cadenet (2), dame de Séneguier, dont il eut 22 enfants, entr'autres:

1°. Jean-Pierre de Signier, qui servit long-temps dans le régiment de Provence, dont il devint lieutenant-colonel. Il passa ensuite à la lieutenance de roi de Cambray, où il mourut sans enfants;

2°. Joseph, dont l'article suit;

<sup>(1)</sup> Voyez le siècle de Louis XIV, par Voltaire, qui, par une légère erreur, le nomme Sivièrs au lieu de Signier. Quelques coursians ayant eu dessein de le dessevir auprès de Louis XIV, co monarque voulut le voir; et le roi, lui ayant demandé pourquoi il n'avait pas voulu signer la capitulation, « Sire, répondit-il avec sa » franchise naturelle, o'est que je n'étais pas lá pour écrire. »

<sup>(2)</sup> De Cadenet : D'azur, au taureau aile et furieux d'or.

3°. N. .. de Signier, mariée à N.... des Henriquez, morte à Salon, en 1770.

IX. Joseph de Signer, chevalier, seigneur de Senneguier, servit ainsi que son frère dans le régiment de Provence, et se retira du service avec le grade de capitaine de grenadiers et couvert de blessures. Il avait épousé, en 1740, Césarée d'Icard de Pérignan (1), fille de Nicolas d'Icard de Pérignan, III du nom, et de Marthe-Henriette de Sade, des seigneurs d'Aiguières. Il laissa:

X. Nicolas-Gabriel-Magloire de Signer, chevalier, seigneur de Sinueguier, qui entra dans la marine, au département de Toulon, en 1756, et s'est retiré enseigne de vaisseau, en 1767. Il épousa, la même année, Agricole-Françoise-Elzéarde-Joséphe-Michelle de Guilhens de Monijustin (2), fille d'Ignace-François de Guilhens de Montjustin, viguier de la ville d'Avignon. Ils vivaient sans enfants à Arles, en 1777.

# SEIGNEURS DE ROGNY, en Picardie.

IV. Pierre de Signier, I'r du nom, fils puîné de Jean de Signier, écuyer, et d'Antoinette de Morance, n'embrassa point l'état ecclésiastique, auquel son père l'avait destiné, et se maria, suivant quelques-uns, avec Marquise a'Andréa (3), veuve de N.... de Forbin-Janson. Le 22 octobre 1562, il fit, devant Antoine Pavès, notaire a Toulon, son testament, par lequel il légua ses biens de Provence à Pierre de Signier, son fils qui suit.

V. Pierre de Signier, II. du nom, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre de François, duc d'A-

<sup>(1)</sup> D'Ieard de Pérignan: D'azur, au lion d'or, tenant de ses pates une lance du même.

<sup>(1)</sup> De Guilhens: D'argent, au rosier de sinople, fleuri et boutonné de gueules; à la bordure d'azur, chargée de huit étoiles d'or.

<sup>(3)</sup> D'Andréa: De gueules, à deux lions affrontés d'or, tenant un anneau de sable; à la bordure d'azur, chargée de huit fleurs de lys d'or.

lençon, frère unique du roi Henri III, écuyer de lagrande et petite écurie, gouverneur d'Oisy, de la ville et du château de Marle, etc., eut, le dernier, décembre 1580, commission de lever une compagnie de 100 arquebusiers à cheval; fut pourvu, le 24 avril 1583, de la charge d'écuyer ordinaire du même duc d'Anjou ; eut ordre, le 21 mars 1584, de commander 2 compagnies d'infanterie et de les conduire à la guerre; fut fait capitaine et gouverneur d'Oisy et des places en dépendantes, par lettres du 12 avril de la même année, en vertu du pouvoir qu'il en avait reçu de Jean de Montluc-Balagny: et, le 8 mars 1585, ce seigneur de Balagny le chargeu de tenir lesdites places et ses dépendances sons l'autorité du roi, à cause de la mort de François, duc d'Anjou. Henri III le confirma, le 23 décembre 1585, dans son gouvernement d'Oisv, et Iniconserva sa compagnie d'infanterie, qui tenait garnison a Cambray, sous la charge et le commandement du se gueur de Balagny, gouverneur et lieutenant-général de Cambray et du Cambrésis. Le 25 août 1587, il eut ordre de commander, en qualité de maréchal-de-camp . les troudes envoyées au duc de Guise sous la conduite de M. de Fontenelle, neveu du maréchal de Montluc. Le 8 novembre de la même année, on lui donna pouvoir d'engager sa foi envers les capitaines et soldats qui tenaient garnison dans les châteaux de Saixe-Fontaine et autres. Il obtint, le 29 avril 1594, du roi Henri IV, des provisions de gouverneur de la ville et du château de Marle; fut nommé, le 29 septembre 1594, maréchal-des-camps et armées du roi, pour servir en cette qualité dans l'armée du Cambrésis, sons la conduite du maréchal de Balagny, qui lui donna ordre de lever le plus de troupes qu'il pourrait dans le Cambrésis, et les Pays-Bas, soit à pied soit à cheval, et fut créé en même temps aide des maréchaux-de-camp de l'armée royale, par provisions registrées à Laon, le 18 février 1595. Le roi lui donna encore une commission, le 19 août 1593, pour faire vendre, par les officiers de justice de Marle, une coupe extraordinaire de bois dépendants dudit comté, pour payer les troupes de la garnison du Marle, ne pouvant l'être par les habitants, qui venaient d'essuyer un grand incendie. Il mourut le 8 février 1597, et fut enterré dans l'église principale de cette ville, ainsi qu'on le voyait par son

46

V.

épitaphe, placée à côté de la porte de la sacristie. Il avait épousé, par contrat du 4 décembre 1588, passé devant Pierre de Maison et Pierre Carlier, notaires royaux, Marie le Clerc (1), fille d'Imbert le Clerc, écuyer, seigneur de Rigebay et de Druelle-sur-Somme, terre qu'elle lui apporta en mariage, et de Madelaine de Lignières. Elle se remaria à Pierre de la Salle, gouverneur de Marle, seigneur de Rogny, de Rigebay et Houry; et, en étant autorisée, elle renonça au douaire de son premier mari, en faveur de Pierre-Alexandre de Signier, son fils aîné, par acte du 1" mai 1624. Devenue veuve de cesecond mari, elle passa un traité, le 14 février 1636, avec Philbert de Neufville, écuyer, seigneur de Forest, demeurant à Misery, comme épouse de Marie ou Madelaine de la Salle, fille unique du susdit Pierre, en vertu duquel Philbert de Neufville et sa femme reponcereut aux successions échues et à échoir de Pierre de la Salle et de Marie le Clerc, se réservant néanmoins leurs droits et actions au cas où Pierre-Alexandre de Signier, seul enfant male de ladite Marie le Clerc, viendrait à la prédécéder. C'est par suite de ce traité que la terre de Rogny et la moitié de celle de Houry sont entrées dans la maison de Signier. Marie le Clerc fit son testament le 15 juillet 1637. Elle eut de son premier mari :

1º. Pierre-Alexandre, dont l'article suit;

2°. Renée de Signier, mariée, le 21 août 1623, avec Jérome Seguier, écuyer, seigneur de Champigny, capitaine d'une compagnie de chevaulégers; 2° à Nicolas du Boulay, chevalier, seigneur de Sery, conseiller, maître-d'hôtel ordinaire du roi. Elle fit son testament le 11 janvier 1663.

VI. Pierre Alexandre de Signier, chevalier, seigneur de Rogny, de Regibay et de Houry, d'abord lieutenant au régiment de Rambures, ensuite commandant de 400 lances et de 15 compagnies de 100 hommes d'infanterie, succéda à Pierre de la Salle, dans la charge de capitai-

<sup>(1)</sup> Le Clere: D'argent, à la bande de sable, accompagnée en chef d'une aigle, et en pointe d'une molette, le tout du même.

ne et gouverneur de la ville et du château de Marle, par provisions du 22 septembre 1629, pour lequel gouvernementil prêta serment, le 30 mai 1630, entre les mains de M. de Marillac , garde-des-sceaux de France; eut commission, le 23 mars 1635, de lever une compagnie de 100 mousquetaires à cheval; et, le 30 du mois de mai suivant, reçui l'ordre de réunir sa compagnie de mousquetaires en corps avec d'autres, sous la charge de M. de Jouy, maréchal-de-camp, le 10 mai 1638, celui de mettre sa compagnie de cavalerie à la hongroise, en compagnie de chevau-légers, laquelle fut réformée, en novembre de la même année; et, le 4 octobre 1641, celui de lever 100 hommes adroits aux armes, et de se faire aider pour cela par les gentilshommes voisins, et les majeur et échevins de Marle; enfin fut fait prisonnier en défendant cette ville avec vigneur contre l'armée ennemie, la place étant attaquée de tous les côtés par l'artillerie. Le roi, ayant eu égard à sa bravoure et à sa belle conduite, lui écrivit une lettre signée de S. M. et de la reine régente, et contresignée le Tellier; et, comme il avait été fait prisonnier à la défense de cette place, il recut, le 9 novembre 1650, une lettre de cachet qui le rétablit dans son gouvernement de Marle. Il paya 3000 livres pour sa rançon; ent commission, les 7 et 14 novembre 1651, de lever une compagnie franche de 100 hommes pour tenir garnison à Marle; mourut en son gouvernement, le 27 janvier 1658, et fut inhumé à côté de son père. Son épitaphe lui donne la qualité de maréchal-des-camps et armées du roi. Il avait épousé, par contrat du 24 mars 1640, passé devant Warnet, notaire à Marle, Catherine Arnould (1), veuve de Charles de la Salle, écuyer, seigneur de Marcy, capitaine au régiment de Longueval, et fille de Simon Arnould, écuyer, sieur du Buisson, conseiller-secrétaire ordinaire de la reine-mère, et de Lucrèce Bourges. Elle lui apporta la terre de Marcy, acquit celle de Lugny, dont elle rendit hommage au roi, le 8 mars 1664, et en donna, le 24 juillet de l'année suivante, son dénombrement, dans lequel elle se dit veuve de Pierre-Alexandre

<sup>(1)</sup> Arnould: D'azur, à l'épervier d'argent, empiétant une perdrix du même.

de Signier, chevalier, gouverneur des ville et châtean de Marle, maréchal de bataille des armées du rot, seigneur des villages de Rogny, de Marcy et de Rigebay. Il avait fait hommage au roi, et fut admis au relief de la terre de Rogny, par acte du 29 octobre 1640; fut reçu de même, par les officiers de S. M., au relief de la terre et seigneurie de Marcy et des fiefs de Beguin, Pillois et Guerlot, le 8 janvier 1642; sa veuve en fournit dénombrement au roi, le 23 mai 1665. Elle mournt au château de Marcy, le 5 janvier 1681, ayant eu de son mariage:

1º. Henri, qui suit;

2°. Claude de Signier, qui fut nommé capitaine de dragons au régiment de Silly, le 26 juin 1691, et était, en 1697, capitaine au régiment de Peysac-Dragons. Il mourut au château de Marcy, le 2 février 1714;

3º. François de Signier, co-seigneur de Marcy, lieutenant du régiment de Bandeville infanterie, mort sans enfants en Allemagne, en 1695;

4°. Antoine de Signier, né en 1648, mort en bas âge.

VII. Henri DE SIGNIER, chevalier, seigneur de Rogny. de Lugny, de Marcy et de Houry, ne à Marle, en 1644, entra d'abord page du roi dans sa grande écurie, et fut fait, le 25 octobre 1667, lieutenant dans le régiment Dauphin infanterie. Il fut maintenu dans son ancienne noblesse, par arrêt du conseil-d'état du roi du 10 juin 1669; fit hommage au roi pour la terre de Lugny, le 2 mai 1671; en sournit le dénombrement, le 23 septembre 1676, et celui de la terre de Rogny et de la moitié de la terre de Houry, le 4 juin 1677; fit son testament, le 23 septembre, et mourut le 1er octobre 1680, au château de Rogny. Il fut inhumé en la paroisse du même lieu. Il avait épousé, par contrat passé devant la Campagne, notaire à Laon, le 3 mai 1670, Élisabeth Poussin, fille de Jean Ponssin, conseiller du roi, lieutenantgénéral civil et criminel à Laon, et de Marguerite Carlier. Devenue veuve, elle demanda au roi, le 12 janvier 1681 et le dernier juillet 1686, des lettres de soulfrance, pour les terres de Rogny, Lugny et Houry, et mourut à Rogny, le 5 octobre 1717. Ses enfants furent : 1º. Jean-Baptiste, dont l'article suit;

2º. Charles de Signier, né le 8 mars 1676, mort

en bas âge;

 Louise-Colombe de Signier, mariée, par contrat du 5 février 1689, avec Charles-Antoine de Martigny, écuyer, seigneur de Varincourt, de Berlancourt et de Boisfry.

VIII. Jean-Baptiste DE Signier, chevalier, seigneur de Rogny, de Lugny, de Marcy et de Houry, né le 19 mars 1671, recu page du roi en sa grande écurie, au mois de mars 1688, sur les preuves faites, le 27 mars de cette dernière année, devant Charles d'Hozier, juge d'armes de France; servit ensuite en qualité de cornette de dragons dans le régiment de Silly, et fut maintenu dans sa noblesse, par arrêt du conseil-d'état du roi, du 14 septembre 1700, portant que ce n'est point une grâce qu'on lui fait, mais une justice qu'on lui rend, avec d'antant plus de raison que les preuves de sa noblesse avaient déjà étéfaites par Henri, son père, qui avait été page du roi. Il rendit foi et hommage à S. M. pour sa terre de Rogny, le 27 février 1692, et en fournit le dénombrement, ainsi que de la terre de Lugny, le 25 juillet 1698. Il rendit encore foi et hommage au roi, le 17 août 1722, pour les terres et fiels de Rogny, Marcy, Beguin, Pillois, Ponssin, Guerlot, Lugny et Houry, pour moitié, à cause du joyeux avenement à la couronne. Il fit son testament, le 9 février 1722, légua tous ses biens à son fils aîné, mourut à Laon, le 17 décembre de la même année, et sut inhumé dans l'église de Saint-Julien, sa paroisse. Il avait épousé, par contrat du 25 juin 1699, passé devant le Nain, notaire à Laon, Marie-Anne Chevalier, fille de Pierre Chevalier, seigneur de Châtillon, et de Marie Ponssin. Elle testa le 3, et mourut le 22 mars 1728, et fut inhumée à côté de son mari. Leurs enfants furent :

1º. Claude-Alexandre, dont l'article suit :

2º. Marie-Jeanne-Élisabeth de Signier, morte à

l'âge de 16 ans;

3°. Marie-Marguerite de Signier, alliée: 1°, le 7 juin 1723, à Michel-Raimond de Chocquard de Saint-Étienne, chevalier; 2°, le 11 mai 1728, à

Josué-Louis Laumonier, chevalier, seigneur de la Motte; 3°, le 3 mai 1741, à Paul-François de Warel, écuyer, gendarme de la garde du roi;

 Marie-Anne-Elisabeth de Signier, alliée: 1° à Louis-François de Foucault. chevalier, seigneur de Touly; 2°, à Louis-Dieudonné de Mongeot,

chevalier, seigneur de Cambron;

5º. Louise-Colombe de Signier, mariée: 1º, le 14 mars 1728, à Nicolas d'Arras, chevalier, seigneur d'Handrecy et de Bussy, capitaine au régiment de Condé, infanterie; 2º à N.... de Bouchaud, chevalier de Saint-Louis, major d'un régiment d'infanterie;

6°. Marie-Jeanne de Signier, femme de Méry de Bayard, chevalier de Saint-Louis, brigadier des

gardes-du-corps du roi.

IX. Claude-Alexandre DE Signier, chevalier, seigneur de Rogny, de Lugny, de Marcy et de Houry, né le 21 mars 1704, rendit hommage au roi, avec sa mère, le 5 mai 1724, servant alors dans le corps royal de l'artillerie, à la Fère; donna au roi le dénombrement de Rogny, le 3 juin 1730, et celui de Lugny, le 2 septembre 1730; celui de la moitié de la terre de Houry, le 4 janvier 1745, et celui de Marcy, le 30 avril suivant. Il monrut au château de Rogny, le 1er juin 1757, et fut enterré dans l'église de cette paroisse. Il avait épousé, par contrat du 10 juillet 1724, passé devant le Nain, notaire à Laon, Marie-Anne-Geneviève de Recourt (1), fille de François de Recourt, chevalier, seigneur du Sart, et d'Anne-Geneviève le Carlier. Elle mourut à Soissons, le 10 décembre 1757, et sut inhumée dans l'église de Saint-Léger de la même ville. Ils eurent pour enlants :

1°. Claude-Alexandre de Signier, né le 14 novembre 1727, mort au collége de Soissons;

2°. Pierre-Alexandre de Signier, né le 11 août 1730, mort le 16 octobre suivant;

<sup>(1)</sup> De Recourt : Bandé de vair et de gueules, au chef d'or.

3°. Grégoire-François-Alexandre, qui suit;

4°. Marie-Jeanne-Élisabeth de Signier, née le 3 juillet 1725, religieuse de l'ordre de Fontevrault, au couveut de Collinance;

5°. Marie-Anne Geneviève de Signier, né le 16 août 1726, morte dans un couvent à Paris;

6°. Marie-Marguerite de Signier, née le 22 mars 1729, religieuse à la congrégation de Laon;

7°. Marie-Reine de Signier, née le 5 janvier 1732, mariée, le 3 octobre 1759, avec Jacques-Antoine du Chesne, chevalier, seigneur de Jouy, capitaine au corps royal de l'artillerie, et chevalier de Saint-Lonis;

8°. Elisabeth de Signier, née le 7 juillet 1733, mariée, le 11 février 1760, avec Philogéne-Charles de Montfort, chevalier, seigneur de Saint-Euphraise, Villette, etc., mousquetaire du roi en la seconde compagnie. Elle mourut le 9 avril 1761;

9°. Marie-Charlotte de Signier, née le 14 avril

10°. Marie-Françoise-Raimonde de Signier, née le 6 octobre 1738, morte en bas âge.

X. Grégoire-François-Alexandre de Signier. chevalier, seigneur de Rogny, de Lugny, de Marcy et de Houry, né le 16 mai 1737, fut reçu chevalier de Malte par brefde dispense d'âge, du 2 octobre 1745. Ayant quitté l'ordre à la mort de son frère aîné, il entra lieutenant au régiment de Condé infanterie, le 11 décembre 1755; se retira du service, en 1759, et, le 7 avril de la même année, rendit hommage au roi pour ses terres et seigneuries de Rogny, Lugny, Houry et Marcy en partie, et au duc d'Orléans, à cause de son comté de Marle, pour un huitième de la terre de Marcy, le 30 mai 1765; fournit au même prince son dénombrement des terres de Lugny et de Houry, le 17 août 1769, de Rogny, le 19 du même mois, et de la moitié de Marcy, le 20 février 1772. Il avait épousé, le 9 août 1763, par contrat passé devant de Sains, notaire à Reims, Marie-Marguerite de Chocquard de Saint-Etienne (1), fille de

<sup>(1)</sup> De Chocquard Saint-Étienne : D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois merlettes du même.

François - Raimond de Chocquard de Saint - Étienne. chevalier, et de Marie-Madelaine-Françoise Marquetti. Elle lui apporta en dot la terre et seigneurie d'Erlon, et partie de celle de Marcy, dont elle avait hérité de Marie-Marguerite de Signier, son aïeule maternelle. Elle fit hommage pour Erlon au duc d'Orléans, le 3 avril 1765; et son mari en fournit le dénombrement, le 24 août 1775. De leur mariage sont issus :

1º. Jacques-Alexandre de Signier qui suit :

2°. Alexandre - Jean - Gabriel de Signier, né le 4 janvier 1770 ;

3º. Alexandre-François de Signier, né le 24 mars

1774, mort en bas âge :

4º. Alexandre-François-Magloire de Signier, né le 4 mai 1775, chevalier de Malte de minorité, mort officier aux gardes - wallonnes, en 1792;

5°. Antoine-Alexandre de Signier , né le 14 juil-

let 1776, mort en bas âge;

6º. Marie - Marguerite de Signier, née le 26 août 1764, morte en bas âge;

7°. Marie-Françoise-Victoire de Signier, née le 30

novembre 1771, décédée en bas âge;

8°. Marie-Thérèse de Signier, née le 14 novembre 1780, chanoinesse de l'ordre de Malte, à Saint-Antonin, en 1788, morte en 1791.

XI. Jacques-Alexandre comte de Signier de Rogny, né le 6 mai 1768, entra à l'Ecole-Militaire de Brienne, en 1780. Il fut fait officier au régiment de Condé infanterie, en 1783; émigra, au mois de juillet 1791, avec les officiers de son corps, pour se rendre à Worms auprès de S. A. S. Mgr. le prince de Condé, sous les ordres duquel il a fait toutes les campagnes de l'émigration, en Allemagne et en Russie, dans le corps des chasseurs nobles et dans le régiment de Damas infanterie. Il fut nomme chevalier de Malte par le grand-maître d'Hompech, en 1799. Lors du licenciement de l'armée, effectué en Styrie, en 1801, il rentra en France, reprit du service à la rentrée du roi, et fut nommé chevalier de Saint-Louis, le 25 août 1814, et, le 29 novembre 1815, chef de bataillon dans la légion de la Haute-Saône, devenue 16° régiment d'infanterie de ligne, à la nouvelle formation de l'armée, en novembre 1821. Il avait été nommé, le 25 avril précédent, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.

Armes: De gueules, à 6 têtes d'aigle arrachées d'argent, couronnées d'or. Cimier: Une aigle d'argent, couronnée d'or.

Suivant l'état de la Provence dans sa noblesse, publié, en 1693, par l'abbé Robert de Briançon, les mêmes armes se trouvaient alors peintes, depuis 200 ans, à un écu suspendu dans l'église des Jacobins de Toulon, en la chapelle des Signier, sous le titre de Saint-Jean-Baptiste, que cette famille eut de la succession de la maison de Movance.

DE SOLAGES, seigneurs et barons de Tholet, de Castelnau, de Peyrales, de Miremont, du Cayla, de Gabriac, de Robal, marquis de Saint-Vensa, de Carmaux, etc., comtes et vicomtes de Solages, en Rouerque et en Albigeois; maison d'ancienne chevalerie, qui a pris son nom d'une châtellenie située à trois lieues et demie d'Espalion, en Rouergue. On la voit figurer avec distinction parmi la principale noblesse du pays, dès le commencement du 11° siècle, et remplir successivement les emplois et les grades les plus éminents de la cour et des armées des comtes de Rodez. Son ancienneté est constatée par les chartes et les monuments historiques depuis Rigaud seigneur de Solages, en Rouergue, vers la fin du 10° siècle, qui était frère ou trèsproche parent de Raimond de Solages, qui, l'an 1028, souscrivit un traité avec Hugues 1er, comte de Rouergue et de Rodez, Aldebert d'Estaing (1), et plusieurs autres seigneurs (Histoire généalogique des comtes de Rouergue et de Rodez, pag. 5). Dom Vaissète rapporte, tom. II, pag. 161 de son Histoire de Languedoc, qu'en l'année 1032, Séguin de Roquefeuil donna plusieurs terres qu'il possédait dans les comtés de Lodèves et de Rouergue, à l'abbaye de Saint-Guillem-du-Désert, et

V.

<sup>(1)</sup> Moréri, qui commence la généalogie de la maison d'Estaing par cet acte, le date mal à propos de l'an 1010.

que Rigand de Solages, en Rouergue, vassal du comte Hugues et du vicomte Richard, ayant quitté sa femme et ses ensants, y prit l'habit monastique quelques années après. La descendance de Rigaud de Solages a formé plusieurs branches:

- 1°. Les seigneurs et barons de Tholet, de Castelnau, de Peyrales, de Gabriac, de Miremont, de Centres, de Ceyrac, de Lacan, de Vines, etc. qui, après avoir subsisté avec éclat pendant onze générations, s'être alliés aux maisons de Barrière, d'Esparrou, de Montels, de la Panouse et de Ricard, et avoir produit plusieurs personnages décorés de la chevalerie militaire, donné un maréchal des armées du comte de Rodez et du duc de Berry, qui soumit les places de Champaignargues, de Charlus et autres forteresses situées dans les montagnes d'Auvergne, se sont éteints dans deux héritières qui épousèrent: l'ainée, en 1382, le chef de la seconde branche, dont le fils recueillit tous les biens de cette branche, en vertu d'une clause testamentaire du dernier rejeton mâle, du 17 février 1417; la cadette, en 1393, Amaury de Séverac, chevalier, seigneur de Séverac, du château de Beaucaire et de Chaudes-Aigues, sénéchal de Quercy, conseiller et chambellan du régent, dauphin de Viennois, en 1419, créé maréchal de France, le 1er février 1424, assassiné par les gens du comte de Pardiac dans le château de Gages, en 1427;
- 2°. Les seigneurs et barons du Cayla, qui, à l'époque où ils héritèrent de tous les biens de la branche ainée, étaient depuis plusieurs générations substitués aux nom et armes d'Arjac. Lorsque cette seconde branche se subdivisa au 14° degré, l'ainé prit le nom de Solages d'Arjac, qui était obligatoire envers le possesseur des biens de l'ancienne et illustre maison d'Arjac. Son fils porta le nom d'Arjac de Solages, et son petit-fils ne prit que celui d'Arjac. Les descendants de ce dernier, par suite d'un mariage contracté, en 1578, avec la maison de Valette-Morlhon, devinrent barons de Castelmary et de Blazac, et marquis de Saint-Vensa, et portèrent les noms d'Arjac de Morthon. Cette branche s'éteignit au 20° degré, vers la fin du 17° siècle, après avoir contracté des alliances immédiates avec les mai-

sons d'Albignac, d'Aroux de la Serre, d'Azemar, de Belcastel, de Bessuéjouls, de Carmain, d'Ébrard, de Felsins de Montmurat, de Gourdon, de Luzech, du Tilhet d'Orgueil et de la Valette-Cornusson et Parisot;

- 3°. La troisième branche, dite seconde des barons de Tholet, de Castelnau de Peyralès, de Gabriac, de Miremont, de Centres, de Ceyrac, etc., etc. fut formée, au 14° degré, par un puiné, qui n'étant point astreint à porter le nom d'Arjac, nom qui n'était imposé qu'à l'héritier des biens de cette maison, reprit celui de Solages, qui était le nom propre de ses ancêtres, et le transmit à ses descendants. Cette branche s'éteignit au 17° degré, après avoir fourni deux gentilshommes de la maison de nos rois, un chevalier de l'ordre de Saint - Michel, et deux gouverneurs et sénéchaux du comté de Rodez, et s'être alliée aux maisons d'Albignac, d'Apchon, de Castelpers, du Château de Sainte-Fortunade, de Gozon, de Grolée, de la Guesle, de Lustrac, de Montboissier, de Montlaux, de Peyre de Cardaillac, de Raimond, du Rieu et de Voisins-Montaut;
- 4º. Les seigneurs d'Alzac, de Saint-Jean d'Alcapiès, de Robal, de Saint-Etienne de Naucoules et de Lauras, en Rouergue, marquis de Carmaux, en Albigeois, comtes et vicomtes de Solages, seule branche existante de cette ancienne maison. Elle a été formée, au 14º degré, par Antoine de Solages, troisième fils de Jean Ier de Solages, chevalier, baron de Tholet (tige commune des deux autres branches précitées), et de Rose de Carmain de Négrepalisse. Les descendants d'Antoine de Solages ont servi avec distinction dans les armées de nos rois, auxquelles elles ont donné plusieurs officiers supérieurs, entr'autres, un maréchal-de-camp commandant de la province d'Albigeois, un mestre-de-camp d'une brigade de carabiniers, et un brigadier des armées du roi; et se sont alliés aux maisons de Blanc de Valhausy, de Cahuzac, de Charrier-Mitteraut, de Ciron, de Cocural, de la Fare, de Galatrave, de Goudon, de Gozon, d'Hugons, de Juillot de Longchamps, de Lauzières-Thémines, de Loubeyrac, de Madières, de Montsaulnin du Montal, de Monstuéjouls, de Morlhon-Laumière, de Moustier, de la Planche des Mortières, de

Provenquières, de Raybaud, de Raynaldi, de Robal, de Rodez, de Rogier, de la Roque-Bouillac, de Roquefeuil et de la Valette-Montégut.

XXI. François-Gabriel, vicomte de Solages, chef des nom et armes de cette maison, chevalier, seigneur et baron de la Bastide-Gabausse, de Blaye et de Saint-Benoît, au diocèse d'Alby, né au Neuffour, près de Clermont, en Argonne, le 27 septembre 1752, entra élève à l'école-royale militaire, le 24 avril 1763. Il fut reçu chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, par Mgr. le dauphin, le 12 janvier 1769, et fut nommé sous-lieutenant dans les carabiniers, le 28 avril de la même année.

Le 15 mai 1805, le collège électoral du département du Tarn, élut le vicomte de Solages candidat au sénatconservateur. S. M. Louis XVIII, par ordonnance du 3 juin 1818, l'a nommé membre du conseil-général de ce département; par autre ordonnance du 24 août 1819, président du collège électoral pour la session qui s'est ouverte, le 11 septembre suivant; et par une troisième ordonnance du 1er mai 1821, l'a créé chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur. Il a épousé : 1º le o février 1772, Jeanne-Elisabeth de Clarj, décédée le 18 juin 1807, fille de Blaise-Jacques-Pierre-Gabriel de Clary, chevalier, seigneur de Vindrac, de la Capelle, de Sainte-Luce, de Nartous, etc., et de dame Claude-Hyppolite d'Yzarn de Freissinet ; 2º Françoise - Joséphine-Corrégie du Tertre, née à la Martinique, fille de Charles du Tertre, ancien capitaine de cavalerie, et de Louise Gaugain. Il a eu pour enfants;

## Du premier lit :

1º. Gabriel-Hyppolite, dont l'article suit;

2°. Paulin Guillaume-Auguste de Solages, né le 20 mars 1776, reçu de minorité chevalier de justice dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, sur preuves faites, le 19 juin 1781; nommé ensuite élève au collège de la marine d'Alais, puis reçu élève de la marine de 1re classe, au mois d'avril 1790. Au mois de mai suivant, il sut embarqué sur la frégate la Belette; et le

commandeur de Ligondès, chef de l'escadre, le débarqua, en novembre 1792, à Malte, où il a continué de servir sur les galères et les vaisseaux de l'ordre. Deux mois avant la prise de cette île par les Français, il était passé à Barcelonne avec un congé du grand-maître;

 Paulin-Auguste de Solages, né le 16 décembre 1778, mort, en 1790, au collège du Plesiss, à

Paris;

 Marie - Gabrielle - Rose de Solages, née le 17 novembre 1774, mariée, le 2 mars 1797, avec M. Jacobé de Naurois;

5°. Jeanne-Charlotte-Zoé de Solages, née le 23 juillet 1789, mariée, le 22 juin 1812, avec Amé-

dee, comte d'Imbert du Bosc;

6°. Jeanne-Élisabeth-Françoise de Solages, née le 5 avril 1792, alliée, le 28 juin 1812, à Marie-Philibert-Robert marquis de Cugnac, fils d'Arnaud-Louis-Claude-Simon-Marianne, marquis de Cugnac, et de Marie-Gharlotte du Bouzet de Marin;

### Du second lit:

7°. Marie-Gabrielle de Solages, née à Paris, le 4 juillet 1813.

XXII. Gabriel-Hyppolite, comte DE Solages, né le 10 novembre 1772, entra, au mois d'octobre 1787, à l'écoleroyale militaire de Paris, d'où il sortit, pour passer officier au régiment des gardes-françaises, en mai 1788. Il suivit à Coblentz la majeure partie des officiers de ce corps, et fut radié de la liste des émigrés, par un arrêté particulier du 25 germinal an X. Il se maria, le 13 floréal suivant (3 mai 1802), avec Blanche-Louise-Antoinette de Bertier de Sauvigny, fille de Louis - Benigne - François de Bertier de Sauvigny, intendant de Paris, et de Marie-Josephine de Foulon, dont le père, conseiller-d'état, ainsi que M. de Bertier de Sauvigny, son gendre, furent si horriblement massacrés par les révolutionnaires, le 22 juillet 1789. Le comte de Solages est décéde, le 24 decembre 1811, au château de la Verrerie de Blaye, laissaul :

1º. Achille-Ferdinand-Gabriel de Solages, né le 22 septembre 1804;

2º. Gabriel-Hippolyte-Louis de Solages, né le 4 avril 1809;

3°. Amalric-Charles-Gérard de Solages, né le 22 janvier 1811:

4°. Elisabeth-Gabrielle de Solages, née le 25 mai 1803, mariee, le 2 mai 1820, avec Joseph d'Yzarn, comte de Frissinet, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;

5°. Anne-Ide-Marie de Solages, née le 18 mai

1806:

6°. Blanche-Françoise-Pauline de Solages, née le 28 août 1807.

La généalogie de la maison de Solages est comprise dans le tom. II de l'Histoire Généalogique et héraldique des pairs de France, des grands-dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume, et des maisons princières de l'Europe, publié en 1822.

Armes : Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au soleil agissant d'or, qui est de Solages; aux 2 et 3 d'azur, à trois rocs d'échiquier d'argent, qui est de Robal. Couronne de marquis. Tenants : Deux sauvages de carnation couronnes et ceints de lauriers, appuyés sur leurs massues. Devise : Sol agens.

DE SOLMIGNAC, Solminhac ou Solminiac; noble et ancienne maison, qui a pris son nom du château de Solminiac (appelé par corruption Solvignac), situé près de Beynac-sur-Dordogne, en Périgord; elle est connue depuis l'an 1250, et elle a toujours joui d'un rang distingué dans l'ordre de la noblesse de cette province. Elle s'honorera à jamais, ainsi que les familles qui lui sont alliées, d'avoir donné naissance au bienheureux Alain de Solmignac.

Aimeri et Raimond de Solmignac (de Solminhac), chevaliers, furent du nombre des seigneurs qui, en 1251, intentèrent procès devant le sénéchal de Toulouse, contre Gaillard et Mainard, seigneurs de Beynac, frères, au sujet des fours, moulins, alberges, paturages et autres droits dépendants de la justice du obàteau de Beynac: ce procès fut terminé par une sentence arbitrale, qui fut rendue, la même année, par Bertrand de Cardaillac, chevalier, en présence de Guillaume de Gourdon et d'Hélie de Siorac.

Gérald de Solminiac, fut un des seigneurs qui se rendirent cautions, en 1269, d'une donation que Mainard de Beynac fit en faveur d'Adémar de Beynac, fils de Pons, son neveu; et il fut témoin, en 1288, avec Raimond, son fils, du testament d'Adémar de Beynac, chanoine de Saintes. Il est sans doute le même qu'un Gérald de Solmignac, qui rendit hommage, en 1304, à Adémar, seigneur de Beynac. Rainaud de Solmignac, prieur d'Eymet, mourut en 1324. Gérald et Raimond de Solmignac, donzels, reçurent une procuration, en 1309. Le dernier, que nous appellerons Raimond I'r, est mentionné seul dans des actes de 1324, 1335 et 1340, et ne vivait plus en 1342.

Arnaud de Solmignac, damoiseau, fils de feu Raimond, rendit hommage à Adémar, seigneur de Beynac, en 1342. Le même Arnaud, ou son fils du même nom, mourut avant l'an 1417, laissant de son mariage deux enlants:

1º. Raimond, qui suit;

2°. Réale ou Royale de Solmignac, qui sut mariée:
1° à Radulse de la Roque de Saint-Pompon, et dotée par son père d'une somme de 1000 florins;
2° à Hugues de Montlouis, de Plazac.

Raimond II, de Solmignac, damoiseau de Beynac, fit son testament, le 7 août 1415. Il avait épousé Marguerite de la Roque, dont il eut:

1º. Raimond III, qui suit;

 Pons de Solmignac, auteur de la branche des seigneurs de Bellet;

3º. Alaïs de Solmignac.

Raimond III, DE SOLMIGNAC, damoiseau, fut institué par le testament de son père, en 1415, héritier des biens que sa famille avait en-deçà de la Dordogne, du côté du château de Beynac, et fit son testament, le 22 novembre 1480, dans lequel il nomma Guy, son fils, qu'il fit son heritier, et 7 filles, mariées dans les maisons de Marquessac, de Campniac, de la Treille-du-Suquet, etc.

Guy de Solmignac, damoiseau, testa le 14 septembre 1491. Bertrand et François, ses fils, étant morts sans enlants, Jeanne de Solmignac, sa fille, recueillit la succession de ses frères, et la porta en mariage, avant l'an 1514, à noble Michel, dit Michelet Stut ou Estut, seigneur d'Assay, originaire d'Ecosse (de la même famille que MM. de Tracy), fils de Thomas, archer de la garde du corps des rois Louis XI et Charles VIII, et d'Agnès le Roy. Ses descendants ont pris le nom de Solmignac de Boisverdun, et se sont alliés aux maisons ou familles de Marquessac, de Cussac, de Vivans, de Griffon, de Belrieu, de Noaillan, de Ségur, de Digeon, etc. Paul-Florent-Alain de Solmignac, ou Solminiac, vicaire-général de Cahors, et abbé de Cadoin, était issu de cette famille.

La branche de Solmignac de Bellet a été formée par Pons, dit Poncet de Solmignac, deuxième fils de Raimond II, et de Marguerite de la Roque, lequel fut institué, en 1415, héritier des biens que sa famille possédait au-delà de la Dordogne, relativement au château de Beynac, et testa le 20 mars 1467 (v. st.). Il avait épousé Marie de Bellet, héritière du fiel de Bellet, près de Grignols, et de plusieurs biens situés dans la paroisse de Saint-Aquilin. Il eut de ce mariage:

- 1º. Antoine, mort sans postérité légitime;
  - 2º. Pierre, qui suit; et cinq filles.

Pierre de Solmignag, seigneur de Bellet, etc., sut élu maire de la ville de Périgueux, en 1525, et sit son testament, le 20 novembre 1535. Il avait épousé, le 8 août 1511, demoiselle Sibille de Chaumont, sœur de Louis, seigneur de Labatut, et de François, abbé de Saint-Astier, et sille de Guillaume, seigneur de Labatut, et de Catherine de Clermont de Piles. Ils eurent pour ensants:

1º. Jean, qui suit;

2°. Jeanne de Solmignac, mariée avec Arnaud de

Turenne, écuyer, seigneur de la Massoulie, dont vinrent Clinet de Turenne, et Marguerite de Turenne, qui s'allia, le 3 décembre 1556, avec Aymar de la Rocheaymon, seigneur de Prémilhac et de la Brousse.

Jean I de Solmionac, écuyer, seigneur de Bellet, de Récidou et de Chône, épousa, le 8 lévrier 1537 (v. st.), Jeanne Després, fille de Charles, écuyer, seigneur de la Court, en Poitou, et testa, le 22 septembre 1550, en faveur de ses cinq fils, nommés:

1º. Jean II, qui suit;

2°. Antoine de Solmignac, seigneur de la Vigerie;

3º. Gabriel de Solmignac;

 Arnaud de Solmignac, abbé de Chancelade, en 1581, qui résigna à Alain, son neveu, en 1614;

5º. André de Solmignac, auteur de la branche de Chône et de Strabourg, en Bordelais.

Jean II DE SOLMIGNAC, écuyer, seigneur de Bellet, etc., épousa, le 29 novembre 1579. Marguerite de Marquessac, fille de Pierre de Marquessac, juge-mage de Périgueux, et de Marguerite de Belcier, dont naquirent:

- 1º. André de Solmignac, mentionné dans des actes de 1615, 1620, 1620 et 1636; il vendit Bellet à André de Talleyrand, comte de Grignols;
   2º. Jean III de Solmignac, seigneur de la Vigerie et de Récidou, dans la paroisse de Saint-Aquilin, épousa, le 21 décembre 1623, Marie de Thinon. dont il eut:
  - A. Hélie de Solmignac, qui ent de Marie de Chabans, sa semme, une fille unique, Marie de Solmignac, mariée, le 10 décembre 1697, à Nicolas, seigneur de Fayole;

B. Charlotte de Solmignac, mariée, en 1663, à Laurent de la Rigaudie, écuyer, sieur de la Ferrière.

 Raimond de Solmignac, seigneur de Chaumont;

48

4º. Le bienheureux Alain de Solmignac, abbé de Chancelade, par résignation de son oncle, en 1614, fut nommé, par le roi, à l'évêché de Cahors, le 17 juin 1636, et mourut en odeur de

sainteté, le 31 décembre 1659;

5°. Isabeau de Solmignac, damoiselle de la Borie, fut mariée, en 1624, avec Poncet de la Faye, écuyer, seigneur de Puytier, qui fut auteur des seigneurs de la Faye de la Renaudie, fondus dans la maison de Tessières de la Bertinie et de Miremont.

La branche de Chône, qui s'est sous-divisée en plusieurs rameaux, a pour auteur :

André de Solmignac, écuyer, seigneur de Chône, né posthume, cinquième et dernier fils de Jean I de Solmignac, seigneur de Bellet et de Jeanne Després. Il épousa, le 15 juin 1580, Françoise Blanchard, qui le rendit père de:

Jean de Solmignac, écuyer, seigneur de Chône, qui reçut, le 9 août 1620, une commission de capitaine d'une garnison de 200 hommes, au château de la ville de Bazas, commandée par M. de Barraut. Il servit sous les mêmes ordres, et en la même qualité, au siége de Montauban, suivant sa commission, du 14 septembre 1621; et il fut fait ensuite capitaine du vaisseau la Licorne, par brevet du 10 juillet 1622. Il avait épousé, par contrat du 15 août 1610, Isabeau du Temple, dont proviurent:

 André de Solmignac, qui fut fait lieutenantcolonel, par commission du 23 mai 1646;

2°. Jean de Solmignac, écuyer, seigneur de Fargues, qui épousa, le 17 mars 1641, Charlotte Boyer, et fut père d'autre Jean, seigneur de Fargues, marié, le 12 août 1669, à Marquèse de Strabourg. Il est auteur de la branche de ce nom, établie près de la ville de Castillon-sur-Dordogne, au diocèse de Bordeaux;

3º. Antoine de Solmignac, écuyer, seigneur de la Borie, s'allia, le 23 avril 1668, à Marie de

Gresly;

4°. Ezéchiel, dont l'article suit.

Ézéchiel DE SOLMIGNAG, épousa, le 26 juillet 1660, Antoinette du Mirat, dont il eut :

Paul-Léonard de Solmignac, capitaine au régiment de Normandie qui éponsa, le 22 octobre 1691, Radegonde du Bois, et fit avec elle un testament muluel, le 12 janvier 1717. De leur mariage vinrent:

1º. René-Paul, qui suit;

2°. Jean-Baptiste la Mothe de Solmignac, qui passa dans l'Inde, dès son enfance, et servit sur les vaisseaux de la compagnie des Indes. Il est mort, le 6 juillet 1783, âgé de 81 ans, laissant trois garçons, qui ont servi aussi dans les vaisseaux de la même compagnie des Indes.

René-Paul de Solmignac prit alliance, le 14 soût 1718, avec Dorothée du Tuc, et vivait encore en 1764. Il était père de :

Jean-Baptiste de Solmignac, seigneur de Chône, etc., né en 1725, épousa, le 25 septembre 1761, Marie Desarnaud, dont sont issus:

 Arnaud de Solmignac, nommé sous-lieutenant dans le régiment d'Auvergne, le 31 décembre 1784;

2°. Alain de Solmignac, placé à l'école militaire,

à l'abbaye de Sorrèze, en 1781;

3°. N.... de Solmignac, né en 1777.

Armes: D'argent à einq pals d'azur, et un ches d'argent, chargé d'un cœur de gueules, qui supporte un croissant du même. Les seigneurs de Bellet portaient: De gueules à trois belettes d'or, 2 et 1.

## T

TARDY DE MONTRAVEL: à l'article de cette famille inséré à la page 176 du volume précédent, il faut ajouter l'alliance de la branche établie en Vivarais avec la maison de Fay-Solignac, de race chevaleresque, qui, de même que la branche des marquis de Fay de la Tour-Maubourg, est issue des plus anciens barons du Velay.

Une erreur de prénom, et l'omission d'un nom y sont à réparer dans la citation du second des deux actes en latin qui rappellent le mariage d'Aimar de Montravel avec Agnès Tardy. Cette citation, pour que le sens ne soit pas affaibli, doit être lue ainsi: Une autre transaction passée, en 1355, entre nobilis monacus Tardy et Petrus Tardy de Montravel, domicillus, ejus nepos, dans laquelle ce dernier est dit fils d'Aimar de Montravel et d'Agnès Tardy, etc., etc., etc.

Daus ce même article, il faut effacer les mots: en 1755, qui n'ont aucun sens à la suite de la mention des preuves de noblesse faites, en 1721, pour une admission comme chevalier de justice des ordres de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel.

Armes: D'argent, à trois cyprès de sinople, arrachés et rangés; au chef de gueules, chargé de trois besauts d'or.

### V

DE LA VERGNE (en latin, de Vernha, la Vernha, ou de Vernia); noble et ancienne famille, originaire du Limosin, qui s'est divisée en plusieurs branches, répandues dans cette province et dans le Périgord, et qui n'a de commun que le nom avec celle des comtes de la Vergne de Tressan, seigneurs de Montainard, Montbasin, etc. Elle est connue depuis:

Hugues de LA Vergne (de la Vernha), chevalier, qui est qualifié seigneur de Saint-Exupéry, et rappelé comme défunt dans un acte de l'an 1287, concernant Gaillarde, sa veuve. (Manuscrits de Gaignières, à la bibliothéque du roi, vol. 668, fol. 293.)

Hélie DE LA VERGNE, chevalier, assista comme témoin au contrat de mariage ou acte de constitution dotale, passé à Mortemart, en 1291, entre Jeanne, fille émancipée d'Itier, seigneur de Maignac, et Guy le Sénéchal, seigneur d'Yène, chevalier.

On trouve ensuite:

Philippe, dit Phelipon de LA Vergne, damoiseau de la paroisse de Saint-Priest-Ligoure, en Limosin, qui épousa Marguerite Gastinel ou Gastineau, par contrat passé, le 20 novembre 1388, dans lequel est rappelé défunt Antoine de la Vergne, damoiseau, son père. Il accensa le moulin du Teil, en 1406, et assista comme témoin à un acte de 1410, et à un autre de 1413.

On juge, par le rapprochement des temps et des lieux, qu'il peut avoir eu pour fils :

Imbert, dit Imherton ou Humberton de la Vergne, damoiseau, qui fit un bail à cens dans la paroisse de Saint-Priest-Ligoure, le 17 septembre 1433, et passa différents actes, dans les années 1463, 1466, 1467, etc. Il eut pour femme Jeanne de Cramaud, dont provincent, entr'autres enfants:

1°. Jean, qui suit;

2°. Hélis de la Vergne, qui fut mariée à Jacques Audour, seigneur de la Ferrière, dans la châtellenie de Riberac; son père lui avait promis en dot 220 livres, monnaie courante. Le contrat en fut passé, le 2 février 1466 (v. st.), en présence de Pierre de Roziers, de Roger de Jaubért, de la paroisse d'Allemans, etc.

Jean I de la Vergne, écuyer, seigneur de la Vergne, dans la paroisse de Saint-Priest-Ligoure, mourut avant l'année 1502, laissant de Marie de Rosiers, sa femme :

1º. Raimond, qui suit;

2°. Antoinette de la Vergne, qui fut mariée, par contrat du 23 janvier 1502 (v. st.), à noble homme Raimond de Tessières, écuyer, seigneur de Tessières et de Beaulieu, fils de Jean de Tessières, seigneur des mêmes lieux, et d'Almoïs de Pelisses.

Raimond de la Verone, écuyer, seigneur de la Vergne et de Malefont, épousa, par contrat passé le dernier jour de novembre 1497, noble demoiselle Antonie ou Antoinette d'Abzac, fille de Guillaume d'Abzac, seigneur de Mayac et de Limérac, et d'Antonie de la Cropte, et fit son testament, le 10 juin 1525, en faveur de ses trois fils, qui suivent:

- 1°. Jacques, qui continua la descendance de la branche aînée, connue depuis sous la dénomination de seigneurs d'Estivaux, et dont l'article va suivre;
- 2º. Jean de la Vergne;
- 3°. Henri de la Vergne, qui fut auteur de la branche des seigneurs de Lavaud, dans la paroisse de Château-Chervix, en Limosin. Il éponsa, par contrat du 19 juin 1550, demoiselle Antoinette Merchieu on Merchière, et fit son testament, le 2 juin 1567, par lequel il institua héritier Gabriel de la Vergne, écuyer, son fils unique, lequel éponsa, le 7 juin 1587, demoiselle Françoise sautière (du Authier).

Raimond de la Vergne pouvait avoir pour frère ou proche parent:

Noble Jean DE LA VERGNE, seigneur de Juillac, et coseigneur de Maissac, en Limosin, qui eut pour femme Catherine Faucher ou Fouchier, veuve, en 1519, et mère: 1" de Bertrand de la Vergne, seigneur de Juillac, dans la paroisse de Sarléac, et co-seigneur de Maissac; et 2" de Françoise de la Vergne, mariéc, le 2 octobre 1519, a Jacques du Douhet, seigneur de Gussac, en Auvergne.

## SEIGNEURS DE LA VERGNE-D'ESTIVAUX.

Jacques de la Vergne, co-seigneur de la Vergne, et seigneur d'Estivaux, fut institué héritier universel par le testament de Raimond, son père, de l'an 1525, et épousa, par contrat du 19 février 1538 (v. st.), demoiselle Marguerite de Coignac, qu'on croit fille d'Annet de Jaubert, dit de Coignac ou Cougnac, chevalier, seigneur de la Bastide, Coignac et Châteaumorand, et de Françoise d'Aubusson. De ce mariage vinrent:

## 1°. Jean II, qui suit;

a°. Albert de la Vergne, qui a formé la branche des seigneurs de la Vergne de Champagnac. Il épousa, par contrat du pénultième jour de septembre 1571, demoiselle Jeanne Bazan, fille du seigneur de Puyfaucon, dont il eut:

Jean de la Vergne, écuyer, seigneur de Champagnac, marié, le 29 décembre 1596, à demoiselle Anne de Coraü;

3°. Françoise de la Vergne, qui fut mariée, le 2 août 1572, à Jacques de la Rocheaymon, seigneur du Bostbertrand, on Boisbertrand, deuxième fils d'Antoine de la Rocheaymon, seigneur de Prémilhac, et de Marguerite Vigier.

Jacques de la Vergne avait pour contemporain, et probablement pour proche parent:

Antoine DE LA VERGNE, écnyer, seigneur de la Vergne et de la Valade, gentilhomme de la vénérie du roi, et capitaine d'Aubusson, qui épousa, par contrat, accordé le 25 janvier 1552, demoiselle Françoise de Pompadour, dame de Châteaubouchet, et de Peiraux en partie, de Sarrazac et de Combas, fille de feu François de Pompadour, seigneur de Châteaubouchet et de Peiraux.

Jean DE LA VERGNE, seigneur d'Estivaux, et en partie de la Vergne, épousa, par contrat du 24 mars 1561 (v. st.), demoiselle Marguerite de Joussineau, fille de Pierre de Joussineau, écuyer, seigneur de Fraissinet et de Tourdonnet, et d'Hélène de Badefol, dont vinrent, entr'autres enfants:

1°. Françoise de la Vergne, mariée, par contrat du 11 novembre 1584, avec Jacques de la Rocheaymon, chevalier, seigneur de Prémilhac et de la Brousse, dont elle fut la première femme; elle mourut, sans laisser d'enfants, avant le mois de juin 1596;

2°. Isabeau de la Vergne,
gne,
3°. Hélène de la Vergne,
gne,
d'Hélène de Badelol, leur
aïeule maternelle, du 9
décembre 1586.

On leur donne pour sœur : Gasparde de la Vergne, première femme de Roland de Joussineau, écuyer, seigneur du Fayat.

On trouvevers le même temps : Jeanne de la Vergne, dame de Tourdonnet, mariée : 1° à Gaston de la Marthonie, chevalier, seigneur de Tranchelian; 2° à Jean-François de Gain, seigneur de Linars.

#### SEIGNEURS DE LA PEYTAVINIE ET DE FONTENILLES.

Pierre DE LA VERGNE. écuyer, seigneur de l'hospice de la Peytavinie, de Fontenilles, etc., et qu'on croit sorti des précédents, fit son testament, le 11 février 1464 (v. st.), par lequel il demanda à être enterré dans l'église de Sivrac, près de Ribérac. Il fait mention de Contor de la Vergne, son neveu, et nomme ses exécuteurs testementaires, Marguerite de Siorac, sa femme, et Hélie de Mellet, qu'il appelle son gendre affilié, et qu'il institua son héritier universel, conjointement avec Audour, son fils; il fait différents legs, notamment un desix blancs à l'évêque de Périgueux. Il était déjà mort, en 1467, laissant de Marguerite de Siorac, sa femme, héritière de Fontenilles et de la Peytavime, et nommée avec son mari, dans plusieurs actes, depuis l'an 1458, jusqu'en 1466:

1º. Andour, qui suit;

2°. Odette, ou Audette de la Vergne, mariée avant l'an 1464, à noble homme Hélie de Mettet, écuyer, seigneur de St.-Pardoux, des Arras, etc.; et vivante encore le 23 mars 1501 (v. st.);

3°. Gaillarde de la Vergne, morte sans alliance;

4°. Catherine de la Vergne,
5°. Borguètedela Vergne,
gne,

Audour, Oudour, ou Audouard DE LA VERCNE, damoiseau, seigneur de la Peytavinie, de Fontenilles, et de Bureye, ou Burée, épousa Anne, dite Annette de Mellet, sœur d'Hélie de Mellet, mari d'Odette de la Vergne, et fille de Jaubert I'r de Mellet, damoiseau, seigneur de Mellet, etc., et de N... de Mosnier de Masduran. Il reçut une reconnaissance féodale, le 17 septembre 1492, dans laquelle il est qualifié damoiseau, seigneur de la Peytavinie et de Burée. De son mariage naquit:

Marguerite DE LA VERGNE, mariée, avant l'année 1510, à noble Jean de Beicier, seigneur de Borieporte, qui par ce mariage devint seigneur de Fontenilles et co-seigneur de Saint-Mer ou Saint-Méard de Drône, et dont la petite-fille, Débora de Belcier, porta ces terres dans la maison de Saint-Aulaire par son mariage, le 29 août 1588, avec Annet de Beaupoit de Saint-Aulaire, deuxième fils du seigneur de Coutures et de Lanmary.

Armes: De gueules, à trois pals d'or, chargés chacun d'une molette d'éperon en ches.

DE VIDART; ce nom se trouve aussi écrit de Bidart et de Vidard dans quelques-uns destitres de la famille: mais la première manière est plus conforme à l'étymologie Basque Vide-Arte, (chemin entre, maison entre deux chemins), ce qui était en effet la position de l'ancien château de Vidart, situé dans la seigneurie de Béhasque, près Saint-Palais, en Basse-Navarre, d'où la maison de Vidart tire son origine; et l'on sait que chez les Basques les noms propres ont tous une signification quelconque. (Voyez l'essai sur la noblesse des Basques, Pau, 1785).

La famille de Vidart, une des plus anciennes de la Basse-Navarre, possède de temps immémorial la seigneurie de Béhasque. Cette seigneurie est une de ces terres qui, avec le titre de Cavalleros, chevaliers, donnaient à leurs propriétaires le droit de prendre séance dans le corps de la noblesse, aux états-généraux du royaume de Navarre; ces terres n'étaient qu'au nombre de 144; les Cavalleros, chevaliers, prenaient rang dans l'état avant les Infançons, qui cependant étaient aussi des gentilshommes. La famille de Vidart a constamment joui de ce droit de séance aux états, depuis l'époque la plus reculée jusqu'au moment de la révolution, comme on peut s'en convaincre en consultant les registres des états-généraux du royaume de Navarre, déposés à Pau,

V.

aux archives de la préfecture du département des Basses-Pyrénées. L'ancienneté de cette famille a été constatée par une délibération desdits états - généraux, du 30 juin 1741, qui se trouve dans les mêmes registres. Il y est dit que ta noble maison ancienne de Vidart, laquet e possède depuis tont le temps les maisons et gentillesses a' Aguerre, de Béhasque, de la Béague, de Saint-Palais et de la Sille de Béhasque, en Mire, qui ont le droit d'entrée dans les états, est une des nobles et des plus anciennes de la Basse-Navarre, qu'elle est noble de race et d'extraction, qu'elle est comprise sous le. nom de Béhasque dans tous les rôles des gentilshommes et dans les registres des états, que c'est la même que celle que Martin Viscay a comprise dans son recueil, sous le nom de Béhasque, et qu'au surplus il est d'usage, dans le pays, que les gentilshommes portent plus communément le nom de leurs seigneuries ou terres que leur nom propre ; mais que les messieurs de Béhasque n'ont jamais quitté leur nom de famille dans les registres des états, et qu'ils signent et sont nommés Vidart-Béhasque. Signé au registre : pour le clergé, Decheto, prieur de Saint-Palais; pour la noblesse, Biscondatia, Saint-Martin; pour le tiers-état, Dufourq, député de Saint-Jean Pied-de-Port; Saint-Tonna, député de Saint-Palais; Campagne, député de la Bastide; Darralde, député de Cize.

Ce Martin Viscay, dont il est parlé ci-dessus, est auteur d'une histoire de l'incorporation du royaume de Navarre à la couronne de Castille; cet ouvrage, écrit en espagnol, a été imprimé à Sarragosse, en 1621, dans un état des gentilshommes de la Mérindade de Saint-Jean-Pied-de Port: il comprend la maison de Béhasque, blasonne ainsi ses armes : De gueules, au sanglier de sable, passant contre un cyprès de sinople, accompagé de huit croix de Saint-Audré d'or, posées 3. 2 et 3, et ajoute que les seigneurs, de Béhasque, ainsi que plusieurs autres seigneurs du rovaume, prirent dans leurs armoiries ces huit croix de Saint-André, à l'époque de l'insigne victoire que les chrétiens remportèrent sur les Maures, le jour de Saint-André, du règne de Ferdinand III, roi de Castille, qui régnait au commencement du 13° siècle. C'est à cet événement que se rapporte

la devise de la famille de Vidart qu'on trouvera plus loin.

- I. Pierre-Arnaud de Vidart, seigneur de Béhasque, obtint une sentence rendue, l'an 1357, par la cour majour de Pampelume, et qui constatait ses droits sur les Landes de Sardasse, près Saint-Palais, comme fie dépendant de la seigneurie de Béhasque. Cette sentence est rappelée dans une transaction, du 12 avril 1636, passée entre noble Tristan de Vidart et de la Salle et maison noble de Béhasque, d'une part, et de l'autre le bailli royal de Saint-Palais et les jurats de la dite ville. Il eut pour fils Guillaume qui suit.
- II. Guillaume de Vidart, chevalier, seigneur de Béhasque; il est rappelé dans le testament de Jacques de Vidart, son fils.
- III. Jacques de Vidart, chevalier, seigneur de Béhasque, testa le 11 avril 1477. Le testateur ordonne qu'il soit enterré en l'église paroissiale, et au même lieu où Guillaume de Vidart, chevalier, seigneur de Béhasque, son père, a été enseveli Il déclare qu'il laisse de Françoise de Lalande, sa femme, les enfants dont les noms suivent:

1º. Jean dont l'article viendra;

2°. Florence, qui testa le 1° septembre 1555, et déclara qu'elle voulait être ensevelle au même lieu où l'avait été Jacques de Vidart, chevalier, seigneur de Béhasque, son père. Elle ne laissa point de postérité;

3°. Jeanne morte sans postérité.

IV. Jean de Vidant, chevalier, seigneur de Béhasque, vivant en 1543. Il a eu pour fils :

1°. Egregy-Tristan qui suit;

- 2º. Pierre de Vidart, auteur de la branche des seigneurs le Stibes, de Lesgor, et de Soys, dont la descendance est rapportée plus bas.
- V. Egregy-Tristan de Vidant, chevalier, seigneur de Béhasque, de la Béague et d'Aguerre, obtint, le 30

mai 1552, des lettres de Henri II, roi de Navarre, portant provision de la charge de procureur - général du royaume de Navarre. Le 15 février 1578, à l'époque du mariage de son frère, il était conseiller en la chancellerie de Navarre. Il a eu pour fils Pierre, qui suit.

VI. Pierre de Vidart, chevalier, seigneur de Béhasque, de la Béague et d'Aguerre, conseiller, maître des requêtes en la chancellerie de Navarre, épousa Agnès d'Amorots, en novembre 1589, et fut père de Tristan de Vidart, qui le 12 avril 1636, passa la transaction dont on a parlé au premier degré.

On n'a point réuni les titres des seigneurs de Béhasque depuis Pierre de Vidart, dernier nommé jusqu'à ce jour; mais on trouve dans les registres des états-généraux du royaume de Navarre, à l'époque de la réception de chacun des membres de la famille, la preuve qu'ils ont constamment possédé la terre de Béhasque, qui, jusqu'au moment de la révolution, leur a donné entrée auxdits états-généraux dans le corps de la noblesse.

### SEIGNEURS DE STIBES ET DE CARCEN.

V. Pierre de Vidart, écuyer, second fils de Jean de Vidart, seigneur de Béhasque, est nommé dans le testament de Florence de Vidart, sa tante. du 1er septembre 1555. Il épousa, le 15 février 1578, à Tartas, en Gascogne, où il vint s'établir, Montine de Labattut, fille d'Arnaud-Guillaume de Labattut, et fut assisté à son contrat de mariage par Égregy-Tristan de Vidart, son frère. Il a laissé de son mariage:

- . Jean le Bon , dont l'article suit ;
- 2°. Françoise de Vidart, mariée à noble Bernard de Muret, seigneur de Cuquerain.
- VI. Jean le Bon de Vidart, écuyer, seigneur de Lesgor et de Soys, épousa, par contrat du 17 février 1613, Marguerite de Bédora, dont il eut:
  - Jean, baptisé, le 9 septembre 1618, mort sans postérité;
  - 2º. Guillaume, qui suit;

3°. Jean-Arnaud, auteur de la branche des sei-

gneurs de Soys. (Voyez plus loin.)

4°. Louise de Vidart, qui épousa, Jean de Foix-Candale, baron de Doazit. (Voyez le Dictionnaire de la noblesse de la Chesnaye-des-Bois et les autres ouvrages sur ces matières.) Jean de Foix-Candale descendait, au 5° degré, en ligne directe de Gaston de Foix, II° du nom, qui sut marié: 1°, par contrat du 5 juin 1479, avec Catherine de Foix, princesse de Navarre, et 2°, par autre contrat du 30 janvier 1494, avec Isabeau d'Albret, sœur de Jean d'Albret, roi de Navarre, et fille d'Alain d'Albret et de Françoise de Bretagne. Du mariage de Jean de Foix-Candale avec Louise de Vidart, sortit:

Joseph-Henri de Candale, qui a continué jusqu'à ce jour la descendance de cette illustre maison;

5°. Françoise de Vidart, mariée, le 21 octobre 1654, à noble Pierre de Garnit, et en secondes noces à noble Jean de Marsan, baron de Sainte-Croix.

VII. Guillaume de Vidart, IIe du nom, écuyer, seigneur de Stibes et de Lesgor, marié, le 8 novembre 1637, à Jeanne de Sanguinet, a eu quatre enfants, tous rappelés dans le testament de leur mère, du 3 janvier 1676:

1º. Jean le Bon , dont l'article suit ;

2°. Jean-Joseph de Vidart, né le 28 juillet 1642, qui fit son testament à Agen, le 6 mars 1675, et mourut sans postérité;

3º. François de Vidart, qui testa le 8 septembre

1666, et mourut aussi sans postérité;

4º. Joseph de Vidart, capucin à Villesranche, en Rouergue, où il testa le 11 juillet 1663.

VIII. Jean le Bon de Vidart, II. du nom, écuyer, seigneur de Stibes et de Lesgor, épouss, le 3 mars 1669, Catherine de Corados, sille de Louis de Corados, seigneur de Marsillac, et de Marthe de Maurian. Il testa

à Paris, le 28 juin 1692, et y mourut. Il avait assisté, le 20 novembre 1688, au contrat de mariage de Guillaume de Vidart, écuyer, seigneur de Soys, son cousingermain. Ses enfants sont:

1º. Louis, qui snit;

- 2°. Guillaume de Vidart, écuyer, seigneur de Lesgor, qui fut nommé officier au régiment des dragons de Fontenay, par brevet du 7 octobre 1695. Il épousa Marthe de Fos Durrau, dont il a eu:
  - A. Jean-Louis de Vidart, écuyer, seigneur de Lesgor, marié à N.... de Marsillac, dont il a eu pour enfants:

a. Germain de Vidart, décédé, le 15 octobre 1775, sans postérité;

 Alexandre de Vidart, mort en Amérique, en novembre 1777, également sans postérité;

c. Guillaume de Vidart, curé de Suzan;

d. Laurent-Joseph de Vidart, prieur de Saint-Mont, diocèse d'Aire, décédé le 14 novembre 1810;

e. Gertrude de Vidart, religieuse au couvent de Sainte-Ursule de Dax.

B. Laurent, officier, au régiment de Conti, infanterie, mort, en 1746, sans postérité;

 Marthe de Vidart, qui épousa Jean du Pruth, écuyer, seigneur d'Ibos.

IX. Lonis de Vidart, écuyer, seigneur de Stibes, né le 30 décembre 1669, servit pendant 9 mois dans la compagnie des gentilshommes de la citadelle de Tournay, comme le prouve un certificat du commandant de cette compagnie du 14 janvier 1694. Il fut ensuite nommé officier dans le régiment de Vaubecourt, et quitta le service, après avoir été blessé en Italie, à l'armée commandée par le maréchal de Caiinat. Le 24 novembre 1698, il épousa, en présence de Guillaume de Vidart, II<sup>2</sup> du nom, écuyer, seigneur de Soys, Marthe de Maurian, fille de Louis de Maurian, écuyer, et mourut en 1724. De son mariage sont issus:

1°. Guillaume qui suit;

2°. Marthe de Vidart, qui fut mariée, le 16 mai 1724, à Bernard du Prat, conseiller du roi en la sénéchaussée d'Albret;

3º. Claire de Vidart, religieuse au couvent de

Sainte-Ursule de Dax.

X. Guillaume de Vidart, III\* du nom, écuyer, seigneur de Stibes, né le 12 sept mbre 1699, épousa Suzanne de la Goeyte, fille unique et héritière de noble Jean de la Goeyte, écuyer, seigneur du Pin, et de Marie-Gracie de Laurens de Hercular. Jean de la Goeyte, était fils de noble Jean-Charles de la Goeyte, et de Suzanne de Bédorède de Gayrosse, sœnr de noble Jean de Bédorède de Gayrosse, qui a eu de Marie-Madelaine de Poudenx, Jeanne de Bédorède, mariée à Jean de Caupenne, marquis d'Amon. Jean-Charles de la Goeyte était lui-même fils de Jean de la Goeyte et de Marie de Biaudos de Castéjà.

Guillaume de Vidart décéda le 27 mars 1758. Il a laissé de son mariage :

1º. Louis , qui suit ;

2°. Bernard de Vidart, né en septembre 1737, officier au corps royal du génie; il entra à l'école de Mézières, et fut ensuite employé à Nantes, puis en Amérique, au fort royal de la Martinique, où il est mort le 6 septembre 1766;

3°. Jean-Joseph de Vidart, né le 3 janvier 1742, curé de Saint-Martin de Seignanx, près Bayonne, depuis le 2 septembre 1770 jusqu'en 1792. Il a fait bâtir à ses frais, dans cette commune, l'église paroissiale qui subsiste aujourd'hui, et qui est une des plus belles du pays. Prètre déporté, en 1792, il fut inscrit sur la liste des émigrés, et passa plusieurs années en Espagne. Lors de sa rentrée en France, il fut nommé chanoine de la cathédrale de Bayonne. Par son testament, du 7 septembre 1818, il a laissé au séminaire de cette ville le domaine de Landarèche, dans le département des Basses-Pyrénées, et a ordonné que le revenu en fût employé à l'éducation de jeunes gens qui se destineraient à la prêtrise; toutefois,

c'est à sa propre famille qu'il a réservé le droit de nommer à ces places gratuites. Il est décédé à Mezos, le 14 septembre 1818. (Voyez la Gazette des Landes du 22 novembre 1818);

4°. Jeanne-Marie de Vidart, née le 16 novembre 1735, qui épousa Jean du Montier de Priscé, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel au corps royal du génie;

5°. Marthe de Vidart, religieuse au couvent de

Sainte-Ursule de Dax;

6°. Françoise de Vidart, religieuse au couvent de Sainte-Claire de la même ville.

XI. Louis de Vidart, IIe du nom, seigneur de Stibes, né le 30 septembre 1736, a épousé, par contrat passé à Pau, le 8 février 1766, Marie-Josèphe de Larmand, en présence de noble Mathieu de Vidart, seigneur de Soys. Marie-Josèphe de Larmand était sœur aîuée de Cyprienne de Larmand, mariée à messire Louis-Achille Monck d'Uzer, capitaine au régiment de Conty, et chevalier de l'ordre royalet militaire de St.-Louis, duquel mariage est issu Louis Monck d'Uzer, officier de la Légion-d'Honneur, chevalier de Saint-Louis, colonel du 60° régiment de ligne, en 1820.

Louis de Vidart a fait, avec la république française, le 5 thermidor an 4, un partage de présuccession, à raison du sequestre mis sur ses biens par suite de l'émigration de Jean-Joseph de Vidart, officier au régiment des chasseurs des Vosges, son fils aîné. (Voyez un arrêt de la cour de cassation du 15 avril 1812, rapporté dans Sirey et dans Denevers, année 1813.) Louis de Vidart est décédé le 28 octobre 1808, laissant de son mariage:

1º. Jean-Joseph de Vidart, qui suit;

2°. Joseph-Achille de Vidart, marié, par contrat du 27 mars 1806, à Marie-Anne Lafargue, dont est née une fille unique;

3°. Marie-Quitterie-Cyprienne de Vidart, qui épousa, par contrat du 10 mars 1790, Jérôme le Doux de Sainte-Croix, chevalier;

4°. Émilie-Charlotte de Vidart, mariée, par con-

trat du 10 décembré 1808, à noble François d'Estangue.

XII. Jean-Joseph de Vidant, chevalier, seigneur de Carcen et de Stibes, né le 21 décembre 1766, fut nommé officier au régiment des chasseurs des Vosges, le 14 septembre 1784, et servit dans ce corps jusqu'en 1791. Il émigra, en 1792; se rendit à Coblentz, et joignit, le 31 juillet/1792, l'armée commandée par S. A. S. Mgr. Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, qui lui a délivré un certificat de ses services, signé de sa propre main, au palais Bourbon, à Paris, le 15 septembre 1815. Il fit, sous les ordres de ce prince, la campagne de 1792, dans la compagnie noble de la province de Guienne, et en talie, et de là en Espagne. Il est rentré en France en 1801.

Jean-Joseph DE VIDART avait épousé, par contrat du 10 mars 1790, Marie-Louise de Maurian, fille et héritière de messire Louis de Maurian, seigneur de Carcen. et de Marie de Vacquier d'Aubaignan. La maison de Maurian possédait la seigneur e de Carcen, depuis le 14 janvier 1582, qu'elle sut achetée de Bernard de Poy par jacques de Maurian, écuyer; cette terre provenait de la maison d'Albret, avant été vendue au seigneur de Poy, en 1486, par Alain, sire d'Albret, vicomte de Tartas, Louis de Maurian était fils de Guillaume-Antoine de Maurian, écuyer et de Claire de Bédora, sœur de la baronne d'Antin, dont descend N..., baron d'Autin, préfet du département des Basses-Pyrenées. en 1814, membre de la chambre des députés, en 1815. Marie d'Aubaignan, sœur de la vicomtesse de Castelnau, était fille de Mathieu, de Vacquier baron d'Aubaignan, dont la sœur a eu pour fils le baron de la House, successivement ministre plénipotentiaire de France auprès du roi des Deux-Siciles, du saint siège, de l'infant don Ferdinand, duc de Parme, et le dernier ministre de Louis XVI auprès du roi de Danemark. La mère de Marie d'Aubaignan était Marie-Louise d'Abbadie, sœur de N.... d'Abbadie de Saint-Loubouer, qui a en une fille mariée à N...., baron de Crouseillies, dont le frère, Pierre-Vincent, a été sacré évêque de Quimper, le 21 avril 1805, et dont le petit-fils, Jean-Pierre, baron de Crouseilhes, maître des requêtes au conseil - d'état, en 1820, a épousé Clémentine-Louise-Henriette de Choiseul - Gorffier, fille du comte de Choiseul - Gouffier, pair de France, ancien ambassadeur à Constantinople.

Jean-Joseph de Vidart, a eu de sou mariage deux enfants:

1°. Jean-Louis-Joseph de Vidart, né le 6 février 1791; il était, en avril 1884, pour l'entrée de sa majesté Louis XVIII dans sa capitale, membre de la garde nationale de Paris, et en a obtenula médaille, par brevet du 10 novembre 1816; nommé mousquetaire noir, le 22 juillet 1814, il a été, en 1816, capitaine aide-de-camp de M. le maréchal-de-camp, inspecteur-général des gardes nationales du département des Landes, jusqu'à la suppression des états-majors de la garde nationale, en 1818;

2°. Jean Joseph-Jules-Léon de Vidart, né le 29 pluviôse an 12 '19 février 1804); il est entré à l'école militaire de Saint-Cyr, en novembre 1821.

## SEIGNEURS DE SOYS.

VII. Jean - Arnaud de Vidart, écuyer, seigneur de Soys, troisième fils de Jean le Bon de Vidart, épousa, le 4 novembre 1641, Françoise de Sanguinet, sœur de Jeanne de Sanguinet, mariée, le 8 novembre 1657, à Guillaume de Vidart, seigneur de Stibes, frère de Jean-Arnaud. Il est mort, le 29 novembre 1660, laissant de son mariage:

 Jean le Bon de Vidart, qui n'a point laissé de postérité;

2°. Guillaume, qui suit;

3°. Claire de Vidart, mariée, le 12 janvier 1671, à noble Jean-Louis de Bédora.

VIII. Guillaume DE VIDART, II. du nom, écuyer, seigneur de Soys, né le 13 novembre 1648, épousa, le 20 novembre 1688, Marie-Anne du Lou, en présence de Jean le Bon de Vidart, seigneur de Stibes, son cousin-

germain. Le 10 mai 1695, il reçut une lettre de M. le marquis de Lausac, portant ordre de se trouver a Bazas le dernier de mai de ladite année, à l'assemblée de la noblesse: et, le 4 juin 1695, il lui fut délivré, par M. le marquis de Montferrand, grand-sénérhal et commandant de la noblesse de Guienne, un certificat constatant qu'il s'était trouvé à cette assemblée. Il a eu de son mariage:

1º. Mathieu de Vidart, dont l'article suit;

2°. Claire de Vidart mariée à noble Jean-Marie de Prugue, seigneur de Cezeron et Lazarens.

- IX. Mathieu de Vidart, écnyer, seigneur de Soys, né le 11 janvier 1690, à eu pour femme Marie d'Éstonesse. En 1753, après le décès de son épouse, il fit ériger en son homeur, dans une chapelle qui appartenait à la famille de Vidart, en l'église des Gordehers de la ville de Tartas, un monument sur lequel étaient placées ses armoiries. C'est à sa demande qu'a été prise la délibération des étals-généraux du royaume de Navarre, du 30 juin 1741, rapportée plus haut. Il est décédé; le 10 novembre 1766, laissant quatre enfants:
  - 1°. Mathien de Vidert, në le 5 juillet 1717, mort à Paris, le 11 décembre 1781, sans posterité; 2°. Jean-Marie de Vidert, qui suit;
  - Laurent-Joseph de Vidart, curé de Sore, né le 6 mai 1731; prêtre déporté en 1792, il est mort en Espagne pendant son émigration;

4º. Claire de Vidart, née le 10 octobre 1718, qui n'a point été mariée.

X. Jean-Marie de Vidart, chevalier, seigneur de Soys, né le 17 avril 1726, lieutenant au régiment de Lorraine, le 20 mars 1746, capitaine an régiment d'Angoumois, le 12 mars 1748, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, en 1771. Embarqué son le Mortaumberland, en 1780, il s'est trouvé à la bataille livrée en Amérique, le 12 avril 1782, par le comte de Grasse, contre l'amiral Rodney. Devenu major, le 13 avril 1783, il obtint sa retraite, le 1° mars 1764, avec grade de lieutenant-colonel.

Il avait épousé, par contrat du 8 octobre 1782, Marie-Catherine de Neurisse de la Luque, fille de Salvat de Neurisse, baron de la Luque, conseiller du roi, lieutenant-général de la sénéchaussée de Tartas, et de Catherine-Ursule de Chambre d'Urgons, fille d'André de Chambre, baron d'Urgons. Ursule de Chambre était sœur de N.... de Chambre d'Urgons, chanoine du chapitre noble de Metz, l'un des aumôniers de Sa Majesté Louis XVIII, et de N.... de Chambre d'Urgons, chanoine de Metz. évêque d'Orope in partibus, suffragant du cardinal de Montmorency, grand-aumônier de France, évêque de Metz.

Jean-Marie de Vidart, décédé le 17 octobre 1807, a

laissé de son mariage :

1°. Louis de Vidart, né le 15 thermidor an 4 (2 août 1796). Il a eu pour parain Louis de Vidart, seigneur de Stibes. Il est entré dans la compagnie des gendarmes de la garde du roi, le 1° juillet 1814, et a été nommé, en 1815, lieutenant dans le 6° régiment de hussards, dit du Haut-Rhin;

2°. Claire de Vidart, mariée, le 17 janvier 1809, à Guillaume-Bertrand de Brun, écuyer.

Armes: Écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au sanglier de sable, passant contre un cyprès de sinople, accompagné de huit croix de Saint-André (petits sautoirs) d'or, posées 3, 2 et 3; au 2 de gueules, à trois dards d'argent, futés et empènés d'or, l'un en pal, et les deux autres passés en sautoir, la pointe en bas; au 3 de gueules, à trois dards, rangés d'or, sutés et empènés d'argent, la pointe en bas. Devise: Aux Maures.

VIRE. Liste des gentilshommes du bailliage de Vire, convoqués, en 1789, pour l'élection des députés aux états-généraux du roy aume.

# GENTILSHOMMES POSSEDANT FIEFS.

M. le comte Louis de Vassy, pour son fief de la forê; Auvray et autres.

M. le marquis de Morant, représenté par M. de Nan-

tier, pour son fiel d'Annebesc.

M. le comte d'Arclais de Montamy, pour son fief d'Arclais.

M. de Nicolaï, représenté par le comte de Néel, pour son fief de Bény.

M. le Cordier, pour son fiel de Burcy.

M. de Combault, comte d'Auteuil, représenté par M. de Cheux de Saint-Clair, pour son fiel de Burcy.

M. le Pelletier de Molandé, pour son fief de Bremoy. M. Billeheust d'Argenton, pour son fief de Beslou.

M. Ury de Carquenay, et M. de Pierrefite, représentés par M. de Pierrefite, pour leur fief de Tuley-le-Patry.

'M. Gautier, et Madame la marquise de Campigny, représentée par M. son fils, pour lenr fief de Carville.

M. de Banville, pour son fief de Coulonces.

M. de Bilheurt, ponr son fief de Champ-du-Boult, M. de la Roque de Caham, représenté par M. de Menillet, pour son fief de Caham.

M. Drudes, représenté par M. Drudes, son fils, pour

son fief de Campagnolles.

M. de Rosnay des Meillières, représenté par M. de la Boderie.

M. de Hainault de Canteloup, et mademoiselle de la Bigne, représentée par M. de Croisilles, pour leur fief dans Clessy.

M. du Rozel, représenté par M. d'Anjou de Boisnantier, et M. de Gouvest de Langerie, représenté par M. d'Auray de Sainte-Poix, pour leur fief dans Courson.

M. de Pierresite, pour son sief de Cauville.

M. le marquis du Quesnoy, représenté par M. de Banville, pour son fief de Clinchamps.

M. de Saint-Germain de la Bazoche, et M. du Cha-

tel de la Varinière, pour leur fief d'Estry.

M. Thoury de la Corderie, reprétenté par M. Drudes de la Tour, et M. de Freval, pour leur fiel de Fresues.

M. Angot, comte de Flers, représenté par M. de Canisy, pour son fief de Flers.

M. de Malherbe, représenté par M. d'Anjou de Boisnantier, pour son fief de Gathemot.

M Gohier du Gast , pour son fiel du Gast.

M. Viel de la Graverie, pour son fief de la Graverie.

M. Avenel , pour son fiel de Lonchamp.

M. Picard de Noré, pour son fief de Fourmilly et

M. des Rotours de Quatre-Puits, et madame de Colardin de la Pinsonnnière, représentée par M. de Colardin, son fils, pour leur fief de Lassy.

Madame la marquise de Brassac, représentée par M.

le comte de Vassy, pour le fiel de Landelles.

M. des Rotours de Chaulieu, pour son fief de la Lande-Vaumont.

M de Campion d'Aubigny, pour son fief de la Selle.

M. de Couespel, pour son fief de Landisac.

M. Poret de la Chaslerie, pour son fief de la Villette. Madame Blanchard de Gremer, représentée par M. de Tracy, pour son fief de Mesnil-Ozouf.

M. Fonasse, baron de Noirville, pour son fief de Mes-

nil-Hubert.

Madame de Saint-Manvieux, pour son fief de Mont-

chauvet.

M. des Rotours de Monchamp, représenté par M. des Rotours de Quatre-Puits, pour son fief de Monchamp.

M. de la Marionze de Monbray, représenté par M. le

baron de Chaulieu, pour son fief de Monbray.

M. de Billeheust de Boisset, représenté par M. Bille-

heust d'Argenton, pour son fief de Marguerin.

M. de la Roque de Monsegré, représenté par M. de la Roque de Menillet, et madame de Freval, représentée par M. de la Pommeraye, pour leur fiel de Monsegré.

M. le comte du Rozel Beaumanoir, pour son fief de

Montilly.

M. le Doulcet, marquis de Pontécoulant, pour son fief de Pontécoulant.

M. d'Amphernet, pour son fief de Pont-Bellenger.

MM. de Corday d'Arclais, pour leur fiel de Pierres. M. le baron de Monpinson, pour son fiel de Presles. Madame de Thoury, représentée par M. Noël du

Parc, pour son fief de Roullour.

Madame veuve Valhébert, pour son fief de Reculey, M. de Beaudre, pour son fief de Roucamp.

M. Haillet de Couronne, représenté par M. de Frotté, pour son fief des Sept-Frères. M. de Saint-Germain du Houlme, pour son fief de

Sainte-Cécile.

Madame de Clinchamps de Saint-Fraguière, représentée par M. du Châtel de la Morlière, pour son fief de Saint-Fraguière.

M. du Rozel, pour son fief de Saint-Germain de

Crioult.

M. de Cheux de Saint-Clair, M. de Collardin de la Pinsonnière, et M. de la Croix de Tallevende, représentés par M. son fils, pour leur fiel dans Saint-Germain de Tallevende.

M. Deslandes de la Ruardière, pour son fief de Saint-

Georges-des-Groiseliers

M. Brouard de Glermont, pour son fief de Saint-Martin-de-Tallevende.

M. le comte de Néel, et M. de Moisson de Tirgrey,

pour leur fief de Sainte-Marie-Laumont.

M. le Cordier de Bonneval. M. de Morant, représentés par M. Gaultier, pour leur fief dans Saint-Maur-des-Bois.

M. de Bonenfant, représenté par M. Achard, pour

son fief.

Madame la comtesse de Corday d'Orbigny, représentée par M. de Pontécoulant, pour son fiel de Saint-Pierre-de-la-Vieille.

MM. les héritiers de M Blanchard, baron de Cras-

ne, pour leur fief de Saint-Pierre-Tarentaigne.

M. le chevalier de Beaudran, pour son fief de Saint-Vigor-des-Mezerets.

M. le Beaudre de Soubressin, M. Pepin de Feugray,

pour leur fief de le Tourneur.

M. Bourdon de Lisle, et M. de Beaudre de Noyers, pour leur fief de le Theil.

M. de Banville-Truttemer, pour son fief de Trut-

temer.

M. de Carbonnel, marquis de Canisy, pour son sief

de Vassy

M. le comte de Rabodanges, représenté par M le Billeheust d'Argenton, pour son fiel de Ferrière-du-Val.

M. du Rozel, représenté par M. de Cheux de Saint-Clair, pour son fiel de Vaudry.

#### GENTILSHOMMES NON POSSEDANT FIEFS.

## MM.

Le Brun de la Franquerie. Jean-François-Noel du Rocher. Du Buisson de Courson. Noël du Parc. De Percy. Le Cordier. Drudes de la Tour. Le chevalier Henri de Néel. Le chevalier de Thoury de Rouloure. Hoult de Morigny. De la Croix. Du Chastel de la Morlière. Joachim d'Anjou de Boisnantier. Billeheust de la Colombe. Le chevalier de Canisy. Le Grand d'Anerville de Clecy. Du Chatel d'Etry.

DE VISSAC (1), maison d'ancienne chevalerie d'Auvergne, qui tirait son nom d'une seigneurie et d'un ancien château situés au diocèse de Brioude. Elle est connue depuis Pierre de Vissac, chanoine-comte de Brioude, en 1161. Elle a donné un chancelier de France au milieu du 14° siècle, un évêque de Saint - Flour, en 1384, puis de Lavaur, en 1394; et a contracté des alliances avec les maisons les plus considérables. Elle remonte, par preuves filiatives, à Pons, qui suit:

I. Pons, I'r du nom, seigneur de Vissac, vivant en 1205 et 1245, suns doute frère de l'ierre de Vissac, vivant en 1240, portait deux sautoirs sur son contre-scel. Il eut pour fils:

1º. Gaspard, dont l'article suit;

<sup>(1)</sup> De nombreuses additions, et quelques erreurs graves à rectifer, nous engagent à reproduire ici cette généalogie, dejà mentionnée au tome 1V, pag. 222 de cet ouvrage.

2°. Pierre de Vissac, chanoine-comte de Brioude, en 1254, mort le 1er août 1286, suivant l'obi-

tuaire de ce chapitre;

3°. Dalmas de Vissac, reçu chaneine-comte de Brioude, de 1254 à 1274. (Histoire de la maison d'Auvergne, par Baiuze, preuv. pag. 377.)

- II. Gaspard, seigneur de Vissac, Ier du nom, vivant en 1247, épousa Marguerite du Puy, et en eut:
  - 1°. Étienne, dont l'article suit;
  - 2°. Françoise de Vissac, dame d'Aurose, morte au mois d'août 1286.

# Dans le même temps vivait :

Silve de Vissac, seigneur de la Brosse de Vissac, père de Maragde de Vissac, mariée, vers l'an 1330, avec Armand de Rochebaron, seigneur d'Usson.

III. Étienne, Ier du nom, seigneur de Vissac, vivant en 1278, épousa Guigonne, dame d'Arlenc, fille et héritière de Pons, seigneur d'Arlenc, et de Béatrix de la Roche en Regnier. Il fut présent à un traité passé, l'an 1287, entre Guillaume de Bourbon et Robert, comte d'Auvergne. Il vivait encore en 1351. (Baluze, pag. 151.) Ses enfants furent:

1º. Pons, dont l'article suit;

V.

 Hugues, qui fonda la seconde branche, rapportée ci-après.

## Dans le même temps vivaient :

Pons de Vissac, chanoine-comte de Brioude, en 1314; Géraud de Vissac, Chanoines-comtes du même

Armand de Vissac, Chapitre, en 1323 et 1333.

IV. Pons, IIe du nom, seigneur de Vissac, d'Arlenc et de Val-le-Chastel, près Brionde, fut présent à l'émancipation plesfit Bertrand, seigneur de Chalançon, en 1295, de son petit-fils, Guillaume de Chalançon,

5 r

en le mariant avec Clémence de la Roche. Il se rendit garant en 1304, de la dot que le comte Dauphin donnait à sa fil e, en la mariant à Pierre de Montagu; fut l'un des exécuteurs testamentaires de Beraud, seigneur de Mercœur, en 1314; fut assigné le samedi avant la Saint-Michel 1321, pour assister à l'ouverture de ce testament; alla en Hainaut de la part du roi, avec Hüe de Lannoy, en 1316; fit, la même année, hommage au roi du château du Val et de celui de Marsat, que Henri de la Rouère lui avait donnés, et au sujet desquels il plaida depuis contre Humbert de Beaujeu et sa femme, en 1320 et 1322, et fut maintenn en possession de la moitié. Pons acquit, en 1326, la seigneurie de Marsat, près de Riom, de Catherine de Royer. Etienne et lui plaidaient, conjointement avec la noblesse d'Auvergne, contre le clergé, en 1331. (Baluze, pag. 154). Il vivait encore en 1347. Il avait épousé Alix de Montboissier. De ce mariage sont issus :

- 1º. Pierre de Vissac, qui fut substitué par Eracle de Montboissier, son oncle, en 1328;
- 2º. Louis, seigneur de Vissac, qui suit;
- 3°. Dalmas de Vissac, seigneur de Marsat, dont il fit hommage au seigneur de Tournouelle, en 1350. Deux ans auparavant il s'était obligé, avec son frère, au traité de mariage de Beraud Dauphin, seigneur de Mercœur, avec Yolande de Genève. Il servit en Languedoc, en 136, et sous Amaury, sire de Craon, en 1352. Il fut père de :
  - A. Guillaume, seigneur de Vissac ;
  - B. Pierre de Vissac, chanoine de Clermont; C. Pous de Vissac, qui s'empara, avec son frère, de nuit et par force, du château de Vissac, sur leurs cousines ce qui les fit
    - Vissac, sur leurs cousines: ce qui les fit poursuivre criminellement, en 1367 et 1370;
    - D. Dalmas de Vissac, seigneur du Val et de Marsat, qui assista, en 1418, à la donation que Jeanne, comtesse d'Auvergne et de Boulogne, fit à Marie d'Auvergne, femme de Bertrand de la Tour. (Baluze, tom. II, pag. 621 et 622). Sa succession fut partagée, le 23 mars 1472, entre François dé

Tournon de la Chaise et Antoine de Rochebaron;

- 4°. Pons de Vissac, chanoine de Meaux, qui fit une fondation dans la terre du Val-le-Chastel, en faveur des religieux de la Chaise-Dieu, au mois de juin 1357. (Coutumes d'Auvergne, t. IV, pag. 589)
- V. Louis, seigneur de Vissac et de Marsat, vivait en 1340. Il épousa Béatrix de Saissac, qui resta veuve en 1361, étant mère de deux filles:
  - 1°. Dauphine de Vissac, qui était, avec sa sœur, sous la tutelle de Guy de Prohynes, en 1367 et 1370: l'une et l'autre plaidaient contre leurs cousins, qui s'étaient emparés de force du château de Vissac. Dauphine fut religieuse;

2º. Marguerite de Vissac, qui épousa Raymond de Prohynes, seigneur de Prohynes et de Suint-Privas, fils de son tuteur.

#### SECONDE BRANCHE.

IV. Hugues de Vissac (1), chevalier, seigneur d'Arlenc, second fils d'Etienne, seigneur de Vissac, et de Guigonne, dame d'Arlenc, est nommé au traité de mariage de Guillaume Comptour a ec Mathilde Dauphine, en 1288. Il se rendit garant, en 1299, pour le seigneur de Beaujen, du traité que ce dernier fit avec Robert, comte d'Anvergne. Le roi l'envoya, en 1312, avec plusieurs seigneurs, au royaume de Navarre, pour en prendre le gouvernement; et il y fit de temps en temps des voyages. Il alla aussi en cour de Rome, en 1314, ainsi qu'en Savoie et en Dauphiné, pour tâcher d'établir une ferme paix entre le comte et le dauphin ; et eut ordre , au mois de décembre 1318, de se trouver à Clermont en Auvergne. quinze jours après la Saint-André, en armes et chevaux, pour accompagner le duc de Bourgogne et le comte de Boulogne dans leur voyage. Le seigneur de Mercœur le

<sup>(1)</sup> On ne croit pas que ce soit le même que Hugues de Vissac, conseiller au parlement de Paris en 1315.

fit un des exécuteurs de son codicile, le 16 avril 1320. Il vivait encore le 13 août 1333, époque à laquelle il transigea avec Jean, abbé de la Chaise-Dieu. (Baluze, pag. 154). Ses ensants furent:

 Pons, seigneur de Vissac, mort sans enfants de Guigonne de Joyeuse;

2º. Etienne de Vissac, seigneur d'Arlenc, chan-

celier de France, qui suit :

 Hugues de Vissac, chanoine de Brioude et archidiacre de Troyes, en 1336.

V. Étienne de Vissac, seigneur d'Arlenc et de Murs, chancelier de France, fut présent au traité de mariage fait, le 7 avril 1334, entre Guyot de Chalançon et Isabelle Dauphine. Il prétendit droit, à cause de sa femme, en la succession de Beraud, seigneur de Mercœur; et dans la suite il en obtint le châtelet et la chatellenie de Murs, avec 200 livres de rente sur le péage de Cisterès, dont le fief et l'hommage furent, à sa prière, rénnis à la couronne de France, sans en pouvoir être jamais séparés, par lettres du roi Philippe de Valois, données à Conflans, au mois de juin 1339. Il remit, peu de temps après, les sceaux, et vivait encore en 1350. Il ent pour femme Alix de Poitiers, fille de Guillaume de Poitiers, seigneur de Chadoc et de Luce, baronne de Baudiner et de Montregand. Il en eut:

 Étienne, seigneur de Vissac, d'Arlenc et de Murs, qui suit;

2º. Pierre de Vissac, chanoine de Meaux, en 1359,

comte de Brioude, en 1374;

3°. Jean de Vissac, chevalier, qui épousa Blanche Aycelin de Montagu, dont il n'eut point d'enfants. Étienne de Vissac, son frère, plaidait, en 1370 et 1372, contre les héritiers de cette dame;

4º. Alix de Vissac, femme de Jean, seigneur de Lastic, vivante en 1370.

VI. Étienne, seigneur de Vissac, d'Arlenc et de Murs, vivait en 1370 et 1382, et mourut à l'armée, en 1386. Il avait épousé Jeanne-Gabrielle de Goui, fille et héritière de Gaspard de Gout (1), sous la condition que Étienne de Vissac et ses descendants ajouteraient les nom et armes de sa maison aux nom et armes de Vissac. Ses enfants furent:

- 1°. Antoine de Vissac, seigneur d'Arlenc, qui
- 2°. Pierre de Vissac, religieux de l'ordre de Saint-Benoît, puis évêque de Saint-Flour, fut témoin, en 1384, d'un traité fait, le jeudi après l'épiphanie, entre Beraud, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, et Geoffroy de Bologne, seigneur de Mont-Gascon, et transigea, le samedi après la fête de Saint-Mathieu, 1385, avec l'abbé de Pebrac, pour la jurisdiction épiscopale sur les bénéfices dépendants de cette abbaye. Il fut transféré à l'évéché de Lavaur, en 1394, donna en 1397, 60 écus d'or aux frères prêcheurs de Saint-Flour, pour bâtir une église, et fut enterré dans le monastère de Chaise-Dieu, devant le grand autel;

3°. Louis de Vissac, seigneur de Thory-sur-Allier et de Saint-Pierre, vivait en 1400. Il avait épousé Jeanne de Chauvigny, qui plaidait, en 1420, contre Hélion de Saint-Julien. Il en eut :

A. Louis de Vissac, seigneur de Thory, qui épousa Annette du Puy, fille de Jean du Puy, seigneur de Bermond, et d'Isabeau de Saint-Palais. Elle se remaria, en 1426, à Jean, seigneur de Chaseron;

B. Alix de Vissac, femme d'Astorge. seigneur de Talhac, dont elle était veuve en 1423.

VII. Antoine, baron de Vissac, seigneur de Gont, d'Arlene et de Murs, vivant en 1392, fit hommage à Jean de Berry, duc d'Auvergne, de ses terres d'Arlene et de Murs, en 1415. Il avait épousé Marguerite d'Ap-

La maison de Gout, fondue dans celle de Vissac, était trèsancienne, et portait pour armes: d'azur, à deux chevrons d'or, sommés d'une fleur de Jys et accompagnés de trois étoiles, le tout du même.

chon, fille de Louis d'Apchon et de Marguerite d'Estaing. Il en eut :

1º. Claude, seigneur de Vissac, qui suit;

2°. Antoine, baron de Vissac, d'Arlenc et de Murs, après l'an 1476. Il épousa Anne de la Roue, fille de Claude, seigneur de la Roue, et de Billette de Tournon, dont il eut:

Jeanne, dame de Vissac, d'Arlenc et de Murs, qui épousa, le 30 août 1497, Just, baron de Tournon, conseiller et chambellan du roi François l', fils de Jacques, baron de Tournon, et de Jeanne de Polignac (1);

3º Marguerite de Vissac, qui fut la première semme de Pierre de Montmorin, seigneur de Saint-Hérem, chevalier, fils de Jacques de Montmorin, seigneur d'Auzon et de Rillac, et de Jeanne Gouge, dite de Charpagne, dame de Saint-Hérem. Pierre de Montmorin se remaria, le 9 janvier 1459, à Isabeau de Faudoas, fille de Béraud, chevalier, baron de Faudoas et de Barbazan, et d'Anne de Billy, sa seconde semme;

4°. Jeanne de Vissac, seinme de François Maréchal, chevalier, seigneur de Meximieux et de

Montaney;

5°. Marguerite de Vissac, qui s'opposa, avec ses frères, en 1477, aux criées des biens et héritages de son père.

VIII. Claude I or DE VISSAC, seigneur de Gout, d'Arlenc et de Murs, assista le seigneur de Thinières, son beau-frère, dans la surprise du château de Vernières, et fut pour cela poursuivi criminellement, en 1440. Il fit hommage, en 1443, au duc de Bourbon, comte d'Auvergne, de ses terres d'Arlenc et de Murs. Il plaidait contre Jacques de Thinières, en 1454 et 1460, et vivait encore en 1476 Il avait épousé Marguerite de Thinières, dont il eut:

<sup>(1)</sup> La baronnie de Vissac fut vondue, en 1622, par les descendants de Jeanne de Vissac et de Just de Tournon, a Jean Motier de Champestières. La terre d'Arlenc passa dans la maison d'Hostun, en 1615.

- Claude de Vissac, seigneur de Montréal, du vivant de son père, mort sans alliance;
- 2º. Jean, dont l'article suit.
- IX. Jean de Vissac, seigneur de Gout, vivant en 1525, épousa Marie du Roure, fille et héritière de Guillaume du Roure, seigneur de Saint-Paul des Tartas, près le Puy, élection de Brioude. Il en eut:
- X. Gaspard DE VISSAC, II du nom, seigneur de Gout et de Saint-Paul des Tartas, vivant l'an 1570, marié avec Louise de Fournier, qui le rendit père de Jean-Louis, qui suit.
- XI. Jean-Louis de Vissac, seigneur de Gout et de Saint-Paul des Tartas, épousa, le 1er mars 1588, Marguerite de Ginestoux, fille de Charles de Ginestoux, baron de la Tourette, seigneur de la Bastide, et d'Anne d'Agrain des Hubas. Il eut pour fils:
- XII. Claude de Vissac, II<sup>e</sup> du nom, seigneur de Gout, marié, le 6 octobre 1633, avec Marie d'Esparviers, fille et héritière de Jacques d'Esparviers, seigneur de Blazère. De ce mariage est issu:
- XIII. Annet de Vissac, seigneur de Blazère, qui, par contrat du 15 août 1674, épousa Gabrielle de Gamon, de laquelle il eut seize garçons. Quinze entrèrent au service; deux y devinrent officiers-supérieurs et y furent décorés de la croix de Saint-Louis: les autres parvinrent à divers grades, et onze sont morts au service ou au champ d'honneur (1). Louis de Vissac, l'un des fils d'Annet, a continué la descendance. Ils avaient deux sœurs, l'une mariée à Henri du Roure, seigneur de Deuxaigues; la seconde à N.... de la Tronchère, seigneur de la Chabanne.

<sup>(1)</sup> La maison de Vissac comptait encore dans le même sièclé plusieurs capitaines d'infanterie et de cavalerie, décorés de la croix de Saint-Louis; un officier aux gardes-wallonnes, qui passa du service de France à celui d'Espàgne, y devint officier supérieur, et fut décoré des ordres de S. M. G.

XIV. Louis DE VISSAC, seigneur de Blazère, épousa, le 3 septembre 1706, Marie-Anne de Jossouin, fille de Joseph Jossouin de la Tour, et de Madelaine de la Tourette. Elle le rendit père d'Annet-Joseph, qui suit:

XV. Annet-Joseph DE Vissac, épousa, le 22 mai 1748, Jeanne-Rose d'Abrigeon, dont sont issus:

1º. Joseph, qui suit;

2º. Louis de Vissac, ancien officier de cavalerie, qui fut nommé commandant du Bas-Vivarais, pour l'ordre de la noblesse, lors de l'élection des députés aux états-généraux, à Villeneuve de Berg, en 1789.

XVI. Joseph DE VISSAC, ancien officier d'infanterie, qui s'allia, par contrat du 11 septembre 1772, avec Marie-Marguerite de Rivière. fille de Jean-Pierre de Rivière, seigneur de Veyrière. De ce mariage est issu:

XVII. Joseph-Alexandre de Vissac, marié, le 6 septembre 1796, avec Marguerite-Victoire de Jossouin, fille de Jean-Roch de Jossouin, 1<sup>er</sup> du nom, seigneur de Valgorge et de Planzolles, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, bailli d'épée des états du Vivarais, et de Christine de Peyret de Malerive. De ce mariage sont issus:

1º. Joseph-Auguste-César-Alexandre de Vissac;

2°. Louis-Charles-Hippolyte de Vissac;

3°. Jules-Philippe-César de Vissac; 4°. François-Aubin-Eugène de Vissac;

5º Louis-Adolphe de Vissac;

6º. Henri-Regis-Ferdinand de Vissac;

7°. Marie-Sophie-Emilie de Vissac;

8°. Marie-Julie-Caroline de Vissac.

Armes: De gueules, à trois pals d'hermine. Couronne de comte.

## W

DE WILLOT DE BEAUCHEMIN; famille noble, anciennement établie dans la Franche-Comté, et fixée maintenant à Paris.

I. Jean DE WILLOT, seigneur d'Annoire et de Beauchemin, l'un des gentilshommes de la reine Catherine de Médicis, et gouverneur du château de Montereau, en l'an 1560, ainsi qu'il est constaté par un brevet signé Catherine et scellé du grand-sceau de la reine (1), avait épousé Charlotte de V utedieu, et a laissé pour fils:

II. Jean-Baptiste de Willot, seigneur d'Annoire et de Beauchemin, qui épousa, en 1580, Marguerite de Mouhy, et fut père de :

III. Jean-François de Willet, co-seigneur d'Annoire, lequel sut établi, le 4 sévrier 1669, par François de Poligny, pour commander en son absence dans plusieurs cautons de la Franche-Comté, à couse de sa longue expérience dans les armes, et de son zèle pour le service du roi; tettes sont ter expressions de la commission qui nous a été exhibée. Il a épousé Claudine de Verdun, et a laissé:

IV. Jean - Baptiste-Joseph de Willot, co-seigneur d'Annoire, qui sut père de :

V. Jean-Claude-Joseph DE WILLOT, co-seigneur d'Annoire, qui épousa N... Ménter, et eut pour sils:

VI. Pierre-Joseph de Willor de Beauchemin, qui épousa Barbe Munier, et fut père de :

<sup>(1)</sup> Ce brevet nous a été exhibé, ainsi qu'un acte patent et authentique du 29 fevrier 589, qui qualité Jean de Willot de notité nomme, d'écuyer et de gontédiomnes de la reine-mère, avec titre de gouverneur du château de Montereau. Plusieurs sutres titres originaux, qui nous ont été également produits, constatent que la famille de Willot avait éte convoquée, des avant l'an 1562, aux assemblees de la noblesse de la Franche-Comié.

1°. Jean-Joseph de Willot, né le 2 octobre 1748, officier dans le régiment de Vermandois, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis maréchal des camps et armées du roi. en 1792, vivant à Montpellier, et marie à Gabrielle du Crouzet, de laquelle il n'a point d'enfants;

2º. Jacques-François-Simon, qui suit.

VII. Jacques-François-Simon de Willot de Beauchemin, a épousé N.... Pyot, fille de M. Pyot, trésorier à la chambre des comptes de Do.e. De ce mariage est né, entr'autres enfants:

VIII. Joseph de Willot de Beauchemin, né à Dole; en Franche-Comté, en 1775, qui a émigré en Espagne, en 1792. Il a épousé Laure de Roussition, uncienne chanoinesse-comtesse de Neuville, de laquelle il a 1992.

- 1°. François Joseph Hippolyte Léonce, né en 1803;
- 2º. Etienne-Hippolyte, né en 1805.

Armes: D'azur à trois têtes de lion d'or, lampassées de gueules; l'écu timbré d'une couronne de comte. Cimier: Un lion issant. Devise: Is mihi pro aris et rege animus.

 $\mathbf{Z}$ 

ZYLOF, seigneurs de Steenbourg, Obigny, Wynde, Créquy, etc., samille qui descend en ligne directe de:

Henri Zylof, seigneur de Hildernesse, capitaine du château de Louveslein, pour le comte de Hollande, qui le créa chevalier après la bataille de Fulkammingen, contre les Frisons, en 1238. Il épousa Plectrude de Heuvlick, fille du seigneur de Heuvlick, et mourut en 1267. Son petit-fils, bourgmestre de Leyden, fut envoyé, en 1297, en ambassade par le comte Jean I de Hollande, à Édouard 1, roi d'Angleterre, pour demander, au nom du comte, la main d'Élisabeth, fille de ce monarque.

Ses descendants ont constamment occupé des places honorables en Angleterre, en Espagne et en Hollande; l'un d'eux fut tué dans le combat qui ent lieu immédiatement après l'assassinat de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, sur le pont de Montereau, le 10 septembre 1419, après avoir service prince avec beaucoup de distinction.

Cette samille, à l'poque des troubles religieux, vint s'établir, en 1483, dans la Flandre maritime, où est mort, à Steen, près Bergues, le 14 mai 1805, Floris-François-Félix-Ignace Zylof de Steenbourg, seigneur d'Obigny, Wynde, Créquy, etc., qui avait épousé Louise-Antoinette-Joséphine du Portal, fille de Jean-Jacques du Portal, lieutenant-général des armées du roi (Voyez au supplément), et de Marie-Jeanne-Louise de Raulet de Ramsault, sa seconde semme. Il existe de ce mariage quatre fils et quatre filles:

- 1°. Louis-Joseph Zylof, né à Bergues, le 7 mars 1786, marié avec Marie-Marguerite-Françoise de Dreuille, fille de messire N... de Dreuille, chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Catherine-Françoise de Digoine du Palais, dont il y a postérité:
- 2°. Jean-Henri-Omer Zylof, ancien officier de hussards retraité pour blessures;
  - 3°. Charles-Pierre Zylof, officier de marine au département de Rochesort:
  - 4°. Alphonse-Paul Zylof, officier au 3° régiment d'infanterie de la garde;
  - 5°. N.... Zylof, mariée à Nicolas-Jacques-Eugène Clays de Wallesweede;
    - 6°. Et trois autres demoiselles.

Armes: De gueules, au chevron d'or, accompagné de trois pommes de pin du même.

# SUPPLÉMENT.

B

DE BARRAL, marquis de la Bastie d'Arvillard et de Montferrat, comtes d'Allevard, barons de la Roche-Commiers, comtes, vicomtes et barons de Barral, en Dauphiné et à Paris.

La maison de Barral, originaire du Dauphiné, est recommandable par son ancienneté, ses al iances et les illustrations qu'elle s'est acquises dans la prélature, dans les armées de nos rois et dans les premières charges de la haute magistrature. Les titres établissent sa filiation depuis Jean de Barral, ne vers 1290, qui recut en inféodation, conjointement avec Guigues de Barral, son frère, de Henri, dauphin, élu de Metz, régent du Dauphiné, et de Guigues, dauphin du Viennois, certain droit de picot ou de vingtain dont ces princes leur donnèrent l'albergement perpetuel, le 8 octobre 1323. C'est par suite de cette inféodation que la maison de Barral se trouva en possession de la co-seigneurie et mistralie (1) d'Allevard, qu'elle a conservée jusqu'en 1532. La postérité de Jean de Barral s'est divisée en plusieurs branches, dont on donnera plus bas l'état actuel, et s'est alliée aux maisons de Bellehousse, de Blondel de

<sup>(1)</sup> L'Histoire du Dauphiné (tom. I, pag. 109), par M. de Valbonnais, fait mention de l'office de mistral comme d'une charge d'épée qui ne se confiait qu'aux nobles qui faisaient profession des armes. Cet office était tenu en fief par plusieurs familles des plus considérables de la province, telles que celles de Falcos et de Montdragon. La fonction du mistral était de percevoir les droits du dauphin, et de protèger l'exécution de ses jugements dans l'étendue de ses domaines.

Sissonne, de Céscrin, de Chambaran, de Chaste-Gessans-de-Clermont, de Chaumout-Quitry, de Commiers, de Fontanges, de Genton, de Guérin de Tencin; de Guignard de Saint-Priest, de Monnet, du Mottet, de Peyrene de Saint-Cyr, du Pouget de Nadaillac, de Rachais, de Vachon, etc.

La maison de Barral a donné des capitaines châtelains de Voiron, un capitaine et major de la ville de Metz, un gouverneur du château d'Entremont pour le roi Louis XIII, un gouverneur du château de Culan pour le roi Louis XIV, tué au siège de Montrond, un grand nombre d'officiers-généraux et autres de divers grades la plupart morts au champ d'honneur, et décorés de la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, un maître des requêtes de la reine-mère Anne d'Autriche, trois présidents à mortier au parlement de Grenoble, et plusieurs conseillers en la même cour souveraine, nombre d'ecclésiastiques recommandables, entr'autres un évêque de Castres, en 1752, mort en 1773, un évêque de Troyes, en 1761, mort en 1791, et un archevêque de Tours, pair de France, décédé le 7 juin 1816.

Le marquisat de la Bastie d'Arvillard fut érigé au mois d'août 1739; celui de Montferrat, au mois d'avril 1750; le comté d'Allevard, au mois de juillet 1751, et la baronnie de la Roche-Commiers, au mois de mars 1755.

### PREMIÈRE BRANCHE.

XIII. Pierre-François-Paulin, comte de Barral, chevalier, né le 30 décembre 1745, reçu de minorité chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le 17 décembre 1747, décédé le 1° février 1822, avait épousé : 1°, par contrat signé par le roi et la famille royale, le 12 février 1764, Marie-Séraphine de la Motte, petite-fille du marquis de la Motte, lieutenant-général des armées du roi; 2°, par contrat du 11 juin 1803, Constance-Pauline-Zoé le Roy de Mondreville. fille du comte le Roy de Mondreville, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Monsieur, cavalerie. Le comte de Barral, a eu, entr'autres enfants:

# Du premier lit:

1°. Eugène de Barral, mort sans avoir été marié;

2°. Charles-Auguste, dont l'article suit;

## Du second lit:

3°. Joseph-Paul, chevalier de Barral, né à Paris, le 11 juin 1806.

XIV. Charles-Auguste, comte de Barral, chevalier de Malte, né à Paris, le 8 avril 1778, aide-de-camp du maréchal Macdonald, duc de Tarente, décédé le 1° septembre 1815, avait épousé, par contrat signé, en 1805, Arbée-Marie-Louise-Delphine le Gendre d'Onzen-Bray, fille du comte d'Onz-en-Bray, et de Benoîte de Tolozan. De ce mariage est issu:

Louis-Benoît-Eugène de Barral, né à Paris, le 21 avril 1806.

#### SECONDE BRANCHE.

XIII. Joseph-Marie DE BARRAL, marquis de Montferrat, né le 21 mars 1742, ancien président à mortier au parlement de Grenoble, premier président de la cour royale de cette ville, a épousé, en 1769, N... de Guérin de Tencin, veuve de N.... de Cros, comte de Grolée. Il a eu de ce mariage:

1°. Charles-Antoine de Barral, né à Grenoble, le 29 juin 1770, ancien capitaine de grenadiers, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur;

2°. Louis de Barral, né à Grenoble, le 9 juin 1783.

## TROISIÈME BRANCHE.

XIII. André-Horace-François, vicomte de Barral, (frère du marquis de Montserrat), né le 1er août 1743, nommé, le 13 décembre 1791, maréchal des camps et armées du roi, ckevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a épousé, le 21 août 1781, Anne-Amédéede Beauharnais (1), fille de Claude de Beauharnais, chevalier, comte des Roches-Baritaud, chef d'escadre des armées navales, et de Marie-Anne Mouchard de la Garde, dite comtesse Fanny de Beauharnais. De ce mariage sont issus:

François-Joseph-Amédée-Hippolyte, dont l'article suit;

2°. Philippe-Anne-Amédée-Octave, chevalier de Barral, né le 1° juillet 1791, capitaine de cavalerie, marié, le 15 février 1819, avec Marie-Alexandrine Robin de Scévole, dont il a:

Eugénie de Barral, née le 11 mai 1820.

XIV. François-Joseph-Amédée-Hippolyte, baron de Barral, né le 21 août 1787, capitaine de cavalerie, aide-de-campdu maréchal Masséna, membre de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre du mérite militaire de Bade et de Hesse-Darmstadt, a épousé, le 23 décembre 1811, Catherine Amélie Robin de Scevole, sœur aînée de Marie Alexandrine, l'une et l'autre filles de F. L. J. Robin de Scévole, député de l'Indre, et de Jeanne Catherinot de Barmes. De ce mariage sont issus:

- Jean-Horace-Joseph-Eugène de Barral, né le 19 octobre 1812;
- 2°. Napoléon-Hortense-Amédée-Scévole de Barral, né le 10 décembre 1813 ;
- 3°. Marie-Joséphine-Isaure de Barral, née le 16 août 1817;
- 4º. Jeanne-Catherine-Isabelle de Barral, née le 18 avril 1821.

<sup>(1)</sup> Tante de la princesse Stéphanie Beauharnais, de Bade, et cousine-germaine d'Alexandre, vicomte de Beauharnais, lieutenant-général des armées, et père, par Joséphine Tasoher de la Pagerie, son épouse, depuis impératrice, d'Eugène de Beauharnais, duc de Leuchtenberg, prince d'Eichstadt, et d'Hortense de Beauharnais, mariée, en 1802, avec Louis Bonaparts.

## QUATRIÈME BRANCHE.

XIII. Charles-Joseph, baron de Barral, né à Grenoble, le 25 février 1755 (frère du marquis de Montferrat et du vicomte de Barral), lieutenant-colonel de dragons, en 1797, créé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, en 1798, a épousé, en 1783, Marie-Thérèse-Hippolyte Barnave de Boudra, née le 15 septembre 1767. De ce mariage sont issus:

1º, Louis-Gabriel-Ernest de Barral, né à Grenoble, le 2 octobre 1790, marié, en 1820, avec mademoiselle de Galabert;

2°. Alix-Claudine-Olympe de Barral, née à Grenoble, le 29 septembre 1786, mariée, le 11 janvier 1810, avec Henri-Bénoît de Pierre, vicomte de Bernis.

## CINQUIÈME BRANCHE.

XH. Claude - Louis DE BARRAL, seigneur du Bellier et du Montagneux, capitaine au régiment de Belsunce, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né le 10 juin 1717, (oncle de Pierre-François-Paulin, comte de Barral), épousa: 1° Anne-Claire de Richard de Crécy; 2°, le 27 juin 1795, Marie-Jacqueline Farconet du Mas, née le 31 janvier 1767. De ce second mariage sont issus:

1°. Camille-Edouard-Frédéric de Barral, né le 22 février 1798;

2°. Joséphiue-Pierrette-Émilie-Désirée de Barral, née le 26 décembre 1716.

Armes: De gueules, à trois bandes d'argent. Couronne de marquis.

La généalogie de cette maison est imprimée dans le tom. II, de l'Histoire généalogique et néralaique des pairs de France, des grands aignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l'Europe, publié en 1822.

DE BLOT; noble et illustre maison, issue des anciens sires de Bourbon, de la première liguée, qui apris son nom d'une ancienne baronnie, située près de la rivière de Scioule, sur les confins de l'Auvergne et de la Combraille, qui lui fut donnée pour son apanage.

Archambaud V, seigneur de Bourbon, de Montaigu et de Blot, vivant, en 1120, eut, suivant le témoignage d'Audigier, auteur d'une histoire manuscrite de l'Auvergne (tom. I et II, pag. 311, 390, 391, et tom. V et VI, pag. 107), deux enfants de Luque, sa femme, savoir:

1°. Archambaud VI, qui continua la branche aînée; 2º. Aymon, surnomme Vairevache (1), seigneur de Blot, de la Rocheaymon et de Montaigu, qui s'empara de Bourbon, au préjudice de son neveu Archambaud VII, sous prétexte qu'Archambaud VI était mort avant Archambaud V, son père. Aymon prétendait que la représentation d'Archambaud VII n'avait point lieu, et que par conséquent il était plus habile à succéder que ce dernier. Voilà pourquoi il est appelé seigneur de Bourbon, dans la Vie de Louis le Gros, par l'auteur des gestes des comtes d'Anjou. Le roi Louis le Gros jugea le différend en faveur du neveu; mais Aymon n'ayant pas voulu se soumettre à son jugement, ce prince vint l'assiéger, le sit prisonnier et conduire à Paris, en 1125. (2).

<sup>(1)</sup> Vairevache, en vieux langage, signifie cheveux mélés, ou poil de diverses conteurs.

<sup>(2)</sup> Le récit d'Audigier, dont on vient de donner ici un extrait, est en opposition avec celui de la plupart des auteurs qui ont traité de l'histoire et de la généalogie des anciens sires de Bourbon. Ces écrivains s'accordentà dire qu'Aymon Vairevache était frèreet non pas fils d'Archambaud V; qu'il s'empara de la succession de ce dernier, au préjudice d'un fils qu'il avait laissé, qui s'appelait Archambaud; enfin, que la plainte en fut portée devant le roi, qui condamna Aymon, pour avoir refusé, ainsi que le raconte Audigier, de se soumettre au jugement de ce monarque, qui l'assiègea dans Germiny, le prit et le fit conduire à Paris, l'an 1115, (ou, suivant Audigier, l'an 1125); mais qu'Aymon resta paisible possesseur de l'héritage de Bourbon, parce que Archambaud, son ne veu, mourut sans postérité. Ces écrivains disent aussi qu'Aymon

Aymon parait avoir conserve paisiblement la seigneurie de Bourbon, non pas parce que son neveu était mort sans postérité, mais apparemment en vertu de quelque arrangement particulier dont on ignore les dispositions, et auquel le roi avait sans doute consenti. Après sa mort, il survint, au sujet d'une partie de sa succession, une grande contestation, entre Archambaud VII, seigneur de Bourbon, et Pierre, seigneur de Blot, qu'Aymon avait eu de son mariage avec Aldesinde de Nevers, fille du comte de Tonnerre, puiné des comtes de Nevers Pierre réclamait la ville de Montaign-les-Combraille, comme ayant fait partie du domaine de son père. Le pape Alexandre III délégua, l'an 1161, l'archevêque de Bourges, pour les accommoder; mais ce fut sans succès. On nomma, dans la suite, des champions, pour terminer ce différent en champ-clos, et le combat allait s'engager, lorsque les parties s'arrangèrent par la médiation du roi d'Angleterre, duquel Montaigu rele-

eut d'Alsuinde (ou Aldesiude) de Nevers un fils, appelé Archambaud VI, dont viet Archambaud VII, qui fut père de Mahaud, dame de Bourbon, mariée à Guy de Dampierre, auteur de la 20 lignée des sires de Bourbon. Audigier dit au contraire, comme on vient de le voir, qu'Archambaud VI, fils d'Archambaud V, fut le père d'Archambaud VII, lequel ent d'Alix de Bourgogne, Mahaud, dame de Bourbon; ainsi, d'après le même écrivain, Mahaud serait petite nièce d'Aymon, et non pas son arrière - petite fille.

S'il n'y avait que cette marration d'Audigier pour contredire un fait, qui paraît avoir été généralement adopté jusqu'à présent, on pourrait avoir raison de le révoquer en doute. Il serait même plus convenable de s'en rapporter au témoignage unanime de plusieurs auteurs, (quoique souvent ils ne fassent que se rappeler les uns les autres), qu'à l'auterité d'un seul. Ge qui confirme le sentiment d'Audigier, et en forme pour ainsi dire la base, est l'acte de l'an 1171, déjà cité, qui a èté publié par D. Luc d'Achery. On ne conçoit pas comment une pièce de cette importance, imprimée depuis long temps dans un ouvrage répandu partout, n'a pasété connue des généalogistes de la ma'son de Bourbon, et par quelle bissarrerie l'auteur de l'art de vérifier les dates, qui l'a connue, n'en a pas fait un meilleur usage.

Mahaud, dame de Bourbon, dont il a été parlé plus haut, arait été mariée en premières noces, des l'an 11.5, à Gaucher de l'iomes, sire de Salius, puiné de la première race royale des dues de Boureogne, dont elle fut séparée pour cause de parenté. Gependant elle en avait en une fille, appelée Magnerite de Vienne, qui épusa en premières noces Guillaume de Sabran, comte de Forgaquier, et en secondes noces Josserand, seigneur de Brancion.

vait : ce qui eut lieu en présence de plusieurs personnages notables et qualifiés, qui avaient été convoqués, tant de la part du roi d'Angleterre , que de celle des seigneurs de Bourbon et de Blot. On voyant de la part du premier, Eléonore de Guienne, reine d'Angleterre, Richard d'Angleterre, leur fils, alors duc de Gnienne et comte de Poitou, Rotrou de Beaumont-le-Roger, archevêque de Rouen, Raoul de Varneville, évêque de Lisieux, chancelier d'Angleterre, le prévôt de Lescar, et Barthélemi Moral. Du côté d'Archambaud parurent François de Rochedagoux, Guillaume, seigneur du Bost, Jourdain, seigneur de Scorail e, Bernard, seigneur de Braville, et Bernard, son fils, Hugues, seigneur de Déols, Guillaume, surnommé le Jeune, comte de Montferrand, Pierre, seigneur de Mereurot, Châtard, seigneur de Busseol, Châtard, seigneur de Charbonnières, Ettenne Pérol, surnommé Dauphin et autres; et pour le seigneur de Blot, on voyait Bertrand de Murol, abbé de Clermont, Guy, seigneur de Pongiband, Gerbert, seigneur de Sonaville, Etienne, seigneur de Grandevel, (ou Grandval) et Jourdain de Saillan. Cet acte n'est pas daté; les uns le mettent, en 1171, et d'autres, en 1169 (Voyez le spicilège de D. Luc d'Achery); mais, suivant l'opinion la plus probable, il est de l'an 1171.

L'alliance de Pierre de Blot est ignorée; mais il est certain qu'il fut père de Beraud, seigneur de Blot, de Josteran et Besse. Il céda, en 1220, ces deux terres, qui venaient de l'évêque de Clermont, à Archambaud IX, seigneur de Bourbon (Dampierre). Beraud fut père de Pierre II, seigneur de Blot et de Montespedon, qui rendit hommage de cette dernière terre, à Archambaud, seigneur de Bourbon, en 1243. Pierre Heut pour fils. Aymon II, seigneur de Blot et de Montespedon, qui fut père de Guillaume et aïeul de Jean, lequel accompagna le roi Charles VI, au voyage de Flandre, en 1388, avec 3 chevaliers et 18 écuyers, et fut tué, en 1390. Il avait épousé Catherine de Bressols, dame de Montmorillon, laquelle, étant veuve, rendit au même roi l'ommage de Blot, pour Jean son fils, alors mineur. Il ne provint de son mariage que deux enfants :

 Jean II, seigneur de Blot, dont on vient de parler, et qui mourut sans postérité; 2°. Catherine de Blot, qui épousa Jean de Chauvigny, seigneur de Nades, à qui elle apporta les terres de Blot et de Montespedon, et dont elle était veuve, en 1417.

Armes: De sable, au lion d'or.

DE BRAY; maison d'origine chevaleresque de la province de Normandie, où elle possédait des biens considérables dès le milieu du 11º siècle. Les chartes et les historiens la font connaître depuis Baudry de Bray, qui, suivant du Moulin et Ordéric Vital, moine de Saint-Evroult, accompagna Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, à la conquête de l'Angleterre, en 1066. Ce prince, pour perpétuer le souvenir des chevaliers qui l'avaient accompagné dans cette mémorable expédition, sit paver l'une des salles de son palais de Caen, appelée ta salle des gardes, avec des carreaux de brique, sur lesquels étaient peintes et repétées en plusieurs compartiments les armoiries de ces chevaliers; on y voyait celles de Baudry de Bray, telles que toutes les branches de cette maison les ont constamment portées depuis, à côté de celles de Harcourt, de Montgommery, de Mathan, de Guiffard, du Bec-Crespin, de Tony et de Ma'et (1).

L'histoire des croisades (tom. I, liv. 2), fait mention d'un chevalier du nom de de Bray, qui se croisa, en 1099, avec Roger de Barneville, Odon, évêque de Bayeux, et Hugues de Grandmesnil, tous chevaliers normands.

Baudry Ier sut père de Baudry de Bray, II du nom, qui, conjointement avec Enguerrand de Trie et plusieurs autres chevaliers, eut de grands dissérents avec Godefroi, évêque de Rouen, en 1118 et 1122. Guillaume, moine de Jumiéges, rapporte dans sa chronique que Baudry de Bray sit une sorte guerre à Hugues, seigneur

<sup>(1)</sup> Cette salle fut dépavée en 1808, et les carreaux qui s'y trouvaient furent recueillis par plusieurs personnes, notamment par M. Delaire, consciller de préfecture, qui voulut bien, en faveur d'un parent du comte de Bray, se dessaisir d'un des carreaux qui représentent ses armes.

de Neuchâtel. Sa postérité s'est divisée en deux branches principales; l'une s'est fixée en Angleterre, où l'on assure qu'elle existe encore; l'autre est restée en France. Ces deux branches mères ont toujours porté les mêmes armes. La filiation de la branche française est établie depuis:

- I. Guillaume de Bray, Iet du nom, chevalier, qui, en vertu des possessions seigneuriales qu'il avait en Normandie, servait les rois Philippe Auguste et Louis VIII, en 1210 et 1226. (Registres de la chambre des comptes de Paris). Il est qualifié chevalier dans une vente qu'il fit sous son sceau, en 1233, de tout le bien qu'il possédait à Véron et à Bretteville-la-Pavée, près de Caen, en faveur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. (Cartulaire de cette abbaye). Il fut père de Guillaume II, qui suit.
- II. Guillaume DE BRAY, II<sup>e</sup> du nom, qui vivait en 1271, ainsi qu'il résulte des bans et arrières-bans de ladite année, cités dans la Roque, pag. 65, où il est indiqué au nombre des chevaliers du bailliage du Cotentin, qui servirent en l'armée de Foix. Il eut trois fils:

1º. Guillaume III, qui suit;

2°. Jean de Bray, chevalier, ainsi qualifié, avec l'épitèthe de Monseigneur, dans un rôle original en parchemin joint aux titres de la vicomté de Pont - Audemer, du 20 septembre 1328. On y voit figurer avec Jean de Bray, Jean Toustain, Guillaume de Harcourt, Guillaume du Mesnil, Robert de Landry, Jean le Lièvre, Nicole de la Planchée, N.... le Bessin, etc.;

 Renaud de Bray, écuyer, qui servit avec Jean, son frère, contre les Anglais, en 1337.

III. Guillaume DE BRAY. Ill' du nom, chevalier, seigneur de Cherveuil et de Bosc-Grimoult, accompagna Jean de Harcourt, amiral de France, et Geoffroi de Harcourt, gouverneur de Normandie, dans les expeditions maritimes qu'ils firent, en 1295 et 1308. Il est rappelé comme vivant à Saint-Eny, en cette dernière année, dans un arrêt de maintenue de noblesse obtenu par ses descendants, le 18 décembre 1542, lequel arrêt porte qu'il eut deux fils:

- 1º. Guillaume IV, dont l'article suit;
- 2°. Colin de Bray, auteur de la seconde branche, rapportée ci-après.
- IV. Guillaume de Brax, IV du nom, chevalier banneret, sire de Cernon, seigneur de Barenton, de Rouilly, de Vassy et de Pontécoulant, par son mariage avec N... de Cernon, fille d'Olivier, seigneur de Cernon et du Grippon, fut cité, suivant les arrèts de la cour de l'échiquier de Normandie, en 1336, pour les différents qu'il avait avec Roger Baron et autres; et, l'an 1356, pour ceux qu'il avait eus avec l'abbé, et les religieux de Saint-Etienne de Caen. Il n'ent, suivant l'histoire de la maison de Harcourt, et l'arrêt de maintenne de noblesse du 18 décembre 1542, qu'un fils et une fille:
  - 1º. Guillaume V, dont l'art'cle suit;
  - 2°. Blanche de Bray, mariée, avant l'an 1372, à Guillaume de Harcourt, seigneur de la Ferté-Imbault, chevalier banneret, auquel elle porta tous les biens de sa branche, après la mort de son frère.
- V. Guillaume de Bray, V° du nom, chevalier, sire de Cernon, comparut à une montre de 1373 à 1374. Il se trouva au siège et à la journée de Cognac, en 1375; fut reçu à Orléans, sous Charles VI, avec sa compagnie, le 8 août 1383, et mourut sans postérité.

#### SECONDE BRANCHE.

- IV. Colin de Bray, I'r du nom, écuyer, fils puîné de Guillaume, III' du nom, suivant l'arrêt de maintenue précité, vivait à Saint-Eny, le 24 février 1379. Il eut pour fils:
  - 1º. Jean, dont l'article suit;
  - 2°. Pierre de Bray, auteur de la troisième branche, rapportée ci-après.
- V. Jean DE BRAY, I'r du nom, fut maintenu en 1408. Il est cité dans l'arrêt de maintenue de 1542, comme ayant, à l'exemple de ses ancêtres, suivi les guerres,

avec Guillaume de Bray, son oncle, et comme étant père d'autre Jean, qui suit.

- VI. Jean de Bray II.º du nom, est cité dans l'arrêt de 1542, comme ayant justifié sa noblesse, en 1442, et avoir eu pour fils, Colin II, qui suit.
- VII. Colin de Bray, II. du nom, justifia de sa noblesse, en avril 1480, suivant l'arrêt de maintenue de 1542. Il épousa Mariette Jeanson, fille de N.... Jeanson, seigneur de Groucy et d'Orglandes, (maison noble de Normandie), et eut de ce mariage:
  - 1º Michel , dont l'article suit ;
  - 2°. Gervais de Bray, écuyer, qui épousa Annette de Bray, fille de Fouques de Bray, écuyer, de Saint-Germain-le-Vicomte, et ne paraît pas avoir eu de postérité.
- VIII. Michel de Bray, écuyer, épousa, par contrat du 14 juillet 1503, Anne de Bray, fille de Jean de Bray, écuyer, de Saint Germain-le-Vicomte. Il parlagea la succession paternelle, le 15 janvier 1533, avec Michel, son frère, et fut maintenu avec lui dans sa noblesse, d'après sa généalogie, remontant à messire Guillaume de Bray, chevalier, seigneur de Cherveuil et de Boscrignoult, vivant en 1295 et 1308, par arrêt de la cour des aides de Rouen, du lundi 18 décembre 1542, constatant qu'ils portaient pour armes: D'argent au chef de gueules, chargé d'un téopard d'or, etc. Michel de Bray fut père de Charles, qui suit.
- IX. Charles de Baay, sieur de Neuville, est nommé dans une maintenue rendue en faveur de Jacques, son fils, de l'année 1598. Il est cité anssi dans l'acte d'émancipation de Jacques de Bray, de Saint-Germain-le-Vicomte, du 15 juillet 1575.
- X. Jacques DE BRAY, maintenu en 1598, ne laissa que deux tilles, dont l'une, nommée Péronne de Bray, fut mariée à noble homme Christophe Boudier, écuyer.

#### TROISIÈME BRANCHE.

V. Pierre de Bray, I'r du nom, écuyer, second fils de Colin I'r, vivait à Saint-Germain-le-Vicomte, en 1410, ainsi que le constate un arrêt de maintenue du 3 février 1555, qui sera rapporté plus loin. Il fut père de Jean, qui suit.

VI. Jean De Bray, Ier du nom, écuyer, est nommé dans un bail à fief, passé devant le Cloux, tabellion, le 19 mars 1446; dans une transaction passée, le 21 novembre 1461, par Fouques et Jean de Bray, ses fils; dans le partage de ses biens, fait par ces derniers après son décès, le 3 janvier 1466, devant de Rivière, tabellion à Periès Ses enfants furent:

- 1°. Fouques, dont l'article suit;
- 2º. Jean de Bray, qui a fait branche \*.

10. Pierre II, qui suit;

1º. Guillaume, qui suit;

2º. Charles de Bray,

3º. Jean de Bray,

vivants en 1555.

IX. Guillaume de Bray, IV. du nom, fut maintenu, avec ses frères, par arrêt de la cour des aides de Rouen du 30 juillet 1633. Cet arrêt est rapelé dans celui rendu, le 3 février 1555, en faveur de Julien de Bray. Il est dit qu'ils étaient issus de noblesse ancienne, et Julien y est qualifié cousin desdits Guillaume, Charles et Jean de Bray. Le premier fut père de Jacques qui suit.

X. Jacques de Bray, émancipé, le 15 juillet 1575, en présence de ses cousins, Charles de Bray, écuyer, sieur de Neufville, de Saint-Eny, et Julien de Bray, petit-fils de Fouques. Jacques de Bray ne paraît pas avoir laissé de postérité. On croit que c'est lui qu'on voit figurer à Paris au temps de la ligue.

<sup>\*</sup> VII. Jean de Bray, II. du nom, écuyer, vivait, comme son père, à Saint Germain-le-Vicomte. Le 8 décembre 1495, il fit le retrait d'une rente provenant de Gervais de Bray, écuyer, de Saint-Eny, qui la tenait de Fouques de Bray, son beau-père. Il eut de Denise de la Moussaye:

<sup>2°.</sup> Anne de Bray, mariée, le 14 juillet 1503, avec Michel de Bray, écuyer, son cousin, de la paroisse de Saint-Eny.

VIII. Pierre de Bray, II<sup>a</sup> du nom, eité dans une maintenue du 30 juillet 1533, qui précède, et dans une autre du 3 février 1555, eut pour fils:

3º. Perrine de Bray, mariée, avant le 20 septembre 1474, avec Geoffroi Lamay;

4°. Marie de Bray.

VII. Fouques de Bray, écuyer, cité, avec son père et son frère, dans le Dictionnaire de la Chesnaye-des-Bois (tom. 111, pag. 148), et dans l'Histoire de la maison de Harcourt, où ces deux frères sont désignés sous la qualité de chevaliers. Il vivait à Saint-Germain-le-Vicomte, comme ses auteurs, et s'allia avec Michelle du Ctos. Il mourut, en 1505, à Gonfreville, où se trouvaient les biens qui lui penaient du chel de Robine, sa mère, et laissa:

1°. Jacques, qui suit;

2º. Adrien de Bray, qui fut prêtre;

3°. Annette de Bray, mariée à Gervais de Bray, son cousin.

VIII. Jacques de Bray, Ict du nom, écuyer, fit preuve, en 1481, et épousa, par contrat passé au siége présidial de Carentan, le 8 juillet 1494, Anne d'Auxais, fille de Philippot d'Auxais, d'une ancienne noblesse de Normandie. Il est cité comme cousin de Pierre dans l'arrêt de maintenue du 3 février 1555, et dans un acte du 17 décembre 1555. Il n'eut qu'un fils, qui suit.

IX. Julien de Bray, écuyer, sieur de Hautquesney, épousa, par contrat du 13 février 1553, Michelle Poisson. Il fut maintenu dans son ancienne noblesse, par arrêt du 3 février 1555, rappelant celuirendu, le 30 juillet 1533, par la cour des aides de Normandie, en faveur de Guillaume, Charles et Jean de Bray, ses cousins. Julien fit en la vicomté de Carentan, le 5 juin 1573, le partage de ses biens entre ses enfants, savoir:

1º. Antoine, dont l'article suit;

2°. Jacques de Bray, écuyer, sieur de la Couillardière, cité dans une reconnaissance du 15 avril 1568. Il épousa Anne de Terré, dont il eut: — Jean de Bray, écuyer, sieur de la Couillardière, cité dans le jugement du 16 janvier 1586, et maintenu en 1598. Il transigea, le 22 mai 1613, avec les veuves de Jacques et Jean de Bray, ses oncles et tuteurs, et eut pour fils:

Bernard de Bray, écuyer, gouverneur de Coutances, qui l'ut père de :

> Bernardin de Bray, écuyer, qui ne laissa que deux filles, Françoise et Olive.

X. Antoine de Bray, Ier du nom, écuyer, sieur de Hautquesney, épousa, par contrat du 16 avril 1559, N... Anquetil, fille de N.... Anquetil, bailli de Fécamp, de laquelle il eut:

1º. Jacques II, dont l'article suit;

2°. Jean de Bray, écuyer, sieur de Lesmonderie, qui servitau camp devant Amiens, avec son frère, en 1597, et s'allia avec Barbe le Paincteur, dont il eut quatre fils et trois filles, entr'autres:

A. Jacques de Bray, sieur de Lesmonderie, époux de Anne Cierct, et père de Jean de Bray, sieur de Lesmonderie, qui si registrer ses armes: D'urgent, au chef de gueules, chargé d'un léopard d'or, à l'armorial général (Généralité de Caen, pag. 63, art. 88), et n'eut pas d'enfants de Jeanne Plessard, son épouse;

B. Gilles de Bray, écuyer, seigneur d'Arcy, procureur du roi, à Valognes, marié avec N.... du Praël, dont il n'eut qu'une fille;

C. Henri de Bray, père de Jean de Bray, sieur de Valcauville, décédé exempt des gardesdu-corps du roi, et célibataire;

D. Antoine de Bray, qui servit en Picardie, avec Jean, son cousin.

XI. Jacques de Bray, 11° du nom, écuyer, sieur du Hautquesney, servit au camp devant Amiens, suivant le certificat à lui délivré par Henri de Bourbon, duc de Montpensier, le 26 septembre 1591. Il y fut remplacé par son frère, le 5 septembre 1597, suivant un autre certificat de M. de Canisy, capitaine de 50 hommes d'armes, Il fit son testament, le 30 octobre 1605, et mourut le 30 octobre 1606. Il avait épousé, par con-

trat du 15 décembre 1596, Catherine Pleurbœurre, dont il ent :

1°. Pierre II, qui suit;

2°. Jean-Baptiste de Bray, mort sans postérité;

 Jean de Bray, auteur de la quatrième branche, établie en Picardie, et mentionnée ci-après;

4°. Gilles de Bray, décédé en bas âge.

XII. Pierre de Bray, IIIe du nom, écuyer, épousa, en 1625, Françoise Beauquet, fille de Jacques Beauquet, seigneur de Mauny. Il eut de ce mariage:

1º. Jacques de Bray, mort célibataire;

2°. Philippe de Bray, | jumeaux, morts en bas

3°. Jean de Bray, } âge;

4°. Henri, dont l'article suit.

XIII. Henri DE BRAY épousa Jeanne de Hauchcmaille, dont il eut :

1°. Jean-François, dont l'article suit;

2°. Pierre de Bray, qui ne laissa que deux filles :

A. Marie-Anne-Catherine de Bray;

B. Jeanne-Françoise-Henriette de Bray.

XIV. Jean-François de Bray, I' du nom, fit registrer ses armoiries: D'argent, au chef de gueules, chargé d'un léopard d'or, à l'armorial général, le 27 mars 1697. (Généralité de Caen, art. 68.) Il épousa, par contrat passé à Carentan, le 16 février 1688, Anne-Charlotte de la Gonivière, qui le rendit père de ciuq garçons et sept filles, dont plusieurs furent religieuses. Parmi les fils étaient:

1°. Jean-François II de Bray, né le 14 septembre 1688, qui sut capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis, et mourut célibataire;

2°. Michel de Bray, garde-du-corps de Monsieur;

3°. Joseph, né le 7 décembre 1697, dit le chevalier de Bray, décédé célibataire à Carentan, en 1770.

#### QUATRIÈME BRANCHE.

XII. Jean de Bray, II. du nom, écuyer, troisième fils de Jacques II de Bray, écuyer, et de Catherine de Pleurbœurre, s'établit en Picardie, par suite du service qu'il avait fait pour le roi dans cette province, suivant un rôle en parchemin joint aux titres, de même que son père, son oncle de Lesmonderie, et Antoine de Bray, son cousin. Il fut marié: 1°, vers l'année 1626, avec N...; 2°, à Amiens, au mois de décembre 1642, avec Françoise Maupin (1), dont il n'eut pas d'enfants. Geux du premier lit furent:

1º. Adrien Ier, dont l'article suit;

2°. François de Bray, époux de Madelaine Godde (2), et père de :

A. Adrien de Bray, prêtre; B. Catherine de Bray.

XIII. Adrien DE BRAY, IIº du nom, épousa, vers 1654, Marie Godde, de laquelle il laissa:

1°. Jean - Baptiste de Bray, né le 12 juillet 1655, 2°. Jacques de Bray, né le 19 jany. 1657, 3° Adrieu III, qui suit.

XIV. Adrien de Bray, IIIº du nom, né à Amiens, le 2 mai 1658, fut échevin de cette ville, et épousa, le 10 août 1687, Catherine le Maire, fille de François le Maire, échevin d'Amiens, et de Marie Durieux. Il en eut trois enfants:

<sup>(1)</sup> Gette famille est fort ancienne. On voit dans le Nobiliaire de Picardie que Pierre de Latteignant, sieur du Vivier, épousa, en 1513, Marguerite Maupin, et que le sieur de Bussy, qui avait justifié de sa noblesse, en 1495, épousa, en 1519, Geneviève Maupin.

<sup>(2)</sup> Une demoiselle Godde, mariée au sieur de la Haye, écuyer, était la belle-mère de M. le comte Morgan de Frucourt, maréchal-de-camp. Marie-Angélique Godde, de la même famille, fut mariée à N.... de Nothelff, commandant de bataillon au régiment de Saxe.

- 1°. François de Bray, né le 25 septembre 1688\*;
- 2º. Pierre IV, qui suit.
- \* XV. François de Bray, Ie' du nom, épousa, le 17 février 1718, Marie-Jeanne Galand, sœur du maire de la ville d'Amiens, et mourut en 1726, laiss nt:
- XVI. François de Bray, II. du nom, écuyer, qui fut marié, le 6 février 1748, par l'évêque d'Amiens, à Marie-Jeanne-Angélique de Latau, sœur de Joseph-Hyacinthe de Lalau, contrôleur de la maison du roi. De ce mariage sont issus:
  - 1º. Joseph-François, qui suit:
  - 2º. Alexandre-Joseph de Bray, écuyer, sicur de Valfresne, ancien chef de légion, chevalier de l'ordre royal de la Legion d'Honneur, député vers le roi, en 1815 et 1817, référendaire au socau de France. Il a pour fils:
    - A. Charles François
    - de Bray de Valfresne,
      B. François Joseph Théodore de Bray de taires royaux;
    - Valfresne,
    - C. François Léon de Bray de Valfresne, licencié en droit;
      D. François Paul de Bray de Valfresne, décédé en 1814, âgé de 19 ans, et officier au 1<sup>st</sup> régiment des gardes d'honneur, des suites des fatigues des campagnes de 1813 et 1814;
  - 5°. Marie-Jeanne-Angélique de Bray, mariée à Pierre Gassou d'Aston, écuyer, auditeur de la chambre des comptes de Paris;
  - 4°. Henri-tte Charlotte de Bray, existante, mariée au sieur Buqueret, d'une ancienne famille.
  - XVII. Joseph-François de Bray, écuyer, ancien député du commerce de la province de Picardie, décédé à Paris en 1792, membre de l'assemblée législative, eut pour fils:
    - 1º. François-Antoine, qui suit;
    - 2°. François-Marie Eugene de Bray, ecuyer, chevalier de l'ordre royal de la Légion d Honneur, député vers Sa Majesté Louis XVIII, en 1814 et 1817, conseiller du roi près le conseil général des manufactures, père de:
      - François-Eugène de Bray, garde-du-corps du roi, et lieutenant de cavalerie;
      - B. François-Eugène-Auguste-Ernest de Bray, élève de l'école royale et militaire de Saint-Cyr.
  - XVIII. François-Antoine de Bray, écuyer, ancien premier adjoint du maire d'Amiens, député vers le roi, en 1815, maintenant receveur-général des finances, a trois fils en bas âge.

- 3º. François-Alexandre, qui a laissé postérité \*.
- XV. Pierre DE BRAY, IV du nom, né le 16 janvier 1632, épousa à Rouen, le 30 juin 1721, Élisabeth Tail-let, fille de N.... Taillet, échevin. Il eut de ce mariage Pierre-Auguste-Camille, qui suit.
- XVI. Pierre-Auguste-Camille De Bray, épousa, à Nantes, le 1th juin 1750, Anne le Faon de la Tremis-sinière, dont sont issus:
  - 1°. Pierre-Augustin-Laurent de Bray, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, ex-président du collège électoral du département de la Somme, et ancien maire de la ville d'Amiens, marié, 1° avec Julie Thierry (cousine-germaine du baron Thierry de ville d'Avray); 2° avec N...., veuve du Moulin, dont le premier mariétait trésorier de France et receveur-général du département de l'Oise. Il n'a point d'enfants de ce second mariage. Ceux du premier lit sont:

A. Alexandre-François de Bray, B. Louis - Maximilien de Bray,

C. Henriette de Bray, mariée, le 14 octobre 1786, à Louis Jules Claude, comte de Saissevat, dont le fils, décédé en 1818, ne laissa qu'une fille. Marie-Louise-Rosalie-Juliette de Saisseval, née le 13 avril 1811;

D. Antoinette de Bray, épouse de Jean-Baptiste Durieux, écuyer, seigneur de Gournay et de Beaurepaire, décédé en 1818;

2º. Marie-Henriette-Constance de Bray, mariée avec François Sentier, écuyer, seigneur de Chuigne, dont elle a cu un fils, qui fut conseiller au parlement de Pari-, et une fille, maintenant veuve de Gaston, comte de Vauvineux, décédé captaine des vaisseaux du roi, ne laissant qu'un fils, le vicomte de Vauvineux, marié à Amiens, en 1816, avec N.... de Sachy de Saint-Aurin.

<sup>\*</sup> XV. François-Alexandre de Bray, écuyer, seigneur de Flesselles, né le 4 juillet 1700, marié, en 1724, avec Antoinette de Court, de laquelle il eut:

<sup>1</sup>º. Nicolas Alexandre de Bray, écuyer, seigneur de Flesselles, Bussu, Ailly, Fonches, etc., marié avec Louise de Court, sa cousine, dont il laissa:

A. Augustin-Jules'de Bray;

B. N... de Bray, mariée à N... Boulet, écuyer, substitut du procureur-général près la cour royale du département de la Somme;

2º. François-Gabriel, dont l'article suit.

XVII. François-Gabriel, comte DE BRAY, né à Rouen, le 24 décembre 1765, chevalier de Malte, seigneur comte de Vilback, de Schamback, de Triechyng et autres lieux, en Bavière, ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Bavière près la cour de Russie, grand'croix de plusieurs ordres, et membre de plusieurs académies, émigra, en 1789. Il fut chargé d'affaires de l'ordre de Malte près la diète germanique, en 1790; fut nommé conseiller de la légation de l'ordre au congrès de Rastadt, en novembre 1797, et jusqu'en avril 1799, et fut affilié aux langues d'Allemagne et de Bavière de l'ordre de S.-Jean de Jérusalem, par délibération etadoption unanime des deux chapitres. Au mois de septembre 1709, il fut nommé ministre plénipotentiaire de la cour de Bavière près celle de Russie, et député de la langue de Bavière près l'empereur l'aul ; en 1801, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en Angleterre, par la même cour ; en 1802, envoyé extraordinaire en Prusse, en conservant le poste d'Angleterre ; en 1805, accrédité en Prusse en qualité de ministre plénipotentiaire et d'envoyé extraordinaire, et décoré du graud ordre de l'Aigle-Rouge de S. M. prussienne; en 1807, accrédité auprès du chef du gouvernement français; en 1809, conseiller-d'état, grand' croix de l'ordre de la Couronne de Bavière; créé comte du royaume de Bavière, en 1812, et envoyé extraordinaire en Russie; chargé, en 1813, de négocier pour l'accession à la grande alliance; accrédité de nouveau. en 1815, en la même qualité auprès de S. M. l'empereur Alexandre; crée, en 18.6, chambellan de S M, le roi de Bavière; décoré, en 1818, du grand-cordon de Sainte-Anne de Russie, et, la même année, créé l'un des douze pairs héréditaires du royaume de Bavière ; décoré, en 1819, de la grande décoration de l'étoile polaire de Suède; nommé successivement membre et président de la société botanique de Ratisbonne, membre ordinaire de l'académie royale de Munich, des académies d'Amiens et de Rouen, de la société philographique de

Gorencky, de celle d'histoire naturelle de Moscou, de la société minéralogique de Pétersbourg, des sociétés savantes et littéraires de Marbourg, de Courlande et de Livonie; nommé, en 1819, docteur de l'université de Dorpat; et, le 22 mai de la même année, confirmé et maintenu dans sa noblesse, par lettres-patentes de S. M. Louis XVIII. Le comte de Bray a épousé, le 3 septembre 1805, demoiselle Sophie - Catherine - Marie de Læwenstern, fille de Charles-Otton de Lœwenstern, l'un des douze conseillers de la noblesse ou du corps équestre de Livonie. De ce mariage sont issus:

1°. Otton-Camille-Hugues de Bray, né à Berlin, le 17 mai 1807, tenu sur les fonts haptismaux au nom de S. M. le roi de Prusse, et actuellement page de S. M. le roi de Bavière;

2°. Caroline Elisabeth-Amélie-Anne-Thérèse de Bray, née à Pétersbourg, le 9 mars 1809, tenue sur les fonts au nom de L.L. M.M. le roi et la

reine de Bavière;

3º. Gabrielle - Marie - Sophie de Bray, née le 9 mars 1818, tenue sur les fonts au nom de S. M. le roi de Saxe.

Armes: D'argent, au chef de gueules, chargé d'un léopard d'or.

Tous les titres énoncés dans cette généalogie sont en la possession de la famille de Bray.

LE GENDRE, à la Martinique; famille ancienne, originaire de Normandie, dont les titres, remontant à l'an 1415, époque à laquelle l'un de ses premiers auteurs périt à la bataille d'Azincourt, furent vérifiés et enregistrés au conseil supérieur de l'île Martinique, par arrêt du 6 septembre 1815, constatant que plusieurs membres de cette famille ont été tués au service du roi et de la patrie; qu'elle a fourni un capitaine des bandes de Picardie, plusieurs écuyers des ducs de Lorraine, un intendant du duc d'Aumale, prince de Lorraine, un conseiller au parlement de Paris, un gentilhomme servant sous Louis XIV, un commandeur de l'ordre de N.-D. du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, plusieurs offi-

ciers supérieurs et chevaliers de Saint-Louis, et qu'elle a porté le titre de viconte.

Thomas-Pierre LE GENDRE, seigneur de la Bretesque, vicomte de Fougainville, s'étant transplanté, au commencement du 18" siècle, de la province de Normandie à la Martinique, épousa dans cette colonie une demoiselle te Canut d'Escaveries, d'une ancienne et noble famille, qui est la première enregistrée comme telle au conseil supérieur de cette ile. De ce mariage naquirent plusieurs enfants, entr'autres:

1º. Charles-Alexis, dont l'article suit;

2º. N... le Gendre, sieur de la Bretesque;

3°. Christophe le Gendre, duquel sont issus :

A. Thomas le Gendre, non marié;

B. Charles le Gendre, chevalier, sieur du Boullay, marié avec Adèle du Rieux;

C. Marie-Anne-Mélanie le Gendre, mariée avec son cousin-germain, Pierre-Charles le Gen-

dre, vicomte de Fougainville;

D. Élisabeth - Églé le Gendre, épouse de Louis-Amable de Louvau de la Guigneraye, gentilhomme de Poitou, chevalier de Saint-Louis, et, avant la révolution, lieutenant de vaisseau dans la marine royale, maintenant commandant du port de la Guadeloupe;

E. Felicité-Lise le Gendre, mariée avec Joseph de Villars (de la province de Breta-

gne), ancien officier de marine;

F. Adélaïde le Gendre, mariée à Julien Chevalier de Verteuil (de la province du Poiton), avant la révolution, élève dans la marine royale, et depuis officier dans les armées royales du Poitou et de la Vendée;

G. Marie-Rose le Gendre, épouse de Pierre-Antoine de Germon, avant la révolution, officier de cavalerie, maintenant commandant le quartier de Saint-Joseph à l'île de la Trinité;

4°. Victor-Amédée le Gendre, sieur d'Oneille, père de Régisse le Gendre d'Oneille, qui fut mariée à N.... de Beauregard de Brillancourt; 5º. Robert le Gendre, sieur de Soupli;

6°. Madeleine le Gendre, qui épousa N.... Fantin des Odoards, capitaine des grenadiers royaux.

Charles-Alexis LE GENDRE, vicomte de Fougainville, servit dans sa jeunesse dans les gardes-du-corps de Louis XV, et se maria, à la Martinique, avec noble Barbe-Nicole Millet de la Bourdelière, d'une ancienne famille noble de Bourgogne, fille de N..., Millet, seigneur de la Bourdelière, officier dans les armées du roi, et d'une demoiselle de Girardin. Barbe-Nicole Millet de la Bourdelière avait trois frères, qui tous trois étaient officiers dans les armées du roi, et dont deux chevaliers de Saint-Louis, De ce mariage sont issus:

1°. Louis-Eusèbe le Gendre de Fougainville, qui, étant cadet gentilhomme au régiment de la Martinique, eut, à l'âge de 17 ans, les deux cuisses emportées par un boulet de canon, et mourat, peu d'instants après, dans la bataille navale livrée dans le canal de la Dominique, par l'escadre française, commandée par le comte de Guichen, contre l'escadre anglaise;

2°. Pierre-Charles, qui a continué la lignée ;

3°. Claire-Euphrasie le Gendre de Fougainville, mariée: 1°, le 11 mai 1786, avec Jean-Chrisostôme le Brun, écuyer, seigneur de Rabot, coseigneur de Cadalen, officier au régiment de la Martinique, d'une famille d'ancienne extraction de la province de Languedoc; 2°, le 19 mars 1793, et avec dispense du pape, à Bernard-Joseph, chevalier le Brun de Rabot, officier au régiment de la Martinique, son beau-frère; 3°, le 29 août 1796, avec Jérôme-François de Berthe-tot, chevalier, seigneur de la Villesion et autres lieux, capitaine d'infanterie, d'une famille de race chevaleresque de la province de Bretagne;

4º. Laure-Agathe le Gendre de Fougainville, épouse d'Amand-Georges d'Artur, d'une ancienme noblesse d'extraction de Normandie, seigneur du Plessis, chevalier de Saint-Louis, avant la révolution, officier au régiment de la Murtinique, maintenant commandant supérieur des quartiers du marin de la rivière pilote de Sainte-Anne et de Sainte-Luce, à l'île Martinique;

5°. Rose-Sophie-Adélaïde le Gendre de Fougainville, mariée à Charles-François de Françqueville, chevalier de Saint-Louis, ancien page du roi Louis XVI, et qui a fait en qualité d'officier dans l'émigration les campagnes de l'armée des princes. La famille de Françqueville est de race chevaleresque de la Normandie.

Pierre-Charles LE GENDRE, chevalier, vicomte de Fougainville, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien commandant du quartier de la rivière pilote à l'île Martinique, maintenant conseiller à la cour royale de cette île, épousa sa cousine-germaine, noble demoiselle Marie-Anne-Mélanie le Gendre. De ce mariage naquirent:

 Amédée le Gendre, baron de Fougainville, officier dans le régiment des hussards de la garde royale;

2°. Timoléon le Gendre, chevalier de Fougain-

ville;

3°. Deux demoiselles.

Armes: D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux quinteseuilles d'argent, et en pointe d'un rencontre de cerl, le tout du même. Couronne de marquis. Supports: Deux lévriers.

GODET, samille noble des plus anciennes de la province de Normandie, où elle est connue depuis l'an 1333, époque à laquelle Guillot Godet prenait le titre d'écuyer, comme en fait soi un extrait des registres de la cour des aides de Normandie, communique par M. de la Roque, auteur de la généalogie de la maison de Harcourt. Cette famille a possèdé les seigneuries de Tournay, de Saint-Amand, des Hautes-Terres, des Marets et du Parc en Normandie, de Talcy, en Beauce, à une lieu de Marchénoir, cinq lieues de Blois, etc., et de Falaise sur Aisne, auprès de Grand-Pré, en Champagne.

Elle fut maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction par M. de Chamillard, en 1666. Dès l'an 1502, Olivier Godet épousa Gillette d'Escorches, fille de Guillaume d'Escorches, seigneur de Montormel, et d'Isabeau le Cloutier; et, l'an 1527, Cléofas Godet s'allia avec Jeanne de Tilly, fille de Louis de Tilly, chevalier, seigneur de Moissy. Les personnages les plus marquants de cette famille sont François Godet, gouverneur d'Argentan, en 1567. - Un autre François Godet, seigneur de Saint-Amand et des Hautes-Terres, servant dans la compagnie d'hommes d'armes du prince de Conty, gentilhomme de la grande vénerie du roi et chevalier de son ordre. - Claude Godet, commandant de la côte d'Honfleur, en 1607. - François Godet, seigneur du Parc, son frère, qui épousa, en 1607, Catherine de Ruppière. - François Godet, capitaine de cavalerie, mort d'une blessure reçue à la bataille de Saint-Antoine, servant dans les troupes du prince de Condé; il avait épousé, en 1645, Marie de la Mark, fille de Louis de la Marck, marquis de Mony. Françoise de Godet, sa sœur épousa, en 1661, Antoine de Rouilly, marquis de Piennes, chevalier des ordres du Roi. — Louis Godet, comte de l'Isle, seigneur de Talcy, maréchal-de-camp, commandant à Marseille. Son fils Louis fut recu page du roi dans la grande écurie, en 1689. - Paul Godet, évêque de Chartres, en 1690.

Cette samille est représentée de nos jours par messire Charles-Anne, chevalier de Godet de Thuiley, né le 17 juin 1775, chef de bataillon commandant les grenadiers du 1et bataillon du 5et régiment de la garde royale, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, émigré, en 1791, rentré en France, par ordre du roi en 1801, pour servir la cause royale dans l'intérieur. (Voyez l'histoire de la Vendée par M. Alphonse de Beauchamps, vol. IV, p. 528). Il a fait toutes les campagnes de l'émigration à l'armée des princes et à l'armée de Condé, et a épousé, le 29 juin 1809, noble demoiselle Emélie-Adélaide de Bonnay, fille de messire Thomas-François de Ronnay, d'une des plus anciennes familles de Normandie.

Il existe encore plusieurs autres branches de cette famille, entr'autres, une, dont est issu Louis-Simplice Godet de Mondezert, né le 2 mars 1786, marié, le 16 septembre 1808, à demoiselle Marie-Célestine de Surmont, dont il a :

- 1º. Henri-Louis-François, né à Paris, le 9 août
- 2°. Évélina Louise, née à Paris, le 24 février
- 3°. Charles-Gaspard-Auguste, né à Melun, le 2 mai 1813.

Armes: De gueules, à trois godets ou coupes d'argent. Support: Deux panthères. Couronne de comte. Devise: Fides potens.

nu PORTAL; famille originaire du Languedoc, qui a fourni beaucoup d'officiers distingués dans l'arme du génie.

Antoine DU PORTAL, qui commanda en chef les ingénieurs au siège de Kehl, en 1735, et à l'attaque des lignes d'Etlingen et au siège de Philisbourg, en 1734, fut créé maréchal des camps et armées du roi, le 1° r août de cette dernière année, et mourut à Strasbourg, le 10 octobre 1750, laissant, entr'autres enfants:

Jean-Jacques du Portal, créé lieutenant-général des armées du roi à la promotion du 16 avril 1767, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, directeur des fortifications de la Normandie, puis des Ilessous-le-Vent, mort au Havre, le 7 janvier 1773. Il avait épousé: 1º Marie-Élisabeth de la Tour Châtillon-Zur-lauben, fille de Beat-François-Placide, baron de la Tour-Châtillon-Zurlauben, seigneur de Hembrunn et d'Anglicken, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-général des armées du roi, et de Marie-Martine de Pinchène; 2º Marie-Jeanne-Louise de Rault de Ramsault, dont la famille compte aussi nombre d'officiers-supérieurs dans l'arme du génie. Jean-Jacques du Portal a eu pour enfants:

#### Du premier lit :

a. N... du Portal, chevalier de Saint-Louis, les

quel, avant la révolution, était chef de bataillon dans la légion du Cap, où l'on croit qu'il est mort;

#### Du second lit :

2°. Antoine-Jean-Louis, chevalier du Portal, chevalier de Saint-Louis, capitaine du génie à Brest, créé brigadier d'infanterie, le 13 juin 1783, et maréchal de-camp, le 9 mars 1788. Il était directeur du génie, à Bergues, avant son émigration. Il périt à Quiberon, en 1795, et ne laissa point d'enfants;

N... du Portal, mariée et n'ayant pas d'enfants;
 Louise-Antoinette-Joséphine du Portal, mariée à Floris-François-Félix-Ignace Zytof de Steenbourg, dont il y a postérité.

Armes: D'azur, au portail d'or, traversé d'une lance d'argent.

# ADDITIONS, RENVOIS ET CORRECTIONS.

D'ARLOT, tom I, pag. 35, lig. 14, après Antoine et Jacques d'Arlot, ajoutez: mariés, l'un avec Marie, et l'autre avec Madelaine Chapelle-de-Jumilhac. On remarque parmi les alliances directes que la famille d'Arlot a contractées, celles de Chapt de Rastignac, de Coustin, de la Cropte, de Favole, de Foucauld, de Hautefort, de Jaubert, de la Rochefoucauld, de Taillefer, de Touchebœuf-Clermont, de Vigier, etc.

DE BEAUROIRE, tom. I, pag. 93, lig 39, au lieu de: Marie Capol, lisez: Marie Chabrol ou Cabrol, en latin Capreoli, fille de Hugues Chabrol, etc. Et pag. 94, lig. 6, après ces mots: subsiste encore, ajoutez: en deux frères, dont l'aîné, Jean-Marc de Beauroire, titré comte de Vilhac, et marié avec Marguerite de Calvimont; et le second, nommé François-Jules-César, vicomte de Beauroire, capitaine au régiment de Penthièvre-Dragons, a fait ses preuves pour les honneurs de la cour, au mois d'avril 1784, et a épousé, le 12 septembre 1808, demoiselle Anne-Zoé-Sophie-Martin Vaucresson de Cormainville, dont il a des enfants.

Les principales alliances de la maison de Beauroire, sont avec celles de Beynac, de Boysseulh, de Chabrol, de Châteigner, de Clermont, de Coustin, de Cugnac, d'Escars, de Foucauld, de Hautefort, de Monneins, de Peyrals, etc.

Armes: D'azur, à trois pates de grifon couronnées d'or, deux en chef et une en pointe. Les deux en chef surmontées d'une étoile double, aussi d'or. Dévise: Bien sert, jamais ne dessert. DE BERNAGE, tom. V, pag. 59, lig. 6, Thistel, lisez: Chistel. Lig. 16, Riville, tisez: Rieuville.

DE BÉRULLE, tom. IV, pag. 279, lig. 19, Trigny, lisez: Thorigny. Ligne 5, en remontant, de Maubon, lisez: de Mauleon.

DE BOMBELLES, tom. IV, pag, 297, lig. dernière, de la Fayette, lisez: de la Sayette.

DE CAMPNIAC, tom. III, pag. 133, lig. 13, après ces mots: Le devint aussi, ajoutez: de celle de Romain.

DE CAUCHON, tom. IV, pag. 340, lig. 13, de Roussy, tisez: de Roucy.

DE CRESTIN, tom. III, pag. 166, au lieu de : Claude Crestin d'Argelet, servit, en 1535, l'empereur Charles-Quint au siège de Turin, lisez : Claude Crestin, d'Orgelet, servit, en 1535, l'empereur Charles-Quint au siège de Tunis.

DE GOUJON DE THUISY, tom. IV, pag. 397, lig. 23, Vandelicourt, lisez: Vaudelincourt. Pag. 399, art. 4°. d'Auguste-Charlemagne-Machabée de Goujon de Thuisy, ajoutez: chevalier de Malte. Même page, lig. 22, après Béarn, ajoutez: Brassac.

DE LAUTHIER, tom. III, pag. 415, ajoutez: Que cette famille est alliée directement à celle de Boulier de la Tour d'Aigues, en Provence, et rétablissez ainsi les faits relatifs aux deux frères qui la représentent de nos jours:

1°. Victor, chevalier de Lauthier, qui a émigré avec Joseph de Lauthier, son frère, à Coblentz, a fait la campagne de l'armée des princes, et, à son licenciement, a passé dans l'armée de Mgr. le prince de Condé. Il suivit le roi à Mittau, d'où il ne partit qu'avec S. M. Il est lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

 Joseph Lauthier d'Aubenas, capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a épousé Marie de Pontevès, dont sont issus :

A. Joseph de Lauthier, mort au service;

B. César de Lauthier d'Aubenes, capitaineadjudant-major dans la légion des Basses-Alpes, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur;

C. Alexandre-François, chevalier de Lauthier.

retiré du service.

D'ALBERT DE LAVAL, tom. III, pag. 12, degré V, art. 2°, rétablissez ainsi le premier mariage de Jeanne-Marie d'Albert de Laval : 1°, par contrat passé devant Leroux, notaire au Châtelet, le 17 juin 1648, avec messire Jean de Fontaines, chevalier, seigneur d'Estrujeux, près Abbeville, en Picardie, fils de seu Oudart de Fontaines, chevalier, seigneur d'Estrujeux, de Metigny, de Bulleux et autres lieux, et de dame Michelle de Montmorency. Le futur époux fut assisté, entr'autres parents et illustres témoins, de haut et puissant prince, Mgr. Charles de Valois, duc d'Angoulème, comte d'Auvergne et de Ponthieu, colonel de la cavalerie légère de France, de haute et puissante princesse, madame Françoise de Nargonne son épouse, de dame Marie de Valois, veuve de messire Eliambert de Barradas, chevalier, seigneur de Verneuil, etc., etc. Même page, ligne dernière, au lieu de cette compagnie, lisez: Ce régiment. Pag. 13, avant dernière lig. aulieu du 6, lisez : du 2. Pag. 14, lig. 8, 12 décembre 1659, lisez : 12 décembre 1649. Lig. 26, 1er mai 1757, lisez : 1er mai 1747. Avant-dernière lig., après épousa, lisez : le 16 août 1780.

LEBRUN DE RABOT, tom. IV, pag. 419: noble Jacques Lebrun, seigneur direct de Serrebrune, qui forme le I<sup>er</sup> degré de cette généalogie, était très-probablement fils de Guillaume Lebrun, juge-mage de Toulouse, en 1467, et conseiller du roi Louis XI, auprès duquel il jouissait d'un grand crédit. Un personnage de cette famille, connu sous le nom de capitaine le Brun, se distingua dans les guerres contre les religionnaires, et fut massacré par eux dans la ville d'Albi.

Pag. 424, article du chevalier Bernard-Joseph Le-

brun de Rabot, rétablissez ainsi les dates de plusieurs de ses grades. Il fut fait sous-lieutenant du régiment du Port-au-Prince, par ordonnance du 13 août 1785; passa au régiment de la Martinique avec le même grade, le 15 décembre 1786, et fut nommé lieutenant au même régiment, par ordonnance du 5 mars 1789. Pag. 426, lig. 12, au lieu de Caldien, *lisez*: Caldière; et lig. 11, en remontant, au lieu d'Ula, *lisez*: Ala.

Les armoiries de cette famille sont gravées dans la planche héraldique qui termine ce volume.

DE MOULEYDIER, tom. III, pag. 493, lig. 26, au lieu de Gerault de Gensac, lisez: Géraude de Gensac, lis, note 1, ligne 5, après vestiges, ajoutez: rebâti dans le XV<sup>e</sup> siècle, il a été détruit de fond en comble dans la révolution. Pag. 495, lig. 12, au lieu de Raimond de Monlaut, lisez: Raimond de Montaut. Ils., lig. 20, après Montelar, etc., ajoutez: qui fit, etc.

DE LOUBERT, t. V, pag. 183, lig. 4, en remontant, fiel de Hautier, lisez : fiel de Haubert.

OUTREQUIN, t. IV, p. 47, lig. 11°, Bichard, lisez: Richard. Lig. 5, Charles-Jean-Louis, lisez: Claude-Jean-Louis.

PAYEN DE LA BUCQUIÈRE, tom. V, pag. 255, on a mis par erreur de La Bacquière.

DE PINS, tom. IV, pag. 68, lig. 6, en remontant, 714, lisez: 754.

nz PRÉAUX, tom. IV, pag. 85, ligne 18 de cet article, au lieu de : Une branche, dite de Priaulx, subsiste encore en Angleterre de nos jours, où elle s'était fixée, dès l'an 1400, d'abord à Guernesay, puis au comte de Southampton, tisez : Une branche, dite de Préaulx, subsiste encore de nos jours à Guernesey, où elle s'était fixée dès l'an 1400, et dont est sortie une seconde branche qui s'est établie, au 16° siècle, dans le comté de Southampton. Cette branche, répandue dans quelques provinces d'Angleterre, s'est éteinte.

DU PUY, tom. V, pag. 281, lig. 3, en remontant, après Périgueux, *ajoutez*: En 1326. Lig. 12 de la note d'Usac, lisez: d'Ussac.

DE LA ROCHEAYMON, tom. II, pag. 247, lig. 18, lisez : sénéchal de Bourbon, au lieu de Bourbonnais (hist. manus. de Souvigny, par D. Triperet, à la bibliothéque du roi). Pag. 248, lig. 1, au lieu d'Auduzier, lisez : Audigier : ainsi l'écrivent Baluze, Piganiol de la Force et M de Chabrol, dans son IV° vol. de la Coutume d'Auvergne, pag. 192. Même pag., supprimez la note 2, comme faisant suite de la note 1, même pag.: La note 3 devenue 2, ajoutez en note, après ces mots : sur Dordogne: Le château de Montauban, appelé aussi le château des quatre fils Aymon, était situé sur une hauteur de la rive droite de la Dordogne, non loin de Saint-André de Cubzac. (Antiq. des villes et châteaux de France, par A. Duchesne, p. 757, et l'abbé Baurein, variétés bordelaises, 1784.) P. 24, lig. 10, après ces mots: Des chevaliers, ajoutez en note : entr'autres, Jean de la Rocheaymon qui rendit hommage et prêta le serment de fidélité, le jeudi après la fête de St.-Marc 1293, pour le comté de Bigorre, à l'évêque du Puy et aux doyen et chapitre de la même ville, au nom de Jeanne, reine de Navarre, femme du roi Philippe le Bel (Hist. du Languedoc, par D. Vaissète, t. IV, p. 78). Même pag. 249, a la suite de la note 1, qui deviendra note 2, ajoutez ce qui suit : L'abbé de Camps observe que ce maréchal avait été incount jusqu'aprésent : en effet il n'est mentionné dans aucune nomenclature moderne des maréchaux de France. Pag. 250, lig. 1, au lieu de Jean, seigneur, de la Rocheaymon, il faut lire : Jean, sire de la Rocheaymon (Saint-Maixent), seigneur de Chabannes-Guergny, etc. (Hist. du Languedoc, par D. Vaissette, etc.) Même pag., lig. 3, de la note 2, après le mot chevalier, ajoutez : feu, de bonne mémoire (quondam' bonæ memoriæ, etc.) Même pag., lig. 12, après ces mots chevaliers de Saint-Louis, mettez en note ce qui suit : Parmi lesquels il faut nommer, pour honorer leur mémoire, deux victimes de leur dévouement à l'autel et au trône, Jacques de la Rocheaymon, de la branche de la" Roussie, et Jean-Aubin de la Rocheaymon, de celle des Essarts (toutes deux en Perigord, et aujourd'hui

éteintes en mâles); le dernier, capitaine au régiment de Beaujolais, infanterie, a péri dans le funeste combat de Quiberon; et le premier, ayant été du nombre des prisonniers, à subi leur sort dans la prairie d'Aurai, connue actuellement sous le nom de Prairie des Martyrs (voyez le Tableau des victimes de Quiberon, imprimé à Brest, chez Michel, en 1814). Même pag., à la suite de la note 3, ajoutez ce qui suit : voyez aussi l'histoire de la maison d'Auvergne, par Baluze, tom. I, pag. 78, et tom. II, à la table. Puis à l'alinea : Les archevêques de Lyon étaient pour lors souverains de cette ville : ils n'en perdirent la souveraineté que dans le siècle suivant par le traité fait, en l'an 1310, qui termina la guerre que Philippe le Bel faisait à Pierre de Savoie, archevêque de Lyon. Pag. 251, lig. 25, après ces mots, émanche de trois pièces, il faut ajouter : et chargé d'une fasce (d'après un ancien sceau de l'an 1388).

DE LA TOUR DU PIN, tom. IV, pag. 50, lig. 16, colonne 2, le comte de la Charce, lisez: Le vicomte de la Charce. Pag. 51, lig. 13, col. 2, le comte de Gouvernet, ajoutez: Fils du ministre de la guerre.

DE VATHAIRE, pag. 208 du tom. IV de cet ouvrage, rectifiez ainsi les armoiries: D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois roses du même. L'écu accolé de deux palmes et timbré d'une couronne de comte.

P. 199 du t. XVIII du Nobiliaire, ajoutez aux enfants du premier lit de Nicolas-François de Vathaire de Guerchy,

Marie-Anne de Vathaire, mariée avec Jean-François Gentil de la Breuille.

Pag. 200, *njoutez* aux enfants de Jean-Georges de Vathaire, VII<sup>o</sup> degré:

 Marie-Louise de Vathaire, mariée à Pierre-Charles de Bellanger de Rebourceaux.

Pag. id., degré VIII, rétablissez ainsi les enfants de Claude II de Vathaire:

 Louis de Vathaire, chevalier, capitaine au corps royal d'artillerie, marié, le 12 février 1822, avec Émilie de Vathaire de Guerchy, sa cousine;

2º. Charles de Vathaire, écuyer;

 Alexandrine-Louise de Vathaire, mariée à Georges-Philippe-Léon de Bellanger de Rebourceaux.

Pag. 202, degré VIII, lisez :

 6°. Auguste-Victor-Octave de Vathaire, page du roi;

7°. René-Maurice-Alphonse de Vathaire;

Et plus bas, au n° 10, Marie-Adolphe-Ferdinand du Chesne de Denant, et non (de Dinant), écuyer calvacadour de S. A. R. madame la duchesse de Berry.

DE VERGEUR, tom. IV, pag. 215, lig. 18, au lieu de la Granche de Courlandon, lisez: De la branche de Courtagnon. Lig. 24, Lauchon, lisez: Cauchon.

DE MAREUIL tom. V, lig. 221, Guillaume III, sire de Mareuil, fit, le mercredi avant la fête de Saint-Laurent, son testament, par lequel il déclara avoir eu de son mariage avec dame Hélis (Haetytz) de Rochefort:

- 1º. Raymond de Mareuil, mort avant 1313, qui suit;
- 2º. Guillaume, légataire en 1313;
- 5°. Mathive, 4°. Hélis,

mariées avant 1313.

Raymond de Mareuil, marié avec Isabelle de Grezignac, fut père de :

 Guillaume de Mareuil, institué béritier universel par le testament de son aïeul en 1313;

2°. Hélie, substitué à Guillaume, son frère aîné;

3°. Isabelle, 4°. Imbergie,

légataires en 1313.



## ERRATA

## AU TOME XVIII

## DU NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE (1).

DU BOT. On a donné, pag. 153 du III. tom. du Dictionnaire de la noblesse, une notice sur cette famille, extraite d'un article inséré au tom. XVIII et dernier du Nobiliaire de France. A la pag. 3 de ce dernier t., lig. 7; ajoutez: la Noe-Gouetpeur, Blanchart de la Buharaie. P. 113, l. 4, de la note, de la Fouchais, tisez: la Fonchais. Pag. 221, lig. 16, fille du marquis de Keralbeau, ajoutez: et de N... de la Chapelle. Lig. 18, au lieu de Keralbeau, tisez: Kerisouet. Lig. 21, après les mots de la Marche, ajoutez: Adèle du Bot, sœur de Pauline-Pelagie-Armande, a épousé, en 1821, M. Blanchart de la Buharaie, ancien geutilhomme breton.

DE COLLARDIN, p. 117, lig. 3, mesdemoiselles le Large, tisez: mesdemoiselles de Collardin. Ligne 6, en remontant, exercer, tisez: exercées. Pag. 119, dernière lig., avant les armoiries, après les mots Bois-Olivier; ajoutez: On y a mal à propos imprimé Collas - Rollin, au lieu de Collardin. Pag. 221, dernière ligne avant la note, après Banville, ajoutez: Angot de Flers, le Doulcet de Pontécoulant, Gouvest, Saint-Germain, etc.

<sup>(·)</sup> Le tom. XVIII du Nobiliaire étaût le dernier de cetouvrage, on a cru pouvoir insérer ici quelques corrections indiquées par les familles qui y sout comprises.

DE TOUSTAIN, pag. 103, ligne 1, après la branche, ajoutez: ou maison. Ligne 3, après les mots des fondateurs et, ajoutez: dans toutes ses subdivisions. Pag. 217, lig. 22, cotées, lisez: citées. Lig. 28, après le mot nomé, ajoutez: dès l'an 1450. Pag. 219, lig. 9 de la note, exercé ou présidé, lisez: exercée ou présidée. Lig. 10, des marches, lisez: des maréchaux. Lig. 16, ajoutez: de Montmorency-Tancarville, et lig. dernière, ajoutez: des Mares-Trebons. Pag. 220, lig. 3, Hugand, lisez: Hugand. Lig. 12, après le mot mariage, ajoutez: (titré baron par S. M. Louis XVIII). Lig. 18, et sa cousine, lisez: avec sa cousine.

# TABLE DES MATIERES

CONTENUES

## DANS LES CINQ PREMIERS VOLUMES

## DU DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE LA NOBLESSE DE FRANCE.

#### A

| AGDE. Noblesse de ce bailliage convoquée, en      |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| 1789, pour l'élection des députés aux états-      |       |
|                                                   | 6     |
| généraux                                          | 246   |
| AINAY-LE-CHATEAU. Noblesse de cette châtelle-     | - •   |
| nie en 1789 IV                                    | 210   |
| AINAY, 1 chapitres nobles d'hommes; preuves       |       |
| AIX,   exigibles pour y être admis I              | 144   |
| ALAIS. Gentilshommes de ce diocèse en 1789. IV    | 246   |
| ALBRET. Sirerie, puis duché V                     |       |
| ALENÇON. Noblesse de ce bailliage en 1789. III    | 16    |
| ALETH. Noblesse de ce diocèse en 1780 III         | 21    |
| ALIX, chapitre noble de femmes I                  | 145   |
| ALTESSE. Origine et usage de cette qualification. |       |
|                                                   | 5     |
| ALTESSE royale                                    |       |
| AMEOISE, chapitre noble d'hommes I                | 14    |
| ANDLAW, chapitre noble de femmes I                | 14    |
| Angoulême, comté V                                | •     |
| Anjou. Comtes de la première et de la seconde     | 4     |
| race d'Anjou III                                  | 31    |
| ANOBLI et anoblissement                           |       |
| ARGENTIÉRE (l'), chapitre poble de femmes. I      | 145   |
| ARGENTIERE (1), chapitre poble de femmes.         | 1 4 3 |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                   | 440  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| ARMOIRIES. Origine des armoiries, émaux et pièces                     |      |
| principales dont elles se composent I                                 | 35   |
| Arbiere-Ban                                                           | 41   |
| ARRIERE-FIEF                                                          | 41   |
| ARTOIS. Noblesse des états de cette province. I                       | 50   |
| Liste des 121 gentilshommes présents aux                              | 30   |
| états d'Artois en 1414 I                                              | 51   |
| Liste des gentilshommes d'Artois convo-                               | ٠.   |
| qués à l'assemblée de 17/2                                            | 52   |
| qués à l'assemblée de 1747 I Liste des gentilshommes artésiens et au- | 02   |
| tres, qui, l'an 1415, périrent à la fatale                            |      |
| journée d'Azincourt                                                   | 54   |
| AUTUN. Gentilshommes de ce bailliage admis anx                        | 54   |
| états de Bourgogne de 1682 à 1757 III                                 | 95   |
| AUVERGNE. Noblesse de cette province en 1789.                         | 93   |
|                                                                       | 40   |
| AUXERRE. Gentilshommes de ce comté admis aux                          | 40   |
|                                                                       |      |
|                                                                       | III  |
| Noblesse du bailliage d'Auxerre en 1789.                              | 262  |
|                                                                       | 202  |
| Auxors. Gentilshommes de ce bailliage admis aux                       |      |
| états de Bourgogne de 1682 à 1757 III                                 | 100  |
| AUXONNOIS, comte                                                      | 21   |
| AVESNE, chapter noble de femmes.                                      | 145  |
| Avocat, sur cette profession, compatible avec la                      |      |
| noblesse                                                              | 64   |
|                                                                       |      |
| D                                                                     |      |
| В                                                                     |      |
|                                                                       |      |
| BAR, chapitre noble d'hommes                                          | 144  |
| BAR-SUR-SEINE. Gentilshommes de ce comté ad-                          |      |
| mis aux états de Bourgogne de 1682 à 1757.                            | · i. |
| Parox Origine de ce titre                                             | 114  |
| DARON. Origine de ce duc.                                             | 68   |
| Etat des personnes qui ont obtenu des let-                            |      |
| tres-patentes, portant institution de ma-                             |      |
| jorats attachés au titre de baron I                                   | ` 69 |
| BARONNIES-PAIRIES, avec la date de leurs érec-                        | -    |
| tions                                                                 | 165  |
| BAS-LIMOSIN. Noblesse de cette province en 1789.                      |      |
| I                                                                     | 497  |
| ¥7.                                                                   |      |

| TABLE DES MATIÈRES.                                              | 45 t |  |
|------------------------------------------------------------------|------|--|
| aux parlements-généraux dans les années                          |      |  |
| 1445 et 1455                                                     | 112  |  |
| Brix, comté V                                                    | 47   |  |
| BRIOUDE, chapitre noble d'hommes I                               | 144  |  |
| 1445 et 1455                                                     | 119  |  |
| 1,7                                                              | 3    |  |
|                                                                  |      |  |
| C                                                                |      |  |
|                                                                  |      |  |
| CAEN. Noblesse de ce bailliage en 1780 IV                        | 323  |  |
| CAEN. Noblesse de ce bailliage en 1789 IV CAMPRÉSIS, comté       | 49   |  |
| CAPITOULAT de Toulouse. Ses priviléges I                         | 22   |  |
| CARLADES vicemté V                                               | 50   |  |
| GARLADÈS, vicomté V<br>CERDAGNE. Noblesse de ce comté en 1789 IV | 135  |  |
| CHALONS. Gentilshommes de ce bailliage admis aux                 | 133  |  |
|                                                                  | -6   |  |
| états de Bourgogne de 1682 à 1757 III                            | 96   |  |
| CHAMBLY. Noblesse de cette châtellenie en 1789.                  |      |  |
|                                                                  | 141  |  |
| CHAMPAGNE, comté                                                 | 77   |  |
| CHAMPAGNE. Privilège de la noblesse de cette pro-                |      |  |
| vince                                                            | 141  |  |
| CHANTELLE. Noblesse de cette châtellenie en 1789.                |      |  |
|                                                                  | 314  |  |
| CHAPITRES NOBLES d'hommes et de femmes ; preu-                   |      |  |
| ves de noblesse qu'il fallait faire pour y être                  |      |  |
| admis                                                            | 145  |  |
| CHAROLAIS. Gentilshommes de ce comté admis                       |      |  |
| aux états de Bourgogne de 1682 à 1757.                           | 109  |  |
| CHATEAU-CHALONS, chapitre noble de femmes. I                     | 145  |  |
| CHATEAUROUX. Noblesse de ce bailliage en 178).                   |      |  |
| III                                                              | 66   |  |
| CHATEAU-THIERRY. Noblesse de ce bailliage en                     |      |  |
| 1780 I                                                           | หรือ |  |
| 1789 I CHATELAIN. Origine de cet office I                        | 15 K |  |
| CHATILLON. Gentilshommes de ce bailliage admis                   |      |  |
| aux états de Bourgogne de 1682 à 1757. III                       | 106  |  |
| CHAVEROCHE. Noblesse de cette châtellenie en                     |      |  |
| LISO                                                             | 317  |  |
| 1789                                                             | 117  |  |
| T789                                                             | 30   |  |
| COMITIVE. (Noblesse).                                            | 160  |  |
| COMTE. Origine de cette quatite.                                 | 100  |  |
| Etat des personnes qui ont oblenu des let-                       |      |  |

1 303 - 1 1

220

| TABLE DES MATIÈRES.                                                 | 453 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| DUN-LE-ROI. Noblesse de ce bailliage en 1789. III                   | 67  |
| Dunois, comté, puis duché-pairie V                                  | 111 |
| ponois, conic, pais dacire pairie.                                  |     |
| E                                                                   |     |
| · ~                                                                 |     |
| ÉPINAL, ESTRUN, Chapitres nobles de femmes I                        | 146 |
| F .                                                                 |     |
| <u>.</u>                                                            |     |
| FALAISE. Noblesse de ce bailliage en 1789 IV                        | 375 |
| FENOUILLEDES, comté et vicomté                                      | 119 |
| FEDDETTE comté                                                      | 121 |
| FIFE Origina des fiefs                                              | 251 |
| FERRETTE, comté V FIEF. Origine des fiefs I FIEF-LIGE               | 253 |
| FLEURS-DE-LYS. Origine des armes de France. III                     | 212 |
| Francs-Archers, ou noblesse archère I                               | 264 |
| I RANGS-MRCHERS, OU HODICSSC MICHELE I                              | 204 |
| 0                                                                   |     |
| $\mathbf{G}$                                                        |     |
|                                                                     | 4.0 |
| GANNAT. Noblesse de cette châtellenie en 1789.                      |     |
| C. N. N. L                                                          | 310 |
| GAP. Noblesse de cette élection en 1709 1                           | 188 |
| GASCOGNE, duche                                                     | 131 |
| GATINAIS, comté                                                     | 132 |
| GÉVAUDAN, comté V                                                   | 137 |
| GÉVAUDAN, comté                                                     |     |
| en 1789 I                                                           | 282 |
| en 1789                                                             | 244 |
| GIGNY, chapitre noble d'hommes I<br>GRANDESSE et grands d'Espagne I | 144 |
| GRANDESSE et grands d'Espagne                                       | 305 |
| GRENOBLE. Privilèges des officiers du parlement,                    |     |
| de la chambre des comptes et de la cour des                         |     |
| aides de Grenoble I 26, 28,                                         | 29  |
| Noblesse de l'élection de Grenoble en                               |     |
| 1789 I                                                              | 182 |
|                                                                     | 1   |
| Η,                                                                  |     |
| :                                                                   |     |
| HENRICHEMONT. Noblesse de ce bailliage en 1789.                     | 69  |

| 454 TABLE DES MATIÈRES.                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HÉRAUT D'ARMFS. Origine et attributions de cet                                               |     |
| office III                                                                                   | 286 |
| office                                                                                       |     |
| HONNEURS DE LA COUR. Preuves de noblesse qu'il                                               | 318 |
| fallait au cabinet des ordres du roi pour les                                                |     |
| obtenir                                                                                      | 472 |
| obtenir                                                                                      | 4/- |
| personnes qui ont obtenu ces honneurs, avec                                                  |     |
| les dates de leurs présentations I                                                           | 370 |
|                                                                                              |     |
| I                                                                                            |     |
|                                                                                              | ,   |
| Issoudun. Noblesse de ce bailliage en 1789. III                                              | 65  |
|                                                                                              |     |
| ${f L}$                                                                                      |     |
|                                                                                              |     |
| Labour. Noblesse de ce pays en 1789 I<br>Les Landes. Noblesse de cette senéchaussée en       | 454 |
| LES LANDES. Noblesse de cette senechaussée en                                                | 70- |
| LANGUEDOC. Noblesse et états de cette provin-                                                | 382 |
| en 1649 et en 1789 I 467.                                                                    | 468 |
| LANGUEDOC. Noblesse et états de cette provin-                                                | 400 |
| ce                                                                                           | 473 |
| LAVAUR. Assemblée de la noblesse de ce bailliage                                             | 10  |
| en 1789 I                                                                                    | 481 |
| LEIGNEUX. Chapteres nobles de temmes 1                                                       | 146 |
| LESCAR, chapitre noble d'hommes I                                                            | 144 |
| LESCAR, chapitre noble d'hommes I<br>LIMOSIN (BAS-). Assemblée de la noblesse de ce          |     |
| Daimage en 1789                                                                              | 497 |
| Limoux. Assemblée de la noblesse de ce bailiage en 1789.                                     | 5οο |
| LODÈVE, comté et vicomté V                                                                   | 175 |
| LODEVE. Assemblée de la noblesse de cette séné-                                              | 1/5 |
| chaussée en 1789 I LONS-LE-SAULNIER, LOUTRE-LÉS-TRÉVES,  mes                                 | 506 |
| LONS-LE-SAULNIER, Chapitres nobles de fem-                                                   |     |
| LUDE of Mynnigy of mes                                                                       | 146 |
| LURE et MURBACH, chapitre noble d'hommes. I<br>Lyon. Liste alphabétique des chanoines-comtes | 144 |
| and appropriate the commentes continues                                                      |     |

| TABLE DFS MATIÈRES.                               | 455       |
|---------------------------------------------------|-----------|
| de Lyon, depuis l'an 1000 jusqu'en 178. I         | 516       |
| et IV                                             | 472       |
| de Lyon, depuis l'an 1000 jusqu'en 17°8. I et     | 22        |
| •                                                 |           |
| . <b>M</b>                                        |           |
| MACON, chapitre noble d'hommes I                  | -//       |
| MAINE, comto-pairie V                             | 144       |
|                                                   | 3         |
| MAINTENUE de noblesse                             | 4         |
| MARCHE (la), comté V                              | 4         |
|                                                   | 217<br>13 |
| MARQUIS. Origine de ce t'tre                      | 146       |
| MEAUX. Noblesse de ce bailliage en 1789 II        | 20        |
| MFHUN. Noblesse de ce bailliage en 1789 III       | 68        |
| MELUN. Noblesse de ce bailliage en 1789 II        | 23        |
| MENDE. Noblesse de cette sénéchaussee en 1789.    | 23        |
|                                                   | 24        |
| METZ, chapitre noble d'hommes I                   | 145       |
| Priviléges des officiers du parlement de          | 145       |
| Metz I                                            | 26        |
| Noblesse du bailliage de Metz en 1789. III        | 481       |
| MIGETTE, chapitre noble de femmes I               | 145       |
| MIRFPOIX. Noblesse de ce bailliage en 1789. II    | 55        |
| MONTARGIS. Nobiesse de ce bailliage en 1789. III  | 489       |
| MONTAURAN. Gentilshommes de ce diocèse en         | 1.9       |
| 1789 II                                           | . 59      |
| MONTÉLIMAR. Noblesse de cette élection en 1789. I | 188       |
| Montfleury.)                                      |           |
| MONTELFURY, Chapitres nobles de femmes. I         | 146       |
| Montlucon. Noblesse de cette chatellenie en       |           |
| 1780 IV                                           | 312       |
| MONTPELLIER. Gentilshommes de ce diocèse en       |           |
| 1780 II                                           | 45        |
| MORET. Noblesse de ce bailliage en 1789           | 23        |
| Moulins. Noblesse de cette chatellenic en 1789.   |           |
| Munam Noblesse de cette châtellenie en 1780 IV    | 308       |
| Munar Noblesse de cette châtellenie en 180 IV     | 3.3       |

## N

| NANCY. Noblesse de ce bailliage en 1789 II                       | 79   |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Chapitre noble d'hommes I                                        | ·145 |
| NANTES. Privilége de la chambre des comptes de                   | -    |
| cette ville                                                      | 28   |
| NARBONNE. Noblesse de ce diocèse en 1789. II.                    | 86   |
| Nemours. Noblesse de ce bailliage en 1789 II                     | 90   |
| NEUVILLE, chapitre noble de femmes I                             | 146  |
| NISMES. Noblesse de cette sénéchaussée en 1789. II               | 93   |
| Noblesse inféodée                                                | 16   |
| Nonlesse inféodée                                                |      |
| armées I                                                         | 17   |
| armées                                                           | 25   |
| NOTAIRE. Origine et priviléges de cet office. II                 | 100  |
| Ó.                                                               |      |
| O                                                                |      |
| ORLÉANS, royaume, puis duché-pairie V                            | 253  |
| Noblesse de ce bailliage en 1780 IV                              | 25   |
| ORLÉANS, royaume, puis duché-pairie V                            | 146  |
| P                                                                |      |
| PAIRIE et pairs de France. Origine de la pairie,                 |      |
| et nomenclature de la chambre des pairs. II                      | 117  |
| et IV                                                            | 475  |
| et IV<br>PAIRIES, voyez BARONNIES, COMTÉS et DUCHÉS-<br>PAIRIES. | 470  |
| PARIS, royaume, puis comté et vicomté V                          | 254  |
| Priviléges de la chambre des comptes, de                         | 254  |
| la cour des aides, du grand conseil, du                          |      |
| conseil privé, du bureau des finances et                         |      |
| chambre du domaine, de la cour des mon-                          |      |
| naies et du châtelet de Paris. I 28, 29,                         | 30   |
| Noblesse de la ville et vicomté de Paris en                      | 30   |
|                                                                  | 60   |
| PARLEMENTS du royaume. (Priviléges attribués                     | 49   |
| FARLEMENTS du Toyaume. (Trivilèges duribles                      |      |

| TABLE DES MATIÈRES.                                    | 457 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Perche, comté V                                        | 255 |
| PERPIGNAN. Des citoyens nobles de cette ville. I       |     |
| PONT-L'ÉVÊQUE, PONT-AUDEMER et PONT-DE-                | 24  |
| L'ARCHE. Noblesse de ces bailliages en 1789.           |     |
| T                                                      | 80  |
| Pontoise. Noblesse de cette châtellenie en 1789.       | 00  |
| Portiancy 1                                            | -0  |
| POULANGY, Charitan All I                               | 78  |
| Poussay, Chapitres nobles de semmes I                  | 146 |
| PUY-EN-VELAY (le). Noblesse de ce disocèse en          | •   |
| 1782,                                                  |     |
| 1782 If                                                | 210 |
|                                                        |     |
| Q                                                      |     |
|                                                        |     |
| QUALIFICATIONS II 211. IV                              | . 7 |
| () company                                             |     |
| QUERCY, comite                                         | 284 |
|                                                        |     |
| R                                                      |     |
|                                                        |     |
| RECHERCHES de la noblesse.                             |     |
| Deres Walland I tott                                   | 224 |
| REMIDEMONT chamitae malia la f                         | 227 |
| RIFITY Contishormen do so discharge                    | 146 |
| RIEUX. Gentishommes de ce diocèse en 1789. II          | 242 |
| Riom. Noblesse de cette sénéchaussée en 1789. III      | 140 |
| RONCERAY (le), chapitre noble de femmes I              | 146 |
| Rouen. Noblesse de ce bailliage en 1789 IV             | 130 |
| Roussillon. Noblesse de ce comté en 1789. IV           | 135 |
| • " •                                                  |     |
| S                                                      |     |
| •                                                      |     |
| SAINT-CLAUDE.                                          |     |
| SAINT-CLAUDE, SAINT-DIEY, Chapitres nobles d'hommes. I | 145 |
| SAINT-GEORGES. Fondation de cet ordre en Fran-         |     |
| che-Comté, et liste des chevaliers jusqu'en            |     |
| 1786.                                                  |     |
| 1786                                                   | 317 |
| en 1789 IV                                             |     |
| SAINT-I OTIC-DE MEMO                                   | 146 |
| SAINT-MARC-DE-MARTEL, Chapitres nobles de              |     |
| SAINT-MARTIN-DE-SALLES, femmes. I 146                  | 147 |
| Da Dillado,                                            | 1/  |
| V. 59                                                  |     |

| 458 TABLE DES MATIÈRES.                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SAINT-MIHIEL. Noblesse de ce bailliage en 1789.                                        |     |
|                                                                                        | 304 |
| SAINT-PAPOUL. Gentilshommes de ce diocèse en                                           |     |
| 1789                                                                                   | 305 |
| SAINT-PIERRE et SAINT-CHEF-DE-VIENNE, cha-                                             |     |
| pitre noble d'hommes                                                                   | 145 |
| SAINT - Pons. Gentilshommes de ce diocèse en                                           |     |
| 178g II                                                                                | 306 |
| 1789                                                                                   |     |
| d'hommes                                                                               | 145 |
| SAVIGNY, chapitre noble d'hommes I                                                     | 145 |
| SECRÉTAIRES DU ROI. Origine de ces offices. II                                         | 318 |
| SENLIS. Noblesse de ce bailliage en 1789 II                                            | 328 |
| Souvigny. Noblesse de cette châtellenie en 1789.                                       |     |
|                                                                                        | 316 |
| STRASBOURG, chapitre noble d'hommes                                                    | 145 |
| ${f T}$                                                                                |     |
|                                                                                        |     |
| THORIGNY. Noblesse de ce bailliage en 1789. IV                                         | 186 |
| TITRES et qualifications                                                               | 366 |
| Toul. Noblesse de ce bailliage en 1789 IV                                              | 195 |
| ——— Chapitre noble d'hommes I                                                          | 145 |
| Toulouse. Noblesse de cette sénéchaussée en                                            |     |
| 1789                                                                                   | 374 |
| Capitoulat de cette ville                                                              | 22  |
| Tournoi. Origine de ces exercices chevaleres-                                          |     |
| ques                                                                                   | 588 |
| TRENTE (combat des)                                                                    | 217 |
| TRÉSORIERS DE FRANCE. Origine de ces offices,                                          |     |
| et priviléges qui y étaient attachés IÍ<br>TROYES. Noblesse de ce bailliage en 1789 II | 402 |
| Troyes. Noblesse de ce bailliage en 1789 Il                                            | 409 |
| Ū                                                                                      |     |
| Ussel. Noblesse de cette châtellenie en 1789. IV                                       | 316 |
| UTÉRINE (noblesse)                                                                     | 31  |
| Uzes. Gentilshemmes de ce diocèse en 1789. II                                          | 416 |

#### V

| VALENCE. Noblesse de cette élection en 1786 I                                                     | 187        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VALENCE. Noblesse de cette élection en 1786 I<br>VERNEUIL. Noblesse de cette châtellenie en 1789. | /          |
| · · · · · · · · · · · · · · · IV                                                                  | 314        |
| VICHY. Noblesse de cette châtellenie en 1789. IV                                                  | 315        |
| VICOMTE. Origine de cette qualité                                                                 | 440        |
| VIDAME, Origine de cette charge II                                                                | 449<br>453 |
| VIENNE. Noblesse de cette élection en 1789 I                                                      | 184        |
| VIERZON. Noblesse de ce bailliage en 1789. III                                                    | 68         |
| VIGUIER. Origine de cet office II                                                                 | 465        |
| VIRE. Noblesse de ce bailliage en 1789 V                                                          | 306        |
| VIVARAIS. Chronologie des baillis d'épéc du Viva-                                                 | 090        |
| rais depuis le treizième siècle IV                                                                | 220        |
| - Liste des gentilshommes du Vivarais qui                                                         |            |
| ont servi aux bans et arrière-bans des années                                                     |            |
| 1513, 1637 et 1604                                                                                | 230        |
| 1513, 1637 et 1694 IV  Noblesse du Vivarais convoquée en 1789.                                    | 250        |
|                                                                                                   |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                             | 233        |

BIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

# TABLE GÉNÉRALE

DES

## NOMS ET SURNOMS DES FAMILLES

MENTIONNÉES

DANS LES CINQ PREMIERS VOLUMES DU DICTIONNAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE.

Les chiffres romains indiquent les tomes, et les chiffres arabes indiquent les pages.

#### A

d'Abadie, en Angoumois, III, 1. d'Abadie, en Languedoc, IV, 245. d'Abadie de la Motte, Ili, 1. d'Abancourt, III, 1. d'Abancourt, voyez Grandeau. d'Abbaus, I, 1. d'Abbans, voyez de Jouffroy. l'Abbe des Autieux, III, 2. d'Abbeille, III, 2. d'Abillon , III , 2. d'Ablaing, en Cambrésis, I, 1. d'Ablaing de Giesembourg, aux Pays-Bas, I, 1. d'Ableville, voyez Grégoire. d'Abon, en Dauphine, III, 2. d'Abonde, III, 3. d'Abot de Champs, III, 3. d'Aboville, I, 1. Abram, en Lorraine, 111, 3. d'Abzac de la Douze, 1, 2. Acary, 1, 91. d'Accolans, III , 3. d'Ache de Marbeuf, III, 3. d'Achey, en Franche-Comte, III, 4. Aclocque . III , 4. Acquet d'Hauteporte, UI, 4. d'Adaoust, III , 4. d'Adhémar, 111, 5. d'Adouville, III, 5.

Advis, en Lorraine, III, 6. d'Agier, III, 6. d'Agis de Saint-Denis, I, 2, 49. d'Agnel-Bourbon, I, 3. d'Agonville (barons), s. Paris de Montmartel. d'Agoult, v. de Flotte. d'Aguerre de Cours, I, 3. d'Agnesseau, III, 6. d'Agut, en Provence, III, 7. d'Aiglun, v. de Savournin. d'Aigremont, III, 7. d Aigrement (barons), v. de Choiseul. d'Aiguières, III, 7. d'Aignines, v. Gantier. Aithaud de Meouille, III, 7. d'Aillebonst , I , 3. d'Ailly, 11, 66. d'Ailly. v. d'Aibert de Luynes. d'Ainesy, de Montpezat, IV, 451. d'Ainville, Il. 66. d'Airargues (bar.), v. de Bionneau. d Airval , p. Halle. des Aix, p. Dubaysson. d'Alais (comtes), v. de Beaufort. Alba, en Lorraine, III, 8. Albert de Fos, III, 9. d'Albert de Laval, 1, 3; III, 9; IV, 473; V. 441.

# d'Aubier.



d'Auvergne.



Avice.



de Barral



Berbier du Metx.



de Berenger.



de Bray.





Carlet de la Roxière.





de Chambarlhac



de Chefdebien.



Groquet de Belligny.









de Damas.



de l'Espine.



de l'Espine.



de Fonton.



de Fonton.



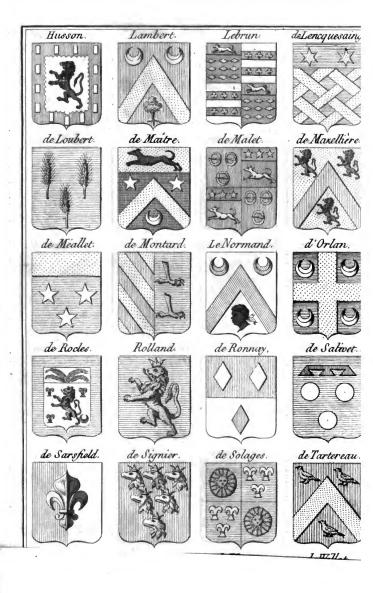

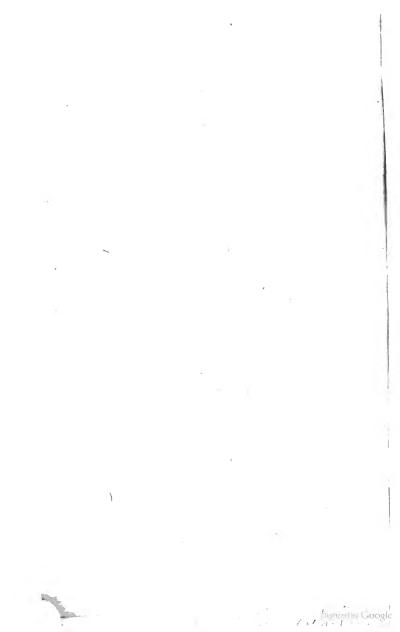

d'Albert de Luynes, III, 8. d'Albertas, III, 15. d'Albis de Gissac , III , 15. d'Aldart , III , 15. d'Alençon de Bauffremont, III, 18. d'Alend'huy, I, 49. d'Alérac , s. Brandin. d'Ales de Corbet, III, 18; IV, 474. Alexandre d'Hanache, III, 21. Alexaudre de Montri , I , 3. d'Alez d'Anduze, III, 21. d'Alichamp, III, 25. d'Aligny (comtes), v. Quarré. d'Aligre , 111 , 25 d'Allamanon , IlI , 25. d'Allard , III , 26. d'Allemagne (barons), v. de Varages Allemand, III, 26. d'Altemans, v. du Lan. d'Allevard (comtes), v. de Barral. d'Allibert, III, 26. d'Alliez de Caussade, I, 4. Alligret d'Ully, I , 4. d'Allonville, I, 4. d'Almeran, III, 26. d'Almeras, III , 26. d'Aloigny, 1, 5. d'Aloire, en Poitou, III, 27. d'Alons, p. de Raimondis Alorge de Havars , III , 27. d'Aluye, III, 27. Alviset, III, 27. d'Amatric, I, 8. d'Amandre, 1, 9. d'Amanges, III. 27. Amat, en Dauphine, III, 27. Amat. en Bouergue, 111, 28. d'Amblard, III, 28. d'Ambly, I, g.
d'Amboise d'Aubijoux (comtes), v. de Crussol. d'Amboix, III, 28. d'Ambres (barons), v. de Voisins. d'Amédor de Molans, I, q. Amelot , I , 9. Amfreville (marquis), v. Davy. d'Amiens, II, 67. d'Amilly (comtes), v. de la Briffe. d'Amorezan, I, 10. d'Amoy, v. Guillart. d'Ampos (marquis), v. de Lauris. d'Aucet de Quineville, 111, 29. d'Anche, V, 2. d'Andernach, III, 29. d'Andigne, 1, 10. d'Andiran, v. de Caubios. d'Andréa, V, 360. André de Kerlidec, I, 10. d'Andre de Montfort, III, 29. d'Andrée de Renourd, I, 11.

A.idressot, 111, 29.

Andrey de Fontenay, III, 29. d'Andron, III, 29. d'Angennes, I, 11. Angenoust, I, 11. Anger de Kernisan , IV, 256; V, 3. d'Angerville, v. Becquin. d'Angerville-la-Martel (barons), v. de l'Estendart. des Angles (barone), e. de Roux de Gaubert. d'Angres, v. de Briois. Anisson du Perron , I, 11. d'Anjou de Bois-Nantier, III, 30. d'Anlezy (marquis), v. de Damas. d'Annoires, v. Jacquard. d'Amphernet, I, 10. d'Anrosey, v. Benoit. d'Austrade, III, 33. d'Antignac, III, 33. d'Antigney, IV, 257. d Antigny (comtes), v. de Damas. d'Antonelle, III, 34. d'Antorpe, ø. d'Enskerque. d'Antraigues , v. Gorge. d'Antrein (vicomtes), v. de Grivel. d'Anvaux, p. de Tisseuil. d'Aoust. I. 33. d'Aoust de Colus, III, 34. Aquin , I , 33. d'Aquin de Châteaurenard , I , 33. d'Aramon (marquis), v. de Sauvan. d'Arance de Navarro , III . 34. d'Arbaud de Jouques , I , 34. d'Arbonnay, III. 35. d'Arboussier, 111. 35. d'Arbouze, v. de Veiny. d'Arcambal, (barons), p. des Lacs. d'Arces, v. de Morard. d'Archiac (comtes), v. Dexmier. d'Arcussia, V, 356. d'Arcy (marquis), v. de Gouy. d'Arcy-sur-Aube (barons), v. de la Briffe. des Ardens, I, 49. d'Arène, V, 357. des Arcnes-Perigueux, V, 258. d'Argenlieu (vicom.), v. de Hangest. d'Argennes de Montmirel, 1, 34. d'Argens (marquis), v. Boyer. d'Argenson (marquis), v de Voyer. d'Argenteau (barons), r. de Claris. d'Argilliers, II , 188. d'Argy, I, 49. d'Arispé, 111, 35. d'Arjac, en Quercy, III, 35. d'Arlon , v. Huet. d'Arlot de Frugie, I, 35; V, 439. d'Armagnac de Castanet, V, 6. d'Acmailie, v. de la Forest. Armand de Larmandie, V, 170. d'Armentieu, v. de Béon.

d'Armes, en Nivernais, 111. 35. d'Armissan (vicomtes), v. de Chefde-Armynot du Châtelet, I, 40. d'Arnaud de Monier, IV, 257 d'Arnaud de Serouville, II. 35. d'Arné (comtes), p. de la Barthe. Arnould, en Picardie, V. 363. Arnoult, en Lorraine, III, 36. Arod, IV, 471. d'Arod de Montmelse, L. 41. Arouet de Voltaire, I. 41. d'Aroux de la Serre, III, 36. des Arpentis, v. Nan et Ribier. d'Arqueville, p. Brehier. d'Arquien (marquis), e de la Grange. d'Arrac de Vignes, III, 36. d'Artaize de Requescuil, 1, 42. Arthuys, III. 36 d'Artignosc, v. de Thoron. d'Asteld (marquis), s. Bidal. d'Asnières, I, 58. d'Aspremont (comtes), v. Oryot. d'Assas, I, 58. d'Assier, II. 188. d'Anbais (marquis), v. de Beschi. d'Anbe-Roquemartine, III, 37. d'Aubé de Braquement, II, 67; III,38. Aubelot, I, 5g. d'Aubenas, v. Lauthier et Voland. de l'Aubépain (barons), s. de Chambaribac. de l'Aubénin, I, 59. de l'Aubepine, I. 59. Auber de Peyrelongue, H. 38. d'Auberjon-Murinais, 1, 59. Aubert du Petit-Thouars, 1, 60. Anbert de Resie, I, 60. Anbertin, en Lorraine, 11, 38. d'Aubeterre (marquis), v. d'Esparbez. d'Aubier de la Monteilhe, V. 9. d'Aubignau (marquis), v. des Seguins. d'Aubuisson, I, 60.

d Aucour, v. Godart. d'Audans, v. du Solier. d Audegnies (barons), e. Van-Dam. d'Audelart, v. Jaquot. d'Audibert, III, 39. d'Andiffret, I, 60. d'Auffray (barons), v. de Chambray. Aulbot, en Lorraine, III, 39. d'Aulps, v. de Blacas. d'Aumale, 11, 67. d'Aumale, III. 3g. d'Aumont, I. 60. d'A amont du Condray, III, 40. d'Aumont, v. de Galice. d'Aure, (comtes), ø. de la Barthe. d'Aurelle, I, 62. d Auribean, v. d'Esmivi etde Ferrier. d'Aust, I, 91. d'Antet, v. de Barberot. d'Anthome, v. Bernard et de Masson. d'Autié de Villemontée, I, 63; IV. 259. 471. des Autieux, v. l'Abbé. d'Antignac, v. Labat. d'Autric. III. 40. d'Autry (comtes), v. de Goujon de Thuisv. d'Anvergne, V, 17. d'Auvergne (comtes), v. Lambert. d Auvillars, v. Gontier. d'Avançon, v. Boucher. d'Avaray (ducs). p. de Besiade. d'Averdoing. 1, 64. d'Averhouit, III, 43; IV, 474. d'Avian de Piolant, IV, 265. Avice, I, 64; V, 22. d'Avignon, III, 44. d'Avoine (notice sur quatre famile les de ce nom), 1, 65. d'Axat (marquis), v. Dax. d'Avette, v. de Lattre. d'Aymini, III, 44. des Ayvelles, I, 65.

#### B

de Baas de Sivord, III, 44.
Babin de Lignac, I, 65.
de Baccarat (barons), v. de Gaillard,
de Bachelier, en Picardie, III, 45.
ie Bachelle, en Lorraine, III, 45.
ie Bachelleire, v. Loyac.
Baclielu, I, 66.
de Bacouval, v. Lesquevin.
de Bacquehem, V. 28.
de Badefol d'Ans (marquis), v. de
Booneguise.
de la Badinis (marquis), v. de Larlan.
ve Badoncourt, III, 45.

dn Bahuno, III, 45.
Bail de Liquières, I, 66.
du Bailloul, an Maine, III, 45.
de Baillivy, I, 66.
Baillon, III, 46.
Bailly, en Blésois, III, 46.
de Baleure, I, 66.
de Baleure (marquis), s. Naturel.
de Baleure (marquis), s. Testu.
Baltuzard de Toutenoys, I, 66.
du Ban de la Fouillée, III, 46.
Bapceuci, I, 67.
de la Bande, s. Damoiseau.

de Bandeville (marquis), v. Doublet. de Bandol, v. Boyer. de Bannes (barons), v. de Grimoard de Beauvoir. de Bauon (barons), v. de Tournon. de Baons (vicomtes), p. du Pertuis. de Baptefort, III. 46. de Bar de la Rougemaison, I, 67. de Bar de Saint-Martin, I, 67. de Bar, v. del Peiron. du Barail (marquis), v. le Prévost. de Barbancois, III, 47. de Barbantane (marq.), v. du Pouget. Barbaux, en Franche-Comté, III, 47. de Barberot d'Antet, I. 67. de Barbeville (vic.), v. le Vaillant. de Barbeyrac, I, 68. le Barbier, en Beauce, III, 47. de Barcillon, 111, 48. de Bardel, III. 48. Bardet de Burc, III, 48. de Bardon de Segouzac, III, 49. de Baresol, III, 50. de Barjac (barons), v. de Grimoard de Beauvoir. de Barmond, v. Perrotin. de Barmontel (bar.), p. de Villelume. de Baroncelli Javon, 1, 74. de Barral, V. 412. de Barras, III, 50. de la Barre du Teilleul, III, 50. de Barrère, I, 75. des Barres, 1, 75. de Barrès, I. 76. de Barres du Molard, I, 78. de Barrière (marq.), v. de Taillefer. de la Barrière , 1, 79. de la Barrière (marquis), v. d'Escravayat. Barrois, I. 80. de la Barthe-Giscaro, I, 80. de Bartillet (marquis), v. Jehannot." Barton de Montbas, I, 81. le Bas de Bouclans, III, 50. Basan, III, 50. Baschi, III. 50. de Basiu, III, 51. de Basoches, v. Brisson. de la Bastie d'Arvillard (marquis), v. de Barral. de Basville (marquis), v. de Lamoignon. Bataille, en Artoiseten Flandre, V, 33. Bataille, en Bretagne, V. 35. Bataille, en Champagne, V, 36. Bataille, en l'Isle de France, V. 34. Bataille, on Languedoc, V, 31, Bataille, en Poiton, V, 37. Bataille, en Soissonnais, V, 37. Bataille de Frances, V, 37. Bataille de Mandelot, V, 30.

de Batz. 1. 81. de Bandean de Parabèze, v. de Mode Baudry, I, 81. Bandry des Lozières, HI, 51. de Bauffremont (bar), v. d'Alençon. de Bange, v. Godet. de la Baume Montravel, III, 52. de la Baume-Mont-S.-Leger, III, 52. de la Baume-Saint-Amour, III, 52. de Baumettes, v. d'Autric, et des Soguins. de Baupte, I, 81. de Bausset, III. 52. Bavoux, III 53. du Bay du Cros, III, 53. de Bayanne, v. Latier. Bayard, II, 188. de Baylens-Poyanne, I, 81. de Baynast, I, 81. Bayon de Libertat, III, 439. de la Bazecque, v. d'Imbert. de Bazelaire, III, 53 de Beauchemin, v. Willot. de Beaudean, 111, 53. de Beaudiner, v. de Romanet. de Braudrand de Pradel, I, 92. de Beaufort-Canillac, I, 92, 93. de Beaufort d'Epothemont, IV, 273. de Beaufort de Gellenoncourt, Itl 54. de Beaufort-Montboissier, IV, 471. de Beaufort, v. Groult. de Beaujeu, III, 54. de Beaujeu (barons), v. d'Hugues, de Laurens et de Quiqueran. de Beaulieu, v. Danzel. de Beaumont, au Maine (vicomtes). I. 124. de Beaumont, v. Elie, de Harlay et de Jallot. de Beaune, v. de Romanet. de Beaupré (barons), v. de Choiseul. de Beaupre, v. Fourré. de Beaupuy, (barons), v. Thibault de la Carte. de Beaurecueil, p. de Laugier. de Beauregard (bar.). v. de Blondel. de Beauregard (comtes), v. David. de Beaurepaire, I, 93. de Beauroire, I. 93; V' 439. de Beauvais, v. le Caruyer. de Beauvilliers, III, 55. de Beauvoir de la Pallud, III. 56. de Beauvoir, v. Gaulmyn, d Iseran et de Virieu. de Beauvoir du Roure, v. de Grimoard. de Beauvois, v. de Thieffries. de Beaux, de Plovier, II, 199; III,56. de Becherade, v. Gaget. de Bec-de-Luevre, I, 94; IV, 472.

# TABLE GÉNÉRALE.

Becquet de Mégille, I, 94. Becquin d'Augerville, I, 94. de la Bedoyère, v. Huchet. de Beduer (marquis), v. de Lostanges. de Beget, en Velay, 111, 57. le Bel, 1, 91. de Belbeuf (marquis), v. Godart. de Belin-Lareal, III, 57. de Bellafaire, v. Gaillard. de Bellain, I, 95. de Bellebrune (marq.), v. de Blondel. de Bellegarde, v. Perrotin. de Beliemare, IV, 275. de Bellemare, v. Ferry. de Bellet, en Bresse, III, 57. de Belligny (vicomtes), v. Croquet. de Belly, 1, 95. de Belmont, v. d'Elbée. Belot, en Franche-Comté, III, 58. de Bélot de Ferreux, I. 95. Belot de Villette, III, 58. de Belval, p. Jannel. de Benavent-Rodez, II. 188. Benoist de la Prunarède. I, 95. Benoît d'Anrosey, IV 276. Bennit de la Charme, III, 58. de Beon, I, 95. de Benst (barons), v. de Monspey de Berard, en Provence, III, 58. de Béraud du Pérou, III, 58. Berbier du Metz, V, 312. de Berbis, III, 59. de Berenger de Caladon, I, 96. de Berenger de Fontaines, 111, 59; V, 37. Berenr, III, 59. de Berey, 111, 6o. de Bergères, III, 60. de Berghes, III, 60. de Bermont, en Franche-Comté, III, de Bermont de Menerbe, III, 61. de Bermout, p. Husson. de Bernage de Chaumont, V, 38. de Bernage de Saint-Hilliers, V, 39 et 440. Bernard, I, 97. de Bernard ou Bernardi, IV, 276. Bernard d'Authome, III, 61. de Bernard de Calonne, I, 96. Bernard de Dompsure, 1, 97. de Bernard de Talode, I, 97. Bernard de Volvent, III, 61. de Bernay, III, 61. Bernier, en Lorraine, III, 61. de Bernon, 1, 97. Bersacle, III, 69. de Bersaillin, v. Froissard. Berthe, 11, 67. de Berthemont, v. de Tartereau. Derthod, III, 69.

Bertin, III, 69. Bertrand de Marimont, III, 69. de Bernlie, IV, 278; V, 440. Besancenot, III. 70 de Besaudun, v. de Guignard. de Besiade d'Araray, 1, 97. Besnard, IV, 12. de la Besnerays, v. Glé. de Bethisy, I. 91; IV, 282. de Béthune, 1. 98. du Betz (vicomtes), v. de Charbonnel. Bévalot de Frasans, I, 265. de Beynac. III, 70. de Beynes (marquis), v. de Castillon. de Bezanges, v. Lamy. de Bezannes, I, 100. de Braudes, I, 101; V, 41. Bidal d'Asfeld, III, 75. de Bideran, I, 100. de Biencourt, I, 100. Billatte de Faugère, IV, 286. de Billemont, v. de la Grange. de Billy, III, 75. de la Bintinaye, I, 100. de Bionneau, III, 75. de Biord, III, 76. de Bissy (marquis), v. de Thiard. de Blacas, I, 101. de Biacas d'Anlps, III, 76. de Blainville, 1V, 2. de la Blairie, v. Ollivier. le Blanc. III. 77. de Blanchnisson, p. du Merle. de Blancard, I, 102. de B.anchefort, 1, 103. de Blandans, IV, 286. de Blanquet de Rouville, III, 76 IV, 286. de Blaru (marquis), v. de Tilly. de Blausac, v. de Roche. de Blégiers, 1V, 288. de Blicterswick, 111 77; IV, 288. de Bin (comtes), v. de Mesgrigny. de Blin de Bourdon, I, 103. de Blondel de Beauregard, I, 104; IV, 289. de Blot, V, 417. de Bobigny, v. de Valles. du Boc, 1, 104. de Bock, I, 104, Bocquet de Courbouson, III. 77. Bocquillon, en Picardie, III, 77. le Bœnf de Valdahon, III, 77. de Bœusin, I, 104. de Boffles, III. 77. de Boffles, v. Danzel. Bohier de Saint-Cirgues, I, 104. du Bois, à Paris, III. 77. du Bois de Chambelle, I, 105. de Boiscontean, v. Lamy. de Boisdenemetz, v. Daniel.

de Boisemont, v. de Crnel. de Bois-le-Comte, v. Sain. du Bois de la Haye, v. le Prévest. de Boismont, v. Danzel. de Bois-Nantier, v. d'Anjou. de Bois-Rioult, v. Rioult. du Bois de Sanzay, v. d'Aviau. de Boisset III, 77. de Boissenl, I, 105. de la Boissière, en Bretagne, IV, 295. de la Boissière-Chambors. IV, 295. de Boissières (barons), v. de Durde Boissieu, v. de Salvaing. de Boistillé, p. Jourdain. de Boisvert, v. Pugnet. de Boissy (marquis), v. Gouffier, Boistouzet, III, 78. de Bombelles, IV, 292; V. 440. de Bompart, v. l'Espagnol. de Bonaban, v. de Guiny. de Bonal, III, 78. de Bonald, III, 78. de Bonardi, III, 78. de Boncourt, v. Didier, et Morel. de Bondy (comtes), p. Taillepied. de Bonmarché, III, 78. de Bonnal, III, 79. de Bonnay, en Bourbonnais, I, 105. de Bonnay, en Bourgogne, I, 105. de Bonne, II, 189 de Bonnechose, I, 106. V, 44. de Bonnegarde, v. du Pouy. de Bonneguise, III, 79. de Bonnevallet, v. Tournois. Bonvalot, III, 81. de Bonvot, v. Faivre. de Bordes du Châtelet, I, 106. de Bordesoulle, v. Tardif. Bordey, 111, 81. de la Borie de Campagne, III, 81. de Bormes (barons), v. Lenfant. du Bos, IV, 11. du Boscage (marquis), v. des Guillaumanches. de Bosquevert, IV, 303. de Bosredon, I, 106. de Bossoreille, I, 107 du Bot, III, 84; V, 446. de Bouc (marquis), v. d'Albertas. le Boucher d'Ailly, II, 67. Boucher de Richebourg, III, 85. du Bouchet, I, 107. du Bouchet (marquis), v. Langlois. de la Bouchetière, v. Janvre. de Bouclans v. le Bas. Boudart, en Normandie, III, 85. Boudart, en Artois, III, 85. Boudet, I, 107. Bondot, III, 85.

du Bouexic (vicomtes), v. de Bec de Lièvre. de la Bonexière, en Bretagne, IV, 304, 305, 305, 307. de la Bougatrière, v. Courte. de Bouille de Chariol, I, 107. Bouillet, 111, 85. du Boulay, v. Dodun. de la Boulaye, III. 86. Bonlet de Maranville, IV, 471. de Boulignez, v. Maire. de Bouloire (barons), v. Testu de Balincourt. de Boulouvard, IV, 307. de Boult, V, 47. de Bourbevelle, III, 86. de Bourbonne (marquis), v. Colbert et de Livron. du Bourdet (marquis), v. de Cugnac. de Bourdonchamp (bar.), v. Flayelle. du Bourg-Miroudot, III, 86. du Bourg de Tracy, V, 236. de Bourgoing, I, 108. de Bourneville (marquis), v. Durey, de Bournonville, III, 114. Bourrelier de Mantry, III, 115. de Bourrienne, v. Fauvelet. de Boursières, v. Pusel. de Boursin, v. de Wavrans, de Boussac (barons), s. de Brosse. de Boutenac, v. du Lac. Boutet, I, 109. de Bouteville (marquis), v. de Hautefort. de Bouville, v. Jubert. de Boyaval, III, 115. de Boyer de Choisy, I, 109. de Boyer d'Eguilles, I, 109. Boyer de Trébillane, I, 110. Boytelet, III, 116. de Bracquemont, v. Aubé. de Bragny (barons), v. de Thiard. de Bram, v. de Lordat. de Brancas, I, 110. de Brandin d'Alérac, 119. de Brandin de Saint-Laurens, I, [11. de Brandt, I, 111. Branque, II, 67. de Branscourt, v. Pâris. de Brant de Dorines, I, 111. de Brantes (marquis), v. des Laurents. de Brassac, II, 189. de Brassac (barons), v. Grillet. de Brassay, v. Jausselin. Braux, IV, 319. de Braux (comtes), v. de Messey, de Bravard d'Eyssac, I, 111. de Bray, V, 420. de la Brayelle, III, 116. Brayer, I, 111. de Bréchainville, v. des Barres. 59

du Bouexic de Pinieux, I, 107.

de Brecy, v Gantbier. de Breganson, v. de Gasqui. de Bréhier, I, 112. Brehier d'Arqueville, I, 112. de Brémoy, I, 112. de Bréon, 1, 113. de Bréon (comtes), p. de Lancrau. de Brésis, v. Hérail. de Bressolles, p. de Retz. . Bretenois, III. 116 de Breteuil (barons), v. le Tonnelier. de Brettes du Cros, III, 116. de Bretteville, v. le Normand. de Breuignon, v. Hodeneau. de Breze (marquis), p. Dreux. de Brédières (vicomtes), v. de Brosse. de Bridieu, I, 193. de Briel (comtes), v. de Mesgrighy. de Brienne (comtes), I, 123. de Brienne, v. de Lomenie. de la Briffe, I, 124. de Briois d'Angres, I, 125. de Brion, I, 125. de Brion (comtes), v. de Laizer. de Brion (marquis), v. de Michel. de Briouse (comtes), v. d'Orglandes. de Brison (comtes), v. de Grimoard de Beauvoir. Brisson, I, 25. Brocard, I, 175. Brohon, I, 126. de Broissia (marquis), v. Froissard. de Brosse, III, 118. de la Broue de Gandelon, I. 126. de la Broue de Vareilles, I 126.

de la Brousse de Verteillac, I, 126.

de Brouville, v. Colas.

de la Broye, I. 91. de Bruc, I, 126. de Brue (marquis), v. de Laurens. de Brueys, I, 127. Brun de Roche, III, 118. Bruneau d'Ornac, IV, 321. de Brunel-Serbonnes, III. 119. de Brunoy (marquis), v. Paris de Montmartel. Brusset, III, 119. de la Bruyère (barons), v. du Lac. de Bruzac (marquis), s. de Hautefort. de Bryas, I, 128. de Buath, I, 128. de Bucelli, I, 128. de Bucy, 1. 91. de Budos de Portes, I, 128. de Bully (marquis), v. de l'Estendart. de Bulonde, v. de Roquigny. de Bucquoy (comtes), v. de Longue-Bnor de Lavoy, I, 128. Burelet de Belmont, III, 120. de Buron (comtes), v. de Gironde. de Buron (marquis), v. de Moges. de Ruron (barons), p. de Verdonnet. de Burosse, I, 129; III, 120. de Busançais (comtes), v. de Beauvilliers. de Busca, v. de Montleznn. de Busquet, III, 124; IV, 474. Buson de Champdivers, 1, 129. de Busseul, I, 129. Bussière, III. 126. de la Bussière (marquis), v. du Tilletde Bussy (marquis), p. Huauit. de Byans, 111, 126.

C

de Cabanac (vicomtes), v. de Ségur. de Cabiron, I, 129. de Cabre de Roquevaire, III, 126. de Cacheleu, IV, 322. de Cadenet, III, 126; V, 35g. de Cagnes (marquis), v. Grimaldi. de Cahaignes de Fierville, I, 130. de Cahuzac, IV, 332. de Caillebot de la Salle, I, 130. de Calac (barons), v. de Guemadeuc. de la Calade, v. Duranti. de Caladon, v. de Berenger. de Calbiac, V, 48. de Caldagues, IV, 334. de Calonne, en Artois, I, 131. de Calonne, IV, 471. de Calonne d'Avesnes, I, 131. de Calonne-Courtchonne, I, 131. de Calonne, v. de Bernard.

de Camaret, I, 132. de Cambaron, III, 131. de Cambes d'Orves, III, 31. de Cambernon, v. Michel. de Cambronne, v. Ruyant. de Camoisson, I, 91. de Campagne, v. de la Borie. de Campagne (cointes), v. de Montlezun. de Campagnolles, v. Drudes. de Campniac, III. 131; V, 440. de Canast, v. Hébrail. de Cancelade, v. d'Isnard. de Canillac, en Auvergne, I, 132. de Canillac, en Languedoc, I, 132. de Canillac (marq.), v. de Beautort. de Canisy (marquis), v. de Carbonel.

du Canet (marquis), v. Colbert.

de Calvimont, III, 127.

de Canonville, I, 133. de la Canorgue (comtes), v. de Méry. de Cantoinet, v. de la Vaissière. de Cany, II, 67. de Cany (marquis), v. de Bec-de Lievre et de Chamillart. de Capres (marquis), v. de Bournonde Capriol, II, 180 do Carbonel, I, 133. de Carbonel-Canisy, III, 134. de Carbonel d'Héry, I, 133. de Carbonnel, II, 67. de Cardon-Vidampierre, II, 454. de Cardon de Sandrans, I, 153. de Carency (princes), v. de Quelen. de Caresmentrant III, 134 de Carladez (comtes), v. Grimaldi. Car et de la Rozière, V. 50. de Carmean x (marquis), v. de Solages. le Caron II, 67. de Carrines, v. l'Espagnol. le Carron, II, 67 de Carros, v. de Blacas. de la Carte (comtes), v. Thibault. le Caruyer, V, 60. de Castanet, V, 66. de Castanet, v. d'Armagnac. du Castelet v. de Fulque. de Castelfranc, v. Nautonnier. de Castelgaillard, v. du Noguès. de Castellane, III, 135. du Castellet, v. Ailhaud. du Castellet (marquis), v. Monier. de Castelnau, II, 189. de Casteras, I, 136. de Castille (barons), v. de Froment. de Castillon-Beynes, III, 136. de Castillon Saint-Victor, IV, 335. de Castres, I, 49. le Cat d'Hervilly, I, 137. de Catelin, III, 137. de Caubios, I, 137. le Cauchois, V, 60. de Cauchon, IV, 336; V, 440. de Caudeval (barons), v. Labat. Caulet de Tayac, III, 137. de Caumont (marquis), v. de Seytres. de Caussade (barons), v. d'Alliez. de Caux (marquis), v. le Ver. du Cayla (comtes), v. Baschi. de Cays, III, 137. de Cazals (barons), v. d'Espagne. la Caze, II, 189 Cécile, 111, 138. de Cely, v. Eou. de Cély (comtes), v. de Harlay. de Cereste (ducs), v. de Brancas. Cezeau de Lassalle, IV, 340.

de Chabanais (marquis), v. Colbert.

Canon de Ville III, 134.

de Chabans, I, 138. de Chabrefy, v. Valleteau. de Chabrillant (marquis), v. de Mode Chaignon des Lans, III, 138. Chaillot de Pin, III, 138. de Chalais (princes), v. de Talleyrand-Périgord. de Chalençon (bar.), v. de Tournon. de Challerange (barons), v. de Goujou de Thuisy et de Vergeur. de Châlons-Orange, III, 138. de Chalot du Bouchet, III, 139. de Chambarlhac. I, 139; V, 67. de Chambellan, I, 139 de Chambellé, p. du Bois. de Chamberlhac, III, 139. de Chambley, HI, 140. de Chambley (barons), v. de Harancourt. de Chambly, III, 140. de Chambon, III. 141. de Chambon-Marcillac, III. 142. de Chambors (comtes), v. de la Boisde Chambray, I, 140. de Chambre d'Orgons, III, 142. de Chambrun, v. Pineton. de Chameroles (barons), v. Lamberts de Chamillart-la-Suze, I, 140. de Chamoy (marquis), v. Rousscau. de Champagne-Bouzey, IV, 341. de Champagne-la-Suze, I, 141. de Champagné, I, 142. de Champagnolle, v. Roger. de Champagny, v. Nompère. de Champalier, v. Muguet. de Champcenetz (marq.), v. Quentin. de Champdivers, v. Buson. de Champenoux, v. Georgea. de Champolon, v. du Louvat. de Champorcin, v. des Michels. des Champs de Morel, v. Lambert. de Champvans, III, 142. de Chanaleilles, 1, 143. de Chancerel, III, 142. de Chantrans, III, 143. de Chanzé, v. de Laurencin. de Chaponay IV, 342. de Chapuiset, III, 143. de Charbonnières, v. Fauvelet. de la Charce (marquis), v. de la Tour du Pip. de Charbonnel, I, 147. Chardon-Walronville, II, 189. de Charmoille, v. Huot. de Charnacé, v. Girard. de Charnage, v. Dunod. de Charnisay (barons) v. Arthuys. de Charost (ducs), v. de Bethune.

de Charpy de Jugny, IV, 343.

de Charrier-Moissard, I, 147. de la Chassagne, v. Jacques. de Chassarel, I. 149. de Chasteau, I, 149. du Chastellier, v. de Salmon. de Chastenil, g. de Galanp. de la Chastière, v. le Gras. de la Chastre, III, 143. de Châteaubrun (marquis), v. de Forges de Parny. de Châteanclos, v. de Laceile. de Châteanneuf de Molèges, III, 145. de Châteauneuf (marquis), v. del'Aubépine, de Saporta et de Servient. de Châteauredon, r: de Rascas. de Châteaurenard, v. d'Aquin de Châteauvert (vicomtes), v. d'Ussel. de Châteauvieux, v. de Girard. de Châteauvillain, v. de Thil. de Châteaux (barons), v. d'Aluye. du Châtelet, v. Armynot, et de Bordes. de Chatillon (comtes), v. de Gramde Chaudenay, v. Pitois. Chaudet, III, 146. Chaudey, 111, 146. de Chauines (ducs), p. d'Albert. de Chaumont (marq.), v. de Bernage. de Chaunac, v. Teyssier. de Chauveron, III, 146. de Chavanhac, v. de Dienne. Chavanney, III, 150. du Chayla (comtes), v. de Blanquet

de Chefdebien, IV, 344; V. 78. de Cheffontaines, v. de Pensentenyou. de Cheminade, v. de Stuard. de Chenerilles, v. Isoard. de Chenelette (vicomtes), v. de Noblet. de Cherisy, v. Humes. de Cheverny (cointes), v. Hurault. de Cheverue, I. 157; IV, 35. de Chevreuse (ducs), v. d'Aibert. de Chevry, v. Rousselot. de Chiavari III, 130. Chifflet, III, 150. de Chilland, V, 87: de Chivry, p. du Laurens. de Chocqurd Saint-Etienne, V, 367. de Choie, v. Olivet et de Saint-Moris.

de Rouville.

de Choiseul, I, 158.
de Choiseul (comtes), v. de Nettancourt.
de Choisy, v. de Boyer.
de Choisy (marquis), v. de l'Hôpital
Choppia, II, 67.
de Uhoulot, v. de Lavenne.
de Christon, v. de Mongoot.
Chuppia de Gernigny, IV, 353.
de Cipriani, III, 151.
de Citon d'Espine, 1, 159.

de Citran (marquis), v. Donissan. de Civrac (marquis), v. de Durfort. de Cizey (comtes), v. de Roncherolles. de Clacy, V, 244. de Clairmont (comtes) v. de Claris. de Clairvanix, III, 151, IV, 355. de Claps, v. de Fortis. Clarentin, II, 67. de Claris-Argenteau, V. 89. de Claris de Florian, V, qu. de Clary, V, 94, 95. de Clary-Wallincourt, V, 96. de Caveson (marquis), v. de Lionne, et de Tournon. da Clebsattel, IV, 355. de Clemens-Ventabren, III, 151. Clément, en Franche-Comté, III, 151: le Clement de Saint-Marcq, I, 159. de Clérambau t, I, 160. le Clerc de Juigne, I, 160. le Clerc de Rigebay, V, 362. de Clère-Panilleuse (marquis), v. de Prêteval. de Clermont (marq.), v. de Gasquet. de Clermont - Vertillac (comtes), v. de Durfort. de Cleron d'Hanssonville, I, 161. de Clervaux, III, 151; IV, 355. de Clevant, v. le Bas. du Cluzel, 1, 161; IV, 471; V, 97. Cochet de Savigny, I, 161 de Coctanfao, v. de Kerhoent. de Cogolin, v. de Cuers. Colard, 111, 151. Colas, en Orléanais, III, 152. Colbert, 1, 162. Colla de Pradine, III, 152. de Collardin, III, 153; V, 446. Collart, II, 67. Collemont, 11, 67. de Côlus, v. d'Aoust. Colmont de Vaulgrennand, III, 163. de Comarque, I, 154. des Combes, v. Gabia. le Comble de Pouilly, II. 67. le Compasseur de Courtivron, III, 155. de Compertrix, v. le Duc. de Compiègne, ø. du l'ont. de Conan, en Périgord, III, 159. de Condat, p. d'Aubier. de Conflans, I, 167. le Convers, II, 67. de la Converserie (comtes), v. de Musde Copons, v. de Pages. de Coquebert, I. 49.

Coqueley, III, 160.

de Coquerel, III, 160. de Coquet, IV, 359.

de Corbeau-Vaulserre, I, 167.

de Corbet, v. d'Alès. de Cordon, I, 168, 218. de Cordone, I. 168; IV, 472. de Coriolis, III, 161 de Corlien, I, 170. de Cormaillon (comtes), v. Damas. de Cormeilles, I, 170. de Corn (comtes). v. de Lostauges. de Cornely, V, 98. de Cornilion (barons), v. de Sibert. de Cornonaille, I, 171 le Cornu d'Orme. V, 65. le Corroyer, Il, 67. de Corsant (barons), v. de la Poype. de Cortade, IV. 360. du Cos de la Hitte, I, 171. Cosme de Janvry, I. 171. du Cosquier, v. le Daen. de Cosson de la Sudrie, III, 162de Cottebrune, III, 163, de la Cottière, v. de Jacob. du Coudray e. Herpin. du Couedic, IV, 163. 474. Conillaud de Hanteclaire, 1) 352. de Conlaine (barons), v. Quirit. Coulet, II, 67. de Coupigny (marq.), v. du Quesnel. de Courbans (marquis), v. Grimaldi et de Roux de Ganbert. de Courbouson (barons), v. Bocquet. de Courcelles (harons), v. Larchier. de Courcelles, p. Jullien et Piot. de Cours, p. d'Aguerre. de Courset (barons). v. du Mont. de Courtade, IV. 361. de Courtagnon, v. Lagoille. Courte de la Bongatrière, I, 174. de Conrtebonne (marquis), v. de Calonne. de Courtenay, II, 67. de Courteville, p. Hodica. de Courtivron (marquis), v. le Compasseur. Courtot, III, 165.

de la Cousse, v. de Lestrade. de Coussey (conites), c. Labbé. de Conssol, en Armagnac, 111, 165. Couteaux, V. 109. de Contray de Predel, III, 166. de la Couture, v. du Rieu. de Couturelle (marquis), v. Boudart. Cozette, II, 67. de Cramaille (vicomtes), v. de Veiz geur. de Cramant, III, 166. de Crécy, e. de Margat. de Crenolle (marquis), v. de Quengo. de Créquy, v. de Blanchefort. du Crest, I, 174. de Crestin, III, 166; V. 440. Crétien de Neulville. IV, 562. de Crèvecœur, v. du Han. de Crèvecœnr (marquis), v. le Hany. de Criquebænf, I, 175. de la Crochays, v. Ladvocat. de Croissy (marquis), v. Colbert. de Croix, I. 91. Croquet de Belligny, V, 101. du Cros (marquis), v. de Brettes, de Crose de Lincel, III, 170 de Crosey, III, 170; IV, 363. de Croze, I. 175, des Crues, I, 175. de Crussol d'Uzès, I, 175. de Crux (comtes), e. Damas. de Cherneck (comtes), v. Dessoffy. de Cudel, 111, 170. de Cuers de Cogolin, III, 170. de Cugnac, I, 176. de Cuguon, I, 49. de Cuinchy (barons), v. de Blandele Cuissotte de Gizoucourt, IV, 561 de Cullon, 111, 157. de Cuiz, III, 171. de Curel, I. 176. de Cuvilliers, v. d'Hénin.

#### D

Dachon, V. 403.

le Daen du Cosquier, I, 177.
Dagien, III, 171.
Dailleboust, I, 3.
de Daillon, III, 171.
Dalleboust, II, 3.
de Daillon, III, 172.
de Dalleim (barous), ø. de Thiard.
Dallchous, IV, 564.
Dalmassy, III, 172.
de Dalon (barons), ø. Hébrail de Canast.
de Damos de Cormaillon, I, 178, V, 103.

de Dambelin, IV. 565.

Damies, III, 175.
Damies de Vernégues, IV, 566.
Damoiseau de la Bande, I, 199.
de Dampierre, en Franche-Comité, III, 175.
de Dampierre d'Isangreurel, III, 175.
de Dampierre de Molandin, Valunde Dampierre (contes), et de l'Aurobierre (contes), et de Dampierre (contes), et de Dampierre (contes), et de Dampierre (contes), et de l'auropierre (contes),

de Damas-Crux, 1, 178.

L'anchel , Ill 173. Dancey, III, 286. Daniel de Boisdenemets, III, 173. Daniel de Levi-Marin, III, 174. le Danois V, 107. Danthouard, 1, 179. Danzel de Beaulieu, III, 174. Danzel de Boismont, III, 174. Darie, en Normandie, III, 174. Daulede, I, 179; III. 175. Dauphin, on Auvergue, 111, 175. de Dauphin (harons). v. d'Albertas. David de Beauregard, I, 190; II, 189. David de Lastours, I, 190. Davoust, III, 175. Davy d'Amtreville, III, 175. Davy de la Pailleterie, Ili, 176. Davy de Vesille, III, 176. Dax d'Axat, III, 176. Dean de Luigne, I, 191. Debonnaire de Forges, I, 191. de Delay, d'Agier, III, 176. Delpy de la Roche, l, 196. Denis, II, 12. de Danœuvic (comtes), v. de Gaillard, de Deols (princes), v. de la Chastre. de Desidery, III, 177. Designé, III. 177. Desneux, I, 203. Despréaux, v. Ganthier. Dessoffy, 1, 203; III, 177. Destonf Milet de Mureau, III, 483. de Destrech, III, 178, de la Deveze, p. de Loupiat. Dexmier d'Archiac, III. 173. Dibos de la Garde, III, 178. Didier de Boncourt, I, 204. de Dienne, I. 204. le Dieu, en Brie, 1, 204. le Dieu, en Champagne, I, 204. Dieuleveult, I, 205. de Digoine du Palais, I, 205. de Digoine-Jaucourt, 1, 205. de Digoine (barons), v. de Damas. de Dillon, I, 206. de Dinteville, 1, 206. de Dio Palatin de Montpeyroux . 111, 179. de Dion, 1, 207. de Dionis, I, 207, de Divonne (comtes), p. de la Forest. Dodart, 111, 179. Dodeman, I, 207.

Dodin de Saint-Quentin, Il 307. Dodun, I, 208; Ili. 179. Dollin du Fresnei, I. 208. de Dombasle (comtea), v. du Houx. Domet, III, 170. de Dompsure, v. Bernard. Doncquer, V, 109. Donodei, III, 180. Doni de Beauchamp, III, 180 de Donissan, I, 208; III, 180. Doré, V. 66. Doria, III, 181. Dorieu, III. 181. Dorieu de Grandpré, III, 181. de Dorines, v. de Brant. de Dosta, III, 181. Douault, III, 182. de Donay, III. 182. de Donay, en Artois, III, 182. Doublet de Persan, I. 200. de Doudeauville, v. Fauvel. des Douets, v. le Gobien. Donezy de Chaumont, III, 182. Donezy d'Ollendon, III, 182. de Douriens, III, 183. de la Douze (marquis), v. d'Abzae de Douzon (comtes). v. Dubuysson. de Dreuille, III, 183. Dreux de Nancré et de Breze, I, 209. de la Driennaye, v. du Bouexic. de Dromesnil (marquis), v. de Hallencourt. Drouet de Montgermont, I, 212. de Droullin, I, 212. Druays de Francheu, I. 213. Drudes de Campagnolies, III, 184; V, 110. Dubuysson, I, 213. le Duc de Compertrix, III, 184. le Duchat, I. 217; IV, 472. Durand de Fuveau, 111, 184. Durand de Sartoux, 111, 184. Durantel, III, 185. de Duranti, III, 185. de Duras (ducs). v. de Durfort. de Durban, I, 231. de Durban (barons), p. de Gléon. de Duretal (bar.), p. de Champague. Durcy de Noinville, 1, 231. de Durfort, I. 231; 11, 189. de Durnes, IV, 373, Duroc, v. Michel. Dyel d'Esneval, III, 185.

### E

de l'Ean, II, 67. Ebaudy, 111, 186. Ebrard de Saint-Snlpice, IV, 401. Ebrard de Mirevaux, IV, 401. d'Echanfour (marquis), v. de Roucheroiles. d'Echante de Pumbeke, I, 234. des Echerolles, v. Giraud. d'Ecquevilly (comtes), v. Hennequin. d'Ecrainville v. de Folleville. d'Ecrennes (marquis), v. Toustain. l'Ecusson, I. 234. l'Ecuver de la Papotière, I. 234. Edouard de Jouancy, V, 112. Edouard de Vanx, 1, 234; V, 113. de l'Eglise. I, 234. Egrot, 1, 234. d'Egnilles, v. de Boyer. d'Elbauve, IV, 373. d'Elbée, V, 113. Elie de Beammont, I, 234. d'Embief (vicomtes), v. de Gironde. Emond d'Esclevin, IV, 374. d'Encre, I, 235. de l'Enfernat. I, 235. d'Enghien III, 186. d'Ennetières, I, 235. d'Entraignes, 1, 235. d'Enskerque, III, 186. d'Entrecasteaux (marquis), p. de Castellane. Fon de Cely, I, 236. d'Epenoi, III, 187. d'Epothemont, v. de Beaufort. Ergnoust, 1, 236. d'Ernecourt. III, 187. Errard, I, 236. d'Escaffres. III, 187. d'Escalis, III, 192. d'Escault, I, 91. d'Escaussines, I, 237. d'Esclaux, I, 237. d'Esclevin, v. Emond. d'Escorches, I, 237. d'Escornaix, I 237. d'Escravayat, 1, 258. d'Escrivieux, 1, 238. d'Escrivieux, v. de Gorras. de l'Escut, I, 238. d'Esgrigny, v. Jouenne. d'Esquilly, (comtes) v. de Choiseul. Esmiet, III, 192. d'Esmivi, III, 173. Esnault, IV, 11. de l'Esnerac, I. 238. d'Esneval, I, 238. d'Esneval, v. Dyel. d'Espagne de Cazals, I, 239. l'Espagnol de Bompart, I, 239. l'Espagnol de Carrines, I, 239. d'Espagny, 1, 239. d'Esparbes de Lussan, I, 240.

d'Esparron, I. 240. d'Espaux, v. de Lions. de l'Espée, I, 241. d'Espeignes. I. 239. d'Esperiès, I, 241. Espiard de Saulx, I, 242. d'Espinant, v le Gros. d'Espinay, V. 64 d'Espinay-Saint-Luc, L. 242. d'Espinchal, III, 193. de l'Espine, III, 194; V, 116. d'Espinose, I, 243. d'Espringles, III, 194. d'Esquay, 1, 243. d'Esquelsbeck, (barons), v. le Vasseur de Gnernonval. d'Esquetot, III, 194. d'Esquille, I. 243. d'Essanlay (barons), v. de Montinodes Essarts, v. Mustel. d'Estagnol, v de Nattes. d'Estaing, I, 244 d'Estambourg. I, 215. Estampes-Valençay I, 245. de l'Estang, v. Guilhon. d'Estard, I, 245. d'Estavayé, I. 2+5. d'Estelan (comtes), v. d'Espinay-St .-Luc. de l'Estendart, I, 247. Estienne, an Comtat, III, 201. Estienne du Mesnil, III, 201. Estièvre de Trémauville, I, 246. d'Estignols, v. de Spens. d'Estissac, III, 194. d'Estoré, en Fiandre, I, 246. d'Estoré, en Sologne, I, 246. d'Estoublou (marquis), v. de Grillo. d'Estourmel, III, 200, d'Estrabonne, I, 247; III, 201. d'Estrecheville (barons), v. Vallee. d'Estrehan (marquis), v. le Hericy. d'Etampes (comtes), p. de Brosse, Etienne, en Lorraine, III, 202. Etienne de Villemus, I, 247. d'Etioles v. le Normand. Endol, Il. 67. Euvillers, 11, 67. Euvillers, 11, 67. Euzenou, 111, 203. d'Eyssac, ø. de Bravard. d'Exideuil (marquis), v. de Taylleyrand-Périgord.

F

de Fabert, III, 203. de Fabre, en Provence, III, 204. de Fabre-Mazan, III, 204.

ie I out man I si

de Fabri de Fabrègues, III. 205. de Fabri de Rians, iII, 205. de Fabron, III, 206.

Fabry, 11, 68. de Fadate, 1, 247. de la Faire, I, 247. Faivre de Bonvot, III, 206. de Falcimagne. v, de Giou. de Falerans, III. 206. de Faletans, v. Garnier. de Falletans, III. 206. de Fallon, III. 207. de Faraincourt, v. Véron. de la Fare, v. Lopis. de la Farge v. de Malet. de Farges, I, 247. de l'argues, v. de Méallet. Farine, IV, 38a. de Faubournet-Montferrand, IV, 382. de Faucher, III, 207. de la Faucherie. I. 248, le Fauconnier, I, 248. de Faudran, III, 207. de Faugère, v. Billatte. de Faulat, v. de Méallet. Fauque de Jonquières, I, 248, IV. 384. de Fauquemberge (vicom.), v. d'Urre. de Fauquemont (marquis), p. de Haraucourt. de Faure-Montpaon, I. 248. de Fauris Saint-Vincout, III, 207. Fauvel, III, 208. Fauvelet, I, 249. de Faverges (barons), p. de Virieu. Favier, I, 91. Favière, III, 208. de Fayat (marquis), v. de Joussineau, de Faydit de Tersec, I, 249. de la Faye, v. Leriget. de Felzins, III, 208, de Fenoyl, I, 249. Feraud, I, 249. de Ferix, III 209. Ferrand de Mauvesin, I, 250. Ferré, IV, 385. de Ferrenzac (marquis), v. de Gironde. de Ferreux (marquis), v. de Belot. de Ferrier, V, 354. de Ferrier, en Franche-Comté, III, 209. de Ferrier, en Provence, III, 209. de Ferrier Saint-Julien, III, 209. de Ferrier, v. l'Eglise. de la Ferrière, III, 210. de la Ferrière, p. Argiot. de Ferrières (marq.), v de la Briffe. de Ferrières (comtes), v. de Manissy. de Ferry-Bellemare, 1, 250. de Fertans, III, 210. de la Ferté, V, 62, de la Forté Freșnel (barons), v. de Hellenville et d'Onville,

de la Ferté-Imbault, (marquis), p. Estampes. de la Ferté-Senneterre (marquis), v. Thibault de la Carte. de Fesque I, 250. du Fen, I, 250, de Fenardent, I, 250. de Feugerolles, 1, 251. de Fenillasse, v. Perrault de Jatemps. de la Fouillée, v. du Bon. le Fevre de Sormont, 11.68. de Ficte de Soncy, I, 251. de Fiennes (marquis), v. d'Estampes. de Fierville, v. de Cahaignes. de Figuieres, III, 210. de Fisicat, I, 254. de Fisson, I, 259. de Flameraus, III, 210. de Flandres, 1, 25g. de Flavigny, v. de Geps. Flavelle, III. 210. de Flers, 11, 68. de Fleury, V, 245. de Fleury, v. Joly. de Fieury (ducs), v. de Rosset. de Florac (barons), v. de Crimoard, de Florans, III, 215. de Florensac (marq.), v. de Crussol. de Florensolles, v. de Gebeiin. de Florian, v. de Claris. de Florimond, v. de Grenet. du Flos, III, 217. de Flotte, I, 259. de Flotte d'Agault, I, 259. de Flotte de Montauban, 1, 259, de Flotte de Revel, I, 26 .. Flotte de Roquevaire, I, 260. Foillenot, III. 217. do Fuissard, III, 217. de la Folie des Chars, I, 260. de Folin, I, 260. de Folleville, I, 260. de Foileville de Manancourt, 1, 261, de Folleville (marquis), v. le Sons. de la Folye, I, 261. de Fombel, v. Gentil. de Fondragon, v. de Mengin. da la Fontaine, v. Gohier. de la Fontaine-Folin, I, 261. de Fontaines de Logères, IV, 385, de Fontaines v. de Berenger, et Hoston. de Fontanes, III, 2181 de Fontanieu, I, 261. de Fontarèches (bar.), v. de Rossel. de Fontcolombe, v. Boyer. de Fontenailles (marquis), o. Gonya de Chapizeaux. de Fonteuny, I, 261. de Foutenay, p. Haiman et le Tresgr.

de Fontenelles, v. Guesnon. de Forten is (comtes) v. d'Igny, de Fonton, IV 386; V. 122. de Fouvens, III, 220. de Forcalquier, III. 220. de la Force v. Prevôt. de la Forest d'Armaillé, I, 26 ?. de la Fore-t de Disonne, I. 262. de Forge de Parny, 1, 262. de- Forges de la Motte, I. 263. de Forges (barons), v. Debonnaire. de Fers. L 263. de la Fortel'e. v Langlois. de Fortia, I 263. de Fertis, III 211. de Forton. 111. 221. dn Fos de Méry 1. 263. de Fes (marinis), p. d'Albert. de la Posse, 1. 263. de Funchecourt (com.), p. de Salivet. de Fongainville, v. le Gendre. du Foure d Hargeville, I, 264. Funrcand, III, 222 de Fourilles (marquis), v. le Lièvre des Fournie's, v. Verdelhan, de Fournier, III, 222, Fource de Beaupré, III, 22. de Foville (1), I. 261. de Fraissinet, v. d I :arn. de F anc. III. 222. de France d'Herè mes. I, 264. de France de Londal, I, 264. Franchet, III, 223.

(1) Et non pas Fouille, comme on a mis par erreur.

de Franction, v. Drnava. de Franciscu (marquis), v. Pasquier. Franç is de Lombillon. le François des Manoirs. III., 225. de Franconville (marquis) r. d'O. de Franquemont (bar.), v. de Gilley. de Franque ort. 1 265 de- Francs (barons), p. Colas et de Nuchê e. de Frasa is, I, 265. de Fregeville (cumtes), v. de Serre de Saint-Roman. de Fremeur (marg.). v. de la Pierre. Frère de Villefrancon, III, 223. du Fresne, H 68. de Fresne, e. Fbandy. du Fresne, v. L. mbert. du Fresnel, v. Doilin de Fresnels (bar.), e. de Nettancourt. de Fressinet, v. de Joussineau. de Fressis, III 223. de la Frette, r. Gilier. Freval de Fresnes, I, 265. Friand, 111, 224. Freissard de Brossia, III, 224. de Frolois. III. 224. de Froment 1 265; 111 225. de Frondeville (marcia). v. f ambert. de Frantehoso, p. de Toustain. de Frontenay, III. 225. Frotier de 'a Messetiere, I, 266. de Frutte, I. 2 6 de Frugie. v. Arlot. de Fuiconis, III, 225. de Fulque il Ornison, III 275. de Fuveau, v. Durand et Guerio

G

Gabia, I, 266. de Gadimet . v. Grenet. le Gager, I. 267 de Gaignic, v. de Lavaur. Gaigneron, I, 267. de Gaillarbois, 1, 267. de Gaillard de Baccarat, I, 267; III. de Gaillard de Bellafaire, III 226. Gaillard de Longumeau, 111. 226. de Gajean (barons). v. de Batz. de Gajot, III, 227, de Galametz, v. de Brandt. de Galatrave. V. 130. de Galanp, III. 227. de Galbert, I. 267, de Gatice, III. 228. Galland, 1 49 Gallet, 1, 268. de Galleis, 111, 228.

de Gandelon, p. de la Broue. de Gantés. III 228. de Gardane, 1, 268. le Gardenr de Tid . I. 270. de la Garde, v. de Mallet, Payon et le Pelletier. le Gardeur, V, 245. des Garets, v. Garnier. de Garidel, I. 270. Garnier de Faletans, III, 251. de Garnier des Garets, I. 270. de Garnier de Montiucen, 111, 229. Garnier du Vouchot, III. 231. Gaspard de Toutorgenn, III, 251. de Gaspari, III, 231. de Gasquet, 111, 232. de Gasqui, 111, 233. de Gassand, III. 434. de Gassemli, 111. 254. de Gastaud, III, 234.

de Gastines, v. Macé. de Gaubert, v. de Roux. Gaude, I. 271. Gaulmyn, IV, 391. Ganthier de Beaurepaire, I, 93, Gauthier de Brecy, I: 111; III. 235. Gauthier Despréaux, III. 236 de Gautier, en Provence. III. 237. de Gautier d'Aiguines. III. 237. de Gautier de Rions, III, 238. de Gautier de Velabre, III, 237. de Gantier de Vernègues, III. 238. Gay du Puy d'Anché, II, 209; V, 132. Gayant, III, 239. de la Gaye de Lanteuil, IV, 393. Gaynot, III, 239. de Gebelin de Florensolles, I, 271. Gedonin, I, 91. Gedoyn de Pulev, I, 271. de Gelée, III, 239. de la Gelière, I, 272. Gellée, I, 271; II. 487; IV, 472. de Gellenoncourt, v. de Beaufort. Gemares de Vallery, III, 239. Gemier des Périchons, I, 272. Genard, 111, 239. de Genas, I, 273. de Genny, III, 240. le Gendre de Fougainville, V. 432. le Gendre de Saint-Aubin, I. 273. Genève, I, 273. de Genevières, I, 91, 273. Genevrey, III, 240. de Genost, III, 240. Genoud de Guibeville, III, 240. Gensoul, III, 240. Gentil de Moncau, I, 274. Gentot, III, 241. de Geoffreville (marquis), v. le Danois. Geoffroy, III, 241. George d'Ollières, I, 274 Georges de Champenoux, III, 241. Georges des Marets, III, 241. de Gep de Sauvian, I, 274. de Geps de Flavigny, I, 281. Gerard, III, 242. Gérard, de Quentrey, III, 242. de Geréaux, I. 281. de Gérente III, 242. de Gergy, v. Languet. de Germigney, v. Coquelin. de Germigny, v. Chuppin. Gervain de Beroute, I, 281. Gervain de Roquepiquet, I, 281. Gery, 111. 245. Gestard de Valville, I, 281. Gestes de Vernosc, I, 281. Gestin, III, 243. Gevaudan, I, 282. de Gevigney, III, 243.

Gevraise, III, 243. Ghiselin, I. 283. Ghiselin de Wastines, I, 283. de Giac. I. 283. de Gibert, III, 243, 244. Gien, III, 244. de Giesenbourg (bar.), v. d'Ablaing. Gigauit, III. 244. Gilier de la Frette, I, 284. Gillaboz, III, 245. Gillebert, III. 245. Gillebert de la Jaminière, I, 284. de Gilles, III. 244. de Gilley, III. 245. Gillon, à Paris. III, 245. Gillon, aux Pays-Bas, III, 245. le Gillon de Grotizon, III, 246. de Gimel. 1, 285. de Gimel (barons), v. de Lenthilhac. de Gineste de Mazens. I. 285. de Gineste-Najac, I, 285. de Ginestous, I, 285. de Giou de Falcimagne, III, 246. de Girangy, v. le Bas Girard, en Languedoc, I, 287. Girard de Bazoches, I, 286. Girard de Charnace, I, 286. Girard de Châteauvieux, I, 286. Girard de Langlade, I, 287. Girard du Perreux, III. 246 Girard do Ste -Radegonde, III, 246 . de Girard de Tittoye, III, 247. Girardot, III. 247. Girardot de la Roche, III, 247. de Giraud, en Dauphine, I, 287. de Giraud, a Grenoble, I, 287. Giraud en Provence, I, 287 Girand des Echerolles, III, 247. de Giraud de Montauban, III, 248. de Girandon. III, 248. Giraudy, I, 287, 534; IV, 472. Girault, I, 290. de Gircourt (barons), v. de Haraucourt. Girod, 111, 249. Girod de Novillars, III, 248. de Gironde, I. 290. de la Girouardière (comtes), v. Hardonin. de Giry, I, 292. de Giscaro, v. la Barthe. de Gislain, III, 249. de Gizaucourt, v. Cuissotte. de Glannes, III, 249. de Glatigny, I, 292. Glé de la Besnerays, III, 249. de Glené, v. de Galois. de Gléon de Durban, 1, 292. de Gleitteins, I, 293. Gobert. III, 249. le Gobien des Douets, I. 203.

Godart, III, 249. Godart d'Aucour, I, 293. Godart de Belbeuf, I, 293. Godart de Saint-Germain, 11, 68. Godefroy, IV. 13. Goderie, III, 250. Godescart, III, 250. Godet, V, 435. Godet de Baugé, III. 250. de Goesbriant, III, 250. Goeslard, III, 251. le Goff de Kergadion, I. 293. le Goff du Quellenec, 1, 294. Gogue, III. 251. Goguet de la Roche Graton, III. 251. Gohier III, 25.1. Gobier de la Fontaine IV, 394. Goislard de Monsabert, 1, 294. de Gombert, 111, 251; V, 356. de Gombervaux, I, 294. de Gomer, 1, 294. de Gomer, en Cambresis, I, 295. de Gomer, en Flandre, I. 295. de Gammerville, v. Gedoyn. Gommier, II, 68. Gon d'Argentieu, II, 68. Gonard de la Chassegne, III, 252. de la Gondie, v. Guichen. 4 de Gonnelieu, I, 295. Gonsans, 111, 252, Gontier d'Auvillars, I, 295. Gontier de Lange, I, 296. Gorge d'Antraignes, 1, 296. de Gorgias, 1, 296. de Gorbey (comtes), v. do Houx. de Gorov (harons), v. du Bailleul. de Gorras d'Escrivieux, 1. 296. de Gorron de Beaulieu, 1, 246. Got de Bray, 1. 297. de Goth, III, 25%. le Goualez de Kerivon, I, 297. Quidin, 1, 297. Goudon, 11, 189. Gouet de Vicu pout,, I, 297. Gouezet, I. 297. Gouffier, I, 297 Gouge de Charpaignes, 1, 298. Gouin, en Normandie, 1, 298. Gouin de Roux, 1, 298; III, 253. Goujon, à Paris, I, 299. de Goujon de Thuisy, IV, 396; V. 440. Goupy, I, 299. du Gouray, I, 299. de Gourgues, 1, 299. de Gournay (marquis), v. Amelot. Gourreau de la Perrière, I, 300. de Gourville, I. 300. de Gourvinec, I, 300. de Goussainville (marquis), p. de Nide Guussencourt, I, 300.

de Gonvion, 1, 300. de Gouy, en Amiénois, I, 301. de Gony, en Artois, 1, 301. de Gouy, en Cambrésis, I, 301. de Gonyn de Chapiceaux, I, 301. Gny, 1, 302 Goyer de Villers, IV, 400. Goyet de Becherade, 1, 302. de Gozon, I, 302. de Gozon, v. de Montcalm. de Grachaux, I, 303; 111, 254. de Graffeuil, 1, 303 de Graimberg, 1, 303. Graincourt, 1, 304 Graindor, 1. 304. de Grammond (comtes), v. Jordainde Grammont, III, 254. de Grances, 1, 304. Grandeau d'Abancourt, 1, 304. Grandjean, 111, 255. Grandayen, 1, 507. de Grandrues, 1. 307 de Grandson, III, 255. de Grandvelle, v. l'errenot. de la Grange, 1. 307. de la Grange, en Flandre, I. 307. de la Grange d'Arquien, 1, 308. de la Grange de Billemont, 1, 307. de la Grange (marquis), v. le Lièvre-de Granget de Mions. I, 308. de Granoux, v. de la Pimpie. le Gras, 1, 308, 310. le Gras du Luart, I. 308. le Gras de Prégentil. I, 309. le Gras de Préville, 1. 309. le Gras de Sécheval. I, 509. le Gras de Vaubersey, I, 310. de la Grasnelay, 1, 310. de Gratian, Ill, 256. de Gratian de Scillans, III. 256. Gravier de Vergennes, I. 310 de Graville, v. Dycl. de Grazay, I. 311. Gréard, 1, 311. de Grefeuil, I, 31 t. Grégaide, 1, 311. Gregoire, III, 256. Gregoire d'Ableville, I. 311. Grégoire de Blanmaret, 1, 311. Grenet, I. 311. Grenet de Floriment., 1,512. Grenet de Gadimetz, I, 312. Grenet de la Noue, I. 512. de Grenevilie, v. de Meurdrec. Grenier, III, 256. le Gresle, F. 312. de la Grève (con.tes), p. Servin. de Grez, 1, 312. Griffon, I, 313. de la Griffounière, I, 313. de Griffonles, 1, 313.

de Grignan, III. 257, de Grignan (comtes), e. de Castel-Grinart de Champsavoy, I, 313. Grig iet, 111, 257. de Grignois, 111 357. de Grignois de Caum int, I. 313. de Grigno s (comtes), v. de Taileyrand-Peri, ord. de Grignon, en Buurgogne, I. 313. de Grignon, en Br tague 1, 313. Grignon de la Pelissonnière, 1, 314. Grillet de la Sardière, 1, 314. Gri let de Tanlades, 1, 514. de Grillon, III, 262. de Grimaldi, III, 26 de Grimand, 1. 3.5. de Grimaud (marquis), v de Castelde Grimoard de Beauvoir du Roure, 1. 315 de Grimouville, I. 316. Grinart. 1, 317. de Gripière de Moncroe, I. 317. le Gris. IV. 12. de Grisac (harnus), v. de Grimoard de Beauveir. de Grisolie, 111, 265. Grisson de Va. ebousin, 1, 317. Gri. e., 1 1, 266. de Grivel d'Ourouer, I, 318. Grobert, I. 318. le Groing de la Romagère, I, 318. Grollier, 1, 319. de Groote, I, 519. le Gros d'Espinant, I, 319; IV. 472. de Grosbois, v. de la Roche-l'oncie. de Grosourdy, I, 321. Grospain 111, 266. de Grosparmy, 111, 266. de Grospré, I, 321. de Grotizon, v. le Gillon. de Groulart, 1, 321. de Groult de Beaufort, I, 321. de Grousset, I, 322. Grout, 1, 322. de la Groye (marquis), v. d'Aloigny. de Grozon, I. 523. de la Grue, 1, 323. de Grnel, en Bretagne, I. 323. de Gruel de Boisemont, 1, 323. de Gruei da Saix, 1, 321. Gruget, 1. 324. de Grus, 1.324. Gruyn, I 324, Gualy de Saint Rome, 1, 324. de Guast, I, 325. du Gue, 1, 325. du Gue. en Bretagne 1, 325. Guesu, an pays Chart. am. 1. 326. Gueau de Reverseaux, 1, 326.

Gnetianit, I. 326. de Guchenene, 1, 327. de Guemadene 1 327. Guenichon, 1. 328, de Guenour 1, 328. de Guer de Postcatter, I. 328. Guerard, en Lorraine, 1 348. Guerard, en Artois, 1 328 de la Guerche (marquis). v. de Brue. de Guercher I e (mar inis), v.Guyon. Guerin, 11, 68. Guerin, en Lorraine, I. 329. Guer n. à Paris. 1, 328. de Guerin de Fuveau, 1, 328. de Guerin de Poisieux, 1, 329. de la Gueriviere v. du Pin. de Gnermeur. 1, 329. de Guernonval, p. 10 Vasseur. Guerrier, 1. 330. Guerder, en Lauguedoc, I, 330. du Gueschu, 1. 330. Guesdon, 1. 33 .. Guisnou de Fontenelles, I, 531. Guesnon de Monthu hon, ., 331. de Guestrnes I. 331. do Guet de Provisenx\$1, 331. Guette du Solier, 1, 301. de Guenivy. 1, 331. le Guey, 331. Guffro, 1. 332. Guibert de la Rostide, I, 332. de Gabe il e. v Genoud. Guilionig. 111. 266. Garcaznan, 1. 552. de Gmehard, 111, 256. Gurchard, de Roison, I, 333. de la Guiche. I, 533. de Guichen, v. du Bouexic. le Guichaux, 111, 267. Guidy, 1, 333. de Guignard de Besandon, I, 333, de Guignard de Ssint-Priest, 1, 334. Guignart, 1, 334. G inbert de la Croix, L. 335. Guithem de Paschatis, I, 355 Guillien de la Gondie, 1, 335. de Guilliens Montjustin, 1, 335; V, 56o. Guithon de l'Estang, I, 335. Guillart d Amoy, 1, 336. des Guillanmanches, 1. 336. Gril annie de la Plante, 1, 337. de Guilebaut, 1, 337. de Guillebon de Beauvair. I. 338. Guillemeau de Freval, 1, 338. Guillemin, 1.1, 267. Guillemin du Roscoel, I, 338. des Gri fots, 1, 338; 11, 189. Guilly, 1, 338. du Guiny . 1. 339. Guiot de Saint-Remy, I, 339.

## TABLE GINTBALE.

de Guiramand, I. 359, de Guiran, V. 64, de Guiran, V. 64, de Guirard, MI, 267, de Guiry du Perchay, I, 359, de Guise I. 340, de Guise I. 340, Guisen, I, 340, de Guirard, III 267, Guivreau, III. 267, de Gumery, III, 267,

de Girron, v. de Rechignevoisiu. de Gryen out (viremtes, v. de Bérule. Guyon de Montlivault I 34; Y.256. Guyot, en Louraiur. III 267. Guyot de la Garde, III. 268. Guyot des Herbiërs, V. 138. Guyot de Malseigne. III. 267. Guyot de Saint-Michei, I, 341.

# H

Habert, III, 268. Habert du Menil, I, 342. de Hac, 111, 268. de Hacqueville, I. 342; III, 268. du Haget, 111. 269. Haincque, 1. 342. du Hahle, I, 342. du Halgoet. 1, 342. du Hailay-Ceetquen, I, 343. Halle, 111, 269. Hatie, à Paris, 1 343. Halfe de Cerbourg, 1, 343. Ha le de Chantelonp, 1, 543. Halle de Fretteril e 1, 344. Halle d'Orgeville, 1. 344. de Hatiebout, 1 344. Hailee d'Arval. 1, 344. de Haifencourt 1, 344. de Haliot, 1. 345. Hallonin, III, 269. de Haliwin, 1, 345. de Ham (barons), p. du Val de Dampiene. de la Hamille III, 269. du Hamel de Savigny, 1, 346. Hamouis, 111, 270. de Ilan, 1, 346; 111, 270. d'Hanache (comtes), v. Alexandre. de Hargest, I 348, 11 189. de Pargest d'Argentien, 1, 548. de Hangest (barons), v. ue la Myre. Hannque, I, 349. Hannicque, 1, 349. d Harambure, I. 349. de la Hante, v. Quatresole. le Hanyvei, 1:1, 270. Hapiot, III, 27 t. d Haranguier, V, 140. de Haraucourt, I, 549. de Haraucourt (marquis), v. de Longueval. de Harchies, II, 68. de Harden an, 111, 271. Hardoumde la Gironardière, 111,271. d H. rdonineau, I. 350. le Hardy, Iil, 271.

Hardy, IV. 12. le Hardy de la Trousse, I, 35c. Harri, v. I.esné-Harei. d'Hargeville (comtes), v. du Foure. de Hargicourt, 1. 35%. Harispe. 111, 72. de Harla;; 111. 272. de Harins, 1. 351. Harpailté, I 3 11. de Harvide, III. 273. Hanch mail, 1. 351 de l'au ourt, Ili. 74. de H ucourt (marquis). v. d'Anmale. de la l'aulie 1, 351, 351. d s Haulies, 1. 302. d Haussonville (conites), p. de Cieron et de Nettancourt. de Hanteciane, 1, 352. de Hanterlocque. 1 332; IV. 401. de Hantefort, en Perigerd 111 :74. de Ha teinit, en Provence, 111, 275. de Hantemer, I. 355. d Hauteporte, v Acquel. d'Hanteville, p. de Thieulaine. du Hautoy, 1, 353. de Hautport, 11, 189; 111, 276. de Hautviter, 111. 277 Havart, en Picardie, 111 278. de Havort-Senantes, III, 277. Ha to, III. 278. Hay, 111 278. de in H-ye. 1, 353. de la Ho e en Artois, HI, 279. de la Raye de Vente.a , 111 .78. des Hayes d'Espiney, 1, 242; 111, 279. Hays. III, 279. de la l'azara, ere, 1, 354. Hebert, 1, 355; 111, 280. Hebert, ru Lorrame 111, 280. Hebert, en Normamite, 111 280. Hebert, en Picardie, 111, 250. Rebert des Aug es Il., 280. Behert du Brinent, 1 355. Henert du Bose, 111 20. Hebert du Bouton, 1, 353.

Hebert du Buc, 1, 355. Hebert de Cailleville, I 355. Hebert de Châteldon, 1. 354. Hebert de Chevillon, 1, 355. Hebert d'Orval. III. 280. Hebert de la Pie nière, I, 354. Helert de Rully, 111, 280. Hébrail de Canast, I, 356. Hebrard, IV, 403. Hector de Marie, III, 280. Hedelin, III, 281. de Hedonville. III, 281. de Heilly, Iil, 282. Helinguen, III, 282. Hellande, III. 283. de Hellenvillier, I. 356. Hemart, 11, 68 d'Hemery, I, 356. d'Henin de Cuvilliers, III. 283. de Hennecourt (comtes), v. du Honx. Hennequin, en Lorraine, III. 285. Hennequin d'Ecquevilly, III, 284. de Hennezel 1, 356; 111, 286. d'Henrichemont (princes), v de Béthoue. Henrion de Magnoncourt, 1, 357. Henri de Beauchamp, 1, 357. Henri de Belestri, 1. 358. Henri de Jarviost, 1, 357. Henri de Lheder, I. 358. Henri des Noës 1, 357. Henri de Quengo I. 357. Hérail de Bresis III, 286. Hérault, en Champagne, 1, 358. Herault, en Lorraine, I, 359. Hérault de Hautcharmey, I, 358. Hérault de Sechelles, I, 358. Herbert, en Normandie, I. 359. Herbert, en Poitou, I, 359. des Herbiers, v. Guvot. d'Herbigny, v. Lambert. d'Herbouville, 1, 359. de Herce, III, 289. d'Hercules, p. de Tourget. de Héricourt, en Cambrésis, III, 290. de Héricourt, en Picardic, III, 289. le Héricy, I, 360. d'Héritot, v de Piédone. l Hermite, en Normandie. III, 290, l'Hermite, en Provence, JII, 290. d'Hermonville, v. de Mongeot. Herpin du Coudray, 111, 291. Herpont 1, 36o. Hersant des Touches, III, 291. Hersent, III. 291. de Hertes, III, 291. d Hervaud. v. Ysoré. d'Hervilly, 1, 360. d'Hervilly (comtes), v. le Cat. Herwyn de Nevêle, III, 292. d'Hery, v. de Carbonnel.

d'Ile-digueul (marquis), v. de Bethone. Hesselin. I. 368. Hesselin de Gacourt, III, 292. de Heu. 11. 68. Heudey, 1, 360. d'Heudicourt (marquis), p. Sublet. Heurtault, 1, 560. de la Heuse, III. 292. Henzard, I. 361. d'Hezèques (comtes), p. de France. Hiaut, 1. 36 .. Hindret III, 292. de Hingettes, I, 361. d'Hinnisdael, 111. 292. Hinsselin, II, 68. d'Hiraumont, v. Rousseau. de la Hitte (comtes), v. du Cos. Hocart, I, 361; 111 193. de Hochepied. 1 362. Hodeneau, 1, 362. Hodic. 1, 362. Hodicq de Courteville, I, 362. de Hodinville on Houdainville, I, 362. de Hoffelize. 1. 363. d'Hoirien, I. 363. de Hollande du Mesnil, 1, 363; de Homblieres, 1, 363. du Homme, en Lorraine, I, 364. du Homme, en Normandie, 1, 364. du Hommel, I. 564. du Hommet, 1, 364. d'Hommey, 1, 364. de Honcourt, 1, 365. Hondis d Atons, 1, 365. le Hongre, 1, 305 de Honnecourt, I. 365. d'Honorat, 111, 295. Honorati, III. 295. l'Hôpital, III, 296. de l'Hôpital, en Rouergue, I, 429. de I Hopital de Plivost, 1, 427. de l'Hôpital de la Rouardays, I, 429. de l'Hôpital de la Tour de Vinay, I. de l'Hôpital do Vitry, I, 428. d'Hostager, 1, 430. de Hoston de Fontaines, 1, 43o. d'Hoston, 111, 296. Hotman, I. 430. de Hotat, I. 431. de Hotot d Ouville, I, 431. de Hottot, v. Avice. de Houdain, 1, 431. de Houdetot, 1, 432. de Honllefort (barons), v. de Bournonville. d'Hourdet. III. 297. de Housseville, v Vallée. de Houssoy, p. Tristan.

de la Honssoye, I, 432.
d'Houville, v. de Landes.
du Houx, III, 298, IV, 405.
d'Hozier, III, 298.
Huault de Montmagny, I, 432.
de Huban, I, 432.
d'Huban (barons), v. de Digoine-Jau-

Huchet de la Bédovère, III, 500. Huet, I. 452; II, 486; IV, 475. Huet, en Normandie, I, 435. Huet, à Paris, I. 435. Huet d'Arlon, I, 435. Hugo I. 435. Hugon, à Besincon, III, 500. Hugon du Pent, III, 500. 4, Hugons, I, 434.

d'Icard, I, 435.

Huguet de Sémonville, III, 300. d'Huisseau (barons), v. de Cugnac. d'Huissel, I, 434. d'Hulluch. v. de Briois. Hulot d Ozerv, III, 301. Humbert de Tonnoy, 111, 301. de Humes de Cherisy, I, 435. d Humières, 111, 302. Huot de Charmoille, III, 302. Huot de la Héraude, III, 302. Hurault de Manoncourt, III. 303. Hurault de Vibraye, III, 303. Hurel, 111. 304. Husson IV, 406; V, 143. d'Hust (comtes, v. d'Eunctières. de Huyn, III, 304.

1

d'Icard de Pérignan, V. 360. d'Icher, III. 305; IV, 474. d'Igny, I, 435. Igonain, I, 435. d'Illan, III 305. Illiers, III, 305. Imbaut de Marigny, 1, 435. d'Imbert, 111, 306. Imbert de la Bezecque, V. 148. Imbert du Molard, III 306. Imbert de Valcrose, III, 306. d'Imbleval, I. 436 d'Imécourt (marquis), v. de Vassinhac. d'Incourt, I, 436. d'Ingrande, V, 148. d'Ingrande (barons), v. da Parc. d'Inguimbert, III 306. d'Inquands, I, 436. d'Iray (vicomtes), le Prévost. d'Irlande, 111, 307. d'Ironde (barons), v. de Verdonnet. d'Irumberry-Sallaberry, V, 148.

d'Iselin de Lanans, I, 436; IV, 408. d'Iseran, I, 437. Isle, 1, 437. de l'Isle, en Bretagne, V, 152. de l'Isle, en Provence, III, 307. de l'Isle de la Gravelle, V, 151. de l'Isle-Roi, v. Vanel. des Isles, I. 437. d'Isnard, I. 437, 438. d'Isuard de Cancelade. I 438. d'Isnard de Deux-Frères, I, 437. des Isnards, I, 438. d'Isoard, III. 307. d'Isque, III, 307. d'Istres, v. de Froissard. d'Ivergny (marquis), v. de Venant. Ivette, III, 308. d'Ivoley, I, 439. d Ivory, I. 439. d'lwy, III. 308. d Izarn de Beaufort, III, 309. d'Izarn de Fraissinet. III, 309. d'Izarn de Villefort, III, 308.

1

Jabin, III. 310.
Jachier, J., 439.
Jacmeton de Bridieu, I., 123.
Jacob de la Cottière, I., 439.
Jacob de Nauroy, II., 69.
le Jacobin, III. 511.
Jacomet, III., 511.
Jacquair, III., 511.
Jacquemar, III., 511.
Jacquemar, III., 511.
Jacquemar de St.-Georges, III., 512.

Jacqueemin, on Lorraine, III, 315, 314.
Jacqueron, III, 314.
Jacques, en Franche Comté, III, 315.
Jacques de la Bastide. I. 439.
de Jacques de Belmont, I. 430.
Jacques de la Chassagne, III, 314.
de Jacqueson, I. 440.
Jacquier, en Chempagne, III, 315.
Jacquier, en Lorraine, III, 315.

Jacquinet, III. 315. Jacquinot. III. 316. Jacquot de Louppy, I, 440. Jacquot de Neuilly, III, 316. Jalot, 111. 316. Jailliard III. 316. de la Jailie, en Anjon, III, 317. de la Julie, en Poit m. III 313. de la Jaille-Noillet, v. d'Avoine. Jaicion, 111, 318. de J. iga. (comtes), v. de la Guiche. Jalian, 111, 518. de Jalla s de la Barre, III 318. de Jillot de Bernmont, I. 440. J.mart. 111. 319. Jambon de Sant-Car, I, 440, de I mb org 1, 440. Jam . 111. 519 de J mes 111. 319. de in Jaminier . v. Gillebert. de Janaillar, III. 319. Janart. III 319 de Jini hie 111. 320. Janus de Gabrere, I, 441. Janin de Ma oncourt. I. 441. de Janiey. Il, 420. de Jonnel de Be vat III 420. Janvre de la Bouchetière, 1, 441. de Janvry. v. Cosme. Juquard IIL 321. Jaque in en Bargogne III. 321. Jaquelin , en Franche-Comté, III, 321. Ja mot d'A delard, I. 442. Jamot de Neuilly, V, 153. Jaquotot, 111. 321. dn Jacd. II. 189. des Jurdios, en Lorraine, III. 322. des Jardins, en Normandie III, 322. des Jardins, à Paris, III, 322. de Jarige. 1, 442. de Jarnage. I. 442. de Jarnigan, I. 443. de Jarniost. ø. Henri. Jarno de Pont, 1. 443. de Jasney, III 322. de Janber! de Rassiols, I. 443. de Jancourt 1. 443. de Jaucourt (marquis), ø. de Digoine. Jaucourt de Janlin, 111, 322. de Jannay. I. 444; II. 487; IV, 473. Jansselin de Brassay, I, 444. Javelle, III, 323. de Javon, v. de Baroncelli. le Jav, III. 321. Jeannin, III, 324. Jeannot, III. 324. Jehannin, 111, 324. Jehannot, en Bretagne, III, 326. Jehannot de Bartillat, III, 325.

Jenin, en Barrois, I. 444. Jenin, en Lorraine, I. 444. de Jerph mion, III. 326. le Jonne en Normandie, III, 327. le Jeme, à Paris, III 327. le Je me de la Furjonnière, I. 444. de Je mes d'Ep noles, ill, 327. de Juannis, III. 327. Jobal de Pagny, I 445. Jobert. en Champagne, Ill , 327. Jobelot, de Montureux, ill, 328. Johert, III. 328 Joret de l'Esconblière, III, 328. Jo et de Kervillart Ill, 328. de Joifrey, en Bresse, I, 445. Joffron, Itt, 328. de Joigny (marquis), v. de Blondel. de Jainville Ili, 32%. Jolivet de Vannes, lil. 329 July, en Normandic, Ill, 330. J dy de Fieury, 111. 329. Joly de Mantoche, Ill, 330. Joly de More, . I. 445. Jon herycx, Ili, 330. de Jonquières. v. Fauque. de Jonvelie, I. 445. de Jon ac (comtes), v. d'Esparber. Jurdain de Grammond 1. 446. le Josne-Conta., 111, 331. de Jossaud, III, 331. Jose, III, 331. Josset, III, 332. de Jissonin, Ill, 332; IV, 474. de Jotemps, v. Perrault. Jouard. III. 334. de la Jouchat, v. Gentil. Jonenne on Jouanne, III, 335. Jouenne d'Esgrigny, III, 334. de Jouffrei, III 335. Jouffrey, en Dauphine, I, 446. de Jouffrny, 111. 355. de Jongla, I. 446. de Jouques (marquis), v. d'Arbaud. de Jour, 111, 336. Janrdain, I. 447; III. 336. Jourdain de Boistillé, 1, 446. de Jourlan. I, 447. des Jours de Masille, III, 336. de Joussineau. I. 447. de Joux, 111, 336. de Jouv. en Barrois, III, 337. de Jony, en Lorraine, III, 337. de Jony, à Paris, III, 337. de Jony, en Touraine, III, 337. de Joven, 1, 447. de Joses, I. 447. Juliert de Bonville, Ill, 337. Juchanit, I. 447. Inchereau de Saint-Denys, I, 448, de Juges, II, 189, de la Jugie, 111, 338.

de Jupan, v de Charpy.
de Juie, 111, 338.
Juif, 111, 338.
de Juigné, 1, 448.
de Juigné, (marquis), v. le Clerc.
Juillart 111, 336.
de Juillard de Longchamps, V, 154.
de Julianis, I, 448.
Julien, I, 448.
Julien d'Arpentigny, I, 449.

Juliotte, III, 338.
Jullien, I, 449.
Juliotte, III, 338.
Jullien, I, 449.
de Jumelles (marquis), v. d'Aoust.
Junet, III, 338.
de Jussey, I, 450; III, 339.
de Jussey, I, 450; III, 339.
de Juyé de Moric, III, 340.
de Juyé de Saithe, III, 340.

### K

de Kaer, V, 155, 157. de Kaerbout, I, 451. de Karnazet, III, 341. de Kater, I, 451. de Kellermann, III, 342. de Kératry, III, 342. de Kerboudel, I, 451. de Kercadie, v. de Larlan. de Kercado (barens), s. le Sénéchal. de Kerckem, V, 157. de Kerckhove, III, 342, 343. de Keremprat, v. le Jacobin. de Kerkadiou, v. Le Goff et Quintin. de Kergorlay, III, 344 de Kergournadech, III, 347. de Kerguelen, III, 348. de Kerguelen de Mendic, III, 348. de Kerhoent I, 451.

de Kerimel, 452. de Kerivon, v. le Guales. de Kerjan, v. le Guichoux. de Kerlidec, v. Andre. de Kermel, I, 452. de Kernisan, v. Anger. de la Kerodais, v. de Miniac. de Kerouartz, 1, 452. de Kersalaun, v. Euzenou. Kerver, I, 452. de Kessel, III, 348. de Kessel, v. Lesné-Harel. de la Ketulle, III, 349 de Kiecler, I, 452. de Klasten, I, 453. Klein, III, 349. Klopstein, III, 349.

#### L

Labassée, III, 350. Labat, III. 350. de Labay de Viela, III, 350, Labbé, en Bretagne, III, 350. Labbé de Coussey, I, 453. Labbey, en Franche-Comté, III, 351. Labbey, on Normandie, III, 351. Laborey de Salaus, III, 352. Laboulie, III, 352. du Lac, à Paris, III, 356. du Lac de Chemerolles, III. 354. du Lac de Monteil, III. 355. du Lac de la Perrède, III, 356. du Lac de Puydenat. III, 356. du Lac de la Vallée, III, 355. du Lac de la Voulte, III, 352. du Lac v. Perrip. de Lacan, p. de Molinier. de Lacarelle, p. la Roche-Poncié. de Lacelle de Châteauclos, III, 356. de Lacépède (comtes), v. de la Villesur-Illon. des Lacs d'Arcambel, III, 356.

Ladvocat de la Crochays, III, 357. Ladvocat de Sauveterre, III. 358. de Lagny (barons), v. Regnard. Lageille de Courtagnon, III , 358; IV, 409, 475. de Laidet, III, 359. de Laigle la Montagne, IH, 360. de Laigue, f, 454. de Laincel, III, 361. de Laire, en Auvergne, III, 562. de Laire, en Dauphine, III 369. des Laires, 111, 363. Laisné, 1, 455. Laisné de la Bonnière, I, 455. Laisné de Pavilly, I, 455. Laisne de Torchent, 1, 455. de Laistre, en Champague, III, 365. de Laizer-Siougeat, I. 456. Laieman de Waitte, III, 364. de Laieu, en Bourbonnais, Ill, 365. de Lalen, à Paris, III, 364. de Lalis de Maraval, I, 456. Lallemant, on Berry, III, 366.

Lallemant, en Champagne, III, 365. Lallemant, à Paris, III, 366. ·Lallemant de Nantouillet, III, 366; IV, 475. de Lalve, III, 368. de Lamarck, v. de Monet. Lambert, à Paris, I, 462, 463. de Lambert, en Perigord, I, 456; III, 259. 369. Lambert du Fresne, I, 462; V, 158. Lambert de Frondeville, III, 368. Lambert d'Herbigny, I, 463. Lambert de la Londe, I, 462. Lambert de la Pommeraye, I, 463. Lambert de Rigourdaines, I, 461. Lambert de Thorigny, I, 462. de Lambilly. I, 463. de Lambouc, III, 370. de Lamboul, III, 370. Lambrecht, III, 330. de Lambrey, III, 370. de Lamesan, Ill, 370, 371. de Lamet, III, 372. de Lameth, III 372. de Lamiable I. 464. Lamirault, I. 464. Lamiré, Ill, 374. de Lammerville, v. Heurtault. de Lamoignon, III, 374. de Lamourous, I, 464. Lampinet de Navennes, I, 465. Lamy, en Limosin, 111, 378. Lamy, en Normandie, III, 377. Lamy, à Paris, III, 376. Lamy, en Touraine, 111, 377. L my de Bezanges, III, 378. de Lamy de Boisconteau, III, 378. de Lamy de Cuc, 111, 377. Lamy de Moulins, III, 377 Lamy de la Perrière, III, 376. Lamy de Tubœuf, III, 376. Lamy de Villiers-Adam, III, 376. de Lanans, III, 378. de Lanans (comtes), v. d'Iselin. de Lanascole, v. de Quemper. de Lancheneil (marq.), v. de Meaulne. de Lancize, III, 379. de Lancrau de Bréon, I, 465. de Lancre, v. de Spens. de Lancry, II, 189. de Lancy de Raray, I, 465. de Landeis, 111, 379. de Landal, v. de France. de la Lande, v. Lauvergnat et l'Église. de la Lande d'Airou (barons), v. de Grimouville. de Laudes d'Houville, III. 379. Landes de Saint-Palais, II, 189; III. de Landres, III, 381. de Lands.

de Landskronn, v. de Quadt. de Laneau, I, 466. de Laneau (comtes), v. du Fourc. de Lanfrey, I, 466. de Langault, Itl, 381. Lange, on Franche-Comté, III, 381de Lange, en Lyonnais, III, 382. de Lange, v. Gontier. de Langeac (comtes), v. de Lespis nasse. de Langes de Lubières, I, 466. de Langheac, III. 382. de Langlade, v. Girard. de Langle, 1, 466. Langlois du Bouchet, III, 383. Langlois de Cheviguy, III. 384. Langlois de la Fortelle, III, 384de Langon, I, 466. Languet de Gergy, III, 385. Lanjuinais, III, 385. de Lanmary, p. de Laurière. de Lannoy, I, 91; II, 68, 189. des Lans, v. de Chaignon. de Lantage, III. 385. de Lantenne, III, 386. de Lanteuil (vicomtes), . de la Gave. 1 3 Lanusse, III, 386. de Laparra, III, 386. de Laralde, III, 386. de Larchant (barons), v. de Grimouville. Larcher, en Bretagne, III, 387. Larcher, en Normandie, III, 387. Larcher d'Esternay, III, 588. Larchier de Courcelles, I. 476. de Laréal, v. Belin. Largentier, III, 389. du Largez, III, 389. Largier, 111, 390. de Larlan de Kercadio, III, 391. de Larmandie, V, 170. de Laron, V, 172. de Larrard, I, 477. de Larrey, I, 477. de Larrey (marquis), p. de Faberts de Larrinville, III, 391. Larsonnier, III, 391. de Lart, en Bretagne, III, 392. de Lart de Rigoulières, 117, 392. de Larveuil (vicom.). v. de Louan. Lasnier, en Anjon, 111, 302. Lasnier, à Paris, III, 393 de Lassalle-Cezeau, IV. 340. le Lasseur, III. 393. de Lassigny, v. le Clerc. de Lassus, en Guienne, I, 478. de Lastic, I, 478. de Lastours (marquis), v. Davidde Latger, I, 478, II, 189. de Latier-Bayane, III, 393.

de Latil, III, 394, de Latrecey, III, 394. de Lattaignant, III. 305. de Lattre, en Cambresis, III, 396. de Lattre, en Picardie, III, 396. de Lattre d'Ayette, III, 396. de Lattre-Doby, III, 397 du Lau d'Alemans, III, 397. de Laube, I, 479. de Lauberie, III, 398. de Laubespin (barons), v. du Tartre. Laudinot, III, 398. de Laudun, III, 399. de Langier de Beaurecueil, III. 409. de Laugier de la Garde, III, 402. de Langier de Thoard, III, 401. de Laugier Saint-André, III, 402. de Laumoy, III, 403. de Launay, v. Massot. de Launay-Courson (comtes), v. de Lamoignon. de Launoy, en Champagne, III, 404. de Launoy, en Lorraine, III, 404. de Launoy, en Normandie, III, 403. de Laur de Lescun, III, 405. Laur de Marmoulières, III, 406. de Lauragais (ducs), v. de Brancas. Laure, on Daughine, III, 407. Laure-Chabert, f. 479. de la Laurencie. III, 407. de Laurencin, III, 408. Laures, I, 479. de Laurens de Beaujeu, III. 410. de Laureus de Brue, III, 409. du Laurens de Chivry, III, 411. de Laurens de Joreau, III, 410. Laurens de Lézignac III, 411. Laurens de Puginier, III, 411. Laurent, à Paris, III, 412. Laurent de la Groye, III, 413. des Laurents de Brantes, III, 413. de Laurins, I, 479. de Laurière Lanmary, III, 414. de Laurière-Moncaut, III, 413. de Lauris d'Ampus, 1, 479. de Lauriston (marquis), v. Law. de Lauthier, III, 414; V, 440. de Lautrec (vicomtes), v. de Voisins. de Lauvergnat, IV. 415. Lauwereyns, III, 330. de Lauzières (barons), p. de Jougla. de Lauzon, I, 480; III, 415, 416. de Laval, v. d'Albert et de Lancy. de Lavardac, I, 48o. de Lavaulx, III, 416. de Lavaur, I, 481. de Lavechef, I. 482. de Lavedan, III, 418. de Lavenne. IV, 417. de Lavie, III, 419. de Lavier, I. 482.

de Lavoncourt, III, 419. de Lavny, c. Boor. L.w de Lauriston, III, 419. Lav. III. 420. le Lay, III. 420. de Léas, III, 421. de Leau, III, 422. de Leaumont, III, 424. de Leberon, III, 424. de Leautaud, III, 424. de Leautoing, III, 425. Lebrun de Rabot, IV, 419; V, 441. de Lecey, III, 426. de Leffe, III. 426. Leger, III, 427. Lèger de Blanque, III, 427. Legier, en Poitou, I, 482. Legier de la Borde, III, 427. Legier de Jussey, III, 427. Légier du Plessis, III, 427. Legier de la Tour, III. 427. Légier de Vounan, III, 427. de Léglise, I, 482. de Leignier, III. 428. de Leimarie, I, 483. Lemarrois, III, 428. de Lemmery, v. Barrois. de Lemps, I. 484. de Lenche, III. 428. de Lenelos, p. du Wicquet. de Lencquesaing, V, 174. Lenet III, 429. Lenfant, à Paris, III. 429. Lenfant de Bormes, III, 429. de Leuglantier, III, 429. de Lanharré III, 430. de Lenoncourt (comtes), v. Sublet. de Lentilhac, I, 484. de Lentilhac, v. de Griffoules. de Lentrip, III, 430. Léonard, en Beauvaisis, III, 431. Léonard, en Normandie, III, 431. de Leouze, III, 431. de Lérette, 1, 484. Lériget, I, 485. de Lers, I, 485. de Léry (vicomtes), v. Cauchou. de Lescarnelot, III, 431. Lescot, III, 431. Lescot, en Brie, I, 485. Lescot, cn Dauphine, I, 485. de Lescouet, III, 431. de Lescun, 111, 405 de Lescut, en Lorraine, I, 485. de Lesdiguières (ducs), v. de Blanchefort. Leshénaut. I. 486. Lesné-Harel, III, 432; IV, 475. de Lespinasse, I. 486; III, 433. de Lespinay de Bodouan, I, 488. de Lespinay de Marteville, I, 468.

```
de Lesquen de Largentais, L 489.
de Lesquen de la Villemeneust, L.
Lesquevin, III, 435,
de Lessau, II, 68.
de Lestang de Villemont, I, 489.
de Lestang de Vinay, I. 440.
de Lestrade-la-Cousse, I. 490.
de Lestrange, L. 492.
Letellier-Blanchard, I, 102
de Leugney, III, 436.
de Leusse, I, 492.
de Lenville (marquis), 9. Olivier.
de Leval, IV, 427.
Levert, III, 437.
de Levesville (vicomtes), v. de Hallet.
de Levezie, I, 492
de Leviguem (comtes), v. Lallemant.
 de Leyssin. <u>I.</u> 402.
Lhuillier, III. <u>437</u>.
 de Liandras, L. 493.
 de Lias (barons), v. de Lustrac.
 de Libaudière, III. 439.
 de Libertat, III, 439.
 de Lierre, II, 112.
 le Lieur, III, 440.
 le Lieur, en Vendômois, III, 441.
 de Lieuron, III, 441.
 le Lièvre de la Grange, L. 493.
 de Ligardes (marquis), v. de Montle-
    sun.
 de Lignac, v. Babin.
 de Lignery (marquis), v. d'Espinay-
    Saint-Luc.
 de Ligaiville, III, 441,
 de Ligny, I, 496.
 de Ligny, en Barrois, I. 496.
 de Ligny, en Cambrésis, I. 4
 de Ligny, en Soisonnais, <u>I</u>, <u>496.</u>
de Ligot, <u>III, 443.</u>
 de Limans, v. de Truchier.
  de Limaye (barons), v. de Coriolis.
 de Limesy (marquis), v. de Toustain.
  de Limoges, II, 68
  de Limosin d'Alheim, I, 496.
  de Limours (comtes), v. Hurault.
 de Linage, III, 443.
Linglois, III, 444.
de Liniers, III, 444.
  du Lion, en Gascogne, I, 501.
  de Lionne, I, 502.
de Lions, III, 444
de Liotaud, I,
  de Liouville, III, 445.
  de Lisle, en Lorraine, I. 502.
  de Lisle de Taulane, I, 502.
  de Lissac, v. de la Porte.
  de Lissalde, I, 503.
  de Livernière, v. de Bruc.
de Livron, I, 505.
  de Lisac, 1, 505.
```

```
de Lobet, L 506.
de Locart, III, 445.
de Locmaria (marquis), v. du Parc.
de la Loëre, L. 505.
de la Loge, III, 446.
de Logère, v. de l'ontaines.
des Loges, L 507.
de Loges, en Bourgogne, I, 506.
des Loges, en Bretagne, I. 507.
des Loges, en Normandie, I. 506.
de Lohéac, IV, 114.
Loir du Lude, L. 507.
Loisson, en Champagne, I. 507.
Lombard, III, 447.
Lombard de Montauroux, III, 446.
de Lombillon, L 508.
de Loménie, 1 508.
de Longchamp (marquis), v. de Ron-
   cherolles.
de Lougchamps, v. de Juillot.
de Longecombe, 1, 508,
de Longeville III, 447.
de Lougprey, v. Goeslard.
de Longueval (princes), I, 509.
de Longneval, en Périgord, I, 509.
 de Longvy, III, <u>448.</u>
Lonlay de Villepaille, <u>III, 448.</u>
de Loos, III, 448
de Lopis-la-Fare, I, 509.
 de Loques, III, 44g.
 de Loras, I. 510.
 de Lordat, L 510.
 de Loré, I, 510, 511.
 de Lorgeril, 1, 511.
 de Lorges (dues), v. de Durfort.
 de Lorichon, I, 511.
 de Lorme, 1, 511.
 de Lormey (barons), p. de Bordes.
 de Lormoy, v. le Gendre.
 de Lossandières, L 68.
 de Lostanges, I, 512.
 de Louan, en Bourbonnais, I. 512.
de Louan, en Soissonnais, I. 513.
 de Louan de Larveuil, I, 513.
 de Loubeus, II, 189.
 Loubert, I. 513.
  de Loubert de Martainville, I, 513; V.
    176 et 442.
  de Lonis, V, 245.
  de Loulle, I, 513; III, 449.
  de Loupiac, I, 513.
  de Loupiac de la Rade, I, 514.
  de Loupiat-la-Deveze, L 514.
  le Louterel, I, 514.
 de Louvat, III, 450.
du Louvat, III, 450.
  Louvel, II, 69.
  de Louvencourt, III, 450.
  de Louverot, III, 451.
  de Lonvois (vicomtes), v. de Can-
    chop.
```

Lonys de la Griffonnière, I, 313. de Lovat, Ill, 452. de Loyat, I, 514. de Loynes, ø. Paillot. des Lozières, ø. Bendry. du Laurt (marquia), ø. le Graa. de Luc (barons), ø. de Laire. du Luc (comtes), ø. de Vistimille. Lucas, Il, 69. du Lude (comtes), ø. de Daillon. du Lude, ø. Loir. de Luigné, ø. Dèau. Lnillier de la Chapelle, I, 515. Luillier de la Mazure, I, 515.

Lumagne, J, 515.
Luquet, III, 452.
de Lussan. e, Eaparbez.
de Lustrac, I, 515.
Luthier, es Toursine, I, 516.
de Luynes (duce), e. d'Albert.
Luyton, I, 516.
de Luziers, III, 452.
de Luziers, III, 455.
de Luziers, III, 456.
de Lyde, Y, 246.
dn Lyon, III, 456.
de Lyonnet, III, 456.
de Lyons de Moncheaux, III, 455.

#### M

Macé de Gastines, II. 1. de Macon, II, 2. de Macon, en Auvergue, II, 1. de Mscon, en Bourgogue, II, 1. Macquart, II, 2. de la Madelaine, v. de Malet. Madenc, I, 327. de Machanit (vicomtes), v. Pâris. de Magnac (barons), v. de Lestrange. de Magnan, v. de Foissard. de Magnane (marquis), p. de Racapé. Magneux, II, 2. Magnin, en Franche-Comté, III, 456. Magnin du Bouchage, 11, 3. Magnin du Collet, II, 2. Magnin de la Cornière, II, 2. Magnin de Moutroux, II. 2. de Magnoac (comtes), v. de la Barthe. de Magnoncourt, v. Henrion. de Maiche (marquis), v. Guyot de Malseigne. Maignol, II, 3. de Maillane, III, 222. de Maillane, v. Pellas. de la Mailleraye (marquis), v. de Grimouville. Mailloc, II. 69. Maillot, en Franche-Comté, 111, 456. de Maillot, en Normaudie, III, 456. Mailly de Lignol, II, 3. de Maineville (marquis), v. de Roncherolles. de Maintenon. v. d'Angennes. le Maire, II, 69 , III, 457. Maire de Bounguez, III, 457. de la Mairie, v. de Brivis. Mairot, III, 457. de Maisoncelle, v le Mercier. de Maisonneuve, p. du Rieu. le Maistre, en Dauphine, III, 457. le Maistre, en Lyonnais, 111, 458.

Maître, IV, 427; V, 186.

le Maitre, en Normandie, IV, 12. de la Maladière, III, 458. de Malarmey de Roussillon, III, 458. . Malart de la Varende, II. 5. de Malartic de Montricoux, II, 5. de Malbec, I, 91. de Malhosc, II, 6. de Maleden, IV, 429. de Malesherbes, v. de Lamoignon. de Malet de la Jorie, V, 187. de Malevande, II, 6. de Malfiance (barons) v. de Dion. Malfiance, I, 91. de Malberbe, II, 6. de Malherbe de Longvilliers, II, 8. de Malherbe de Meuvaine, II, 8. de Malherbe de Poillé, II, 8. de Malherbe de la Renaudière, II, 9. Malherot, 111, 458. de Malleval, v. de Brosse. de Mallevaud, V, 212. de Mallvande, 11, 6. de la Malmaison (vicomtes), v. du Tillet. de Malmazet, II, 9. de Malseigne, v. Guyot. de Maltzan, I, 150. de Malvirade, v. Sacriste. de Manancourt, v. de Folleville. de Mandelot, (comtes), v. de Bataille de Mandeville, v. d'Avoine. de Mandre III, 459. de Manent, III, 459. de Maniquet, II, 9. de Manissy, III, 459. de Maunevillette (comtes), v. de Crèvecceur. du Manoir, v. de Toustain. des Manoirs, v. le François. de Manoncourt, v. Hurault. de Mantoche, v. Joly. de Mantry (comtes), v. Bourrelier .

de Mascurean, II, 16

de Marandon, II, 9 de Marans (comtes), v. de Mesgrigny. de Maranville, p. Boutet. de Maraval, v. de Latis. de Marbœuf (marquis), v. d'Aché. Marc, en Dauphine, II. 9. de Marc, de Tripoly, II, 10. de Marchal, IV, 435. de Marchamp, V, 217. Marchand, en Franche-Comte. H, 10. de la Marche (vicom.), v. de Quengo. de Marches, II, 10. de Marcheval, v. Pajot. de Marcheville, I, 49. Marchier, III, 45g. de Marcillac, v. de Chambon. Maréchal de la Bretonnière, II, 10. de Marcnches, III, 460. Mareschat, en Brie, II, 11. Mareschal, en Dauphine, II, 11. Mareschal de la Bergerie, II. 11. de Mareschal de la Croix, II, 11. des Marets, II, 11. de Marenil, V, 218, 445. de Margat, II, 11; III, 460. de Marguerit, 111, 461. de Marguerittes, v. Gevaudan. Marie de Montfort, II, 41. de Marimont, v. Bertrand. de Marin III, 461. Marin du Molard, II, 12. le Marinier, V, 64. de la Mariouse, III, 462. de Marisy, II. 12. de Marle, 11, 69. de Marle, v. Hector. de Marliave, 11, 12, de Marmande, II, 12. de Marolles, v. Quatresols. de Marquessac, V, 224. de Marquessac, v. de Hautefort. Marquet, en Dauphine, II, 13. Marquet de Peyre, II, 13. Marquis de Salivet, II, 308; V, 325. de Marsanne, II, 14. de Martainville, p. de Loubert. de Martel, V, 64. de la Martellière, v. Rousset. de Marteville, v. de Lespinay. de la Marthonie, II, 14. de Martigues (princes), v. de Villars. Martine, II, 69. de la Martinière, en Bretagne, II, 14. de la Martinière, en Dauphine, II, 14. de Marville, II, 15. du Mas, III, 462. du Mas, en Rouergne, II, 15. du Mas de Peysac, II, 15. du Mas de la Roque. II, 15. du Mas de Soustre, II, 15. de Masclas (barons); v. de Villars.

de Masgonthière, v. Hugon. de Masson d'Authume, III, 427; IV, 436, 475. Massot de Launay, IV, 437. de Mathan, II, 16. de Mathay, III, 463. de Mathefelon (barons), p. de Chamagne. le Mattre, II, 16. de Mangiron, II, 17. de Maule (marquis), v. de Harlay. de Manlevrier (comtes), v. Colbert et Gouther. de Mauny (marquis), v. d'Estampes. de Maupas, v. Cauchon. Maupoint, II, 17. de Mauroy, III, 464. de Maussabré, II. 17; 111, 468. de Manssard, v. de Mengin. de Maussion. de Mautort, v. Tillette. de Mauvans, v. de Barcillon. de Mauvesin (barons), v. Ferrand. de Mauvilly (comtes), v. de Messey. Maximy, II, 18. de May, en Bretagne, II, 18. de May de Serches, II, 18. de May de Termont, II, 19. de May de la Vergne, II, 19. de Mayes, II, 19. Mazade, II. 19. de Mazan, v. de Fabre et de Sade. de Mazellière, V, 226. du Mazet, p. Igonain de Mazille (comtes), v. des Jours. de Méallet, V, 227. de Meaulne, II, 20. de Mée, v. du Tertre. de Meffrey, II, 21. de Mégille, v. Becquet. le Meil'eur, III, 473. de Méjanes, 11, 21. de Mejusseaume (vicomtes), p. du Gué. Molat, en Dauphine, II, 21. de Melet, en Agénois, II, 21. de la Meile (marquis), v. de Villars. de Mellet, 11, 22. de Mellet de la Vallée, II, 22.] Menage, 11, 23. de Mendic, v. de Kergnelen. de Menerbe, v. de Bermont. de Mengin, en Lorraine, II, 25. du Menil (barons), v. de Bonardi. de Menou, II, 26. de Meouille, p. Ailhand. de Mercastei, III, 473. le Mercier, II, 26. le Mercier de Maisoncelle, Il. 26. de Mercoirol (barons), v. de Thesan.

de Merediev, III, 481. de Meres, II. 27. de Merey (barons), v. Raclet. de Mergey, II, 27. du Merle, II, 27. des Merliers, 11, 28. de Merueys (barons), v. de Serre de Saint-Roman. de Mery de la Canorgue, IV, 439. de la Mesangère, v. Scot. de Mesgrigny, I, 28; IV, 444. de Meslay, (barons), d'Angennes. Mesnager, II, 69. le Mesnager, en Bretagne, II, 29. le Mesnager de Tanouarn, II, 347. du Mesnil-Garnier (marquis); v. de Morand. de Mesnilglaise, e. de Droullin. de la Messelière (marq.), v. Frotier. de Messey, II, 29. de Messey (barons), v. du Merle. de Meudon, II, 29. de Meudon (barons), v. de Servient. de Meulent, II, 29. Menlh, III, 483. de Meardrac, II, 29. de Meurdrac d Amigny, II. 30. de Menrdrac de Flottemanville, II, de Meurdrac de Mendinets, II, 30. de Meyrie, II, 3o. de Mézières (marquis), v. de Bethisy. de Mézières (barons). v. d'Espinay-Saint-Luc. de Michal, II. 30. Michel de Cambernon, II, 31. de Michel du Roc, II, 30. des Michels, 11, 31. le Mière, en Normandie, II, 31. le Mière de Mirancourt, II. 32. de Miers (harons), v. de Sambucy. Miette, III, 398. Milet de Mureau, III, 483. de Milhau, 11, 32. Millet, II. 32. Milletot, II. 33. de Milly, I, 92. de Milly, (comtes), v. de Thy. Minard, 11, 33. de Miniac, 11, 33. le Mintier, 11, 34. de Miral, v. de Malbosc. de Mirandol, II, 34.

de Mirepoix (barons), p. de Batz.

de Mirevaux, v. Ebrard.

de Miroudot, v. du Bourg.

de Mison (marquis), v. d'Arbaud.

de Mittersbach, v. d'Oberlin.

de Mirmande, v. des Seguins.

Miron, 11, 35.

Mittalier, 11, 35.

de Modene (comtes), v. de Remond. de Moges, II, 35. de Moissac, v. d'Esmivi. de Molac (barons), v. de Quengo. de Molac (marquis), v. le Sénéchal. de Molans (comtes), v. d'Amedor. de Molans, v. d'Urre. da Molard (vicomtes), v. de Barres. da Molard, v. Imbert. du Môle, v. de Truchis. de Molènes, III, 485. de Molenghem (marq.), v. de Bryas. de Molières, III, 486. de Molinier de Fabrègues, II, 35. de Molinier de Lacan, II, 36. de Molondin. (barons), v. d'Estavayé. de Momas, II, 36. de Monaco (princes), v. Grimaldi. de Moncau, v. Gentil. de Moncaut, v. de Laurière. de Moncheaux, v. des Lyons. de Monclar, II, 190. de Moncroc, v. Gripière. Monérie, II, 36. de Monestay, III, 486. de Monet de Lamarck, II, 69; III, 488. de Mongenet, II. 36. de Mongcot, II, 37. de Monier, II, 37. de Monpaon (barons), v. de Rosset de Fleury. de Monregard (marquis), v. Amelot. de Monregard (barons), v. de Chambarlhac. de Mons, II, 69, 189. de Mons de Cabreirolles, II, 37. de Mons, v. de la Roque. de Monsabert, v. Goislard. de Monspey, 11, 37. de Monstrelet, v. de Jambourg. du Mont 111, 488. du Mont de Bainast, II, 38. du Mont de Braulieu, II, 38. du Mont de Courset, III, 488. du Mont de Lage-Rideau, II, 38. de Montagu d'O, II, 38. de Montagut, II, 190. de Montagut (barons), v. de Verdelin. de Montaiguillon (marquis), v. Autis de Villemontée. de Montaran, v. de Roche. de Montard, V, 229. de Montauban, v. de Flotte, de Montaurant, v. Igonain. de Montauroux (marquis), v. Lombard. de Montausier (ducs), v. de Sainte-Maure. de Montaut (barons), v. de Voisins.

de Montbas (vicomtes), p. Barton. ...

de Montboissier, p. de Beaufort. de Montreuil, II. 46. de Montbreton, v. de Marquet. de Montreuil (marquis), v. de Ronde Montbrun, II, 39. de Montcalm Gozon, 11, 30. de Montchauvet (barons), p. d'Amphernet. de Montciel, p. Terrier. de Montcléra (marquis), p. de Gide Montdardier, v. d'Assas. de Mont d'Or, II, 40 de la Monteilhe, v. d'Aubier. de Monteudre, II 40. de Montesquiou, V, 231 du Montet-la-Terrade, II, 40. da Montet, p. de Fisson. de Montfalcon (comtes), v. d'Adhémar. de Montfaucon, II. 41. de Montferrand (comtes), y de Fauhournet. de Montferrat (marquis), v. de Berral. de Montfleury, v. de Gajot. de Montfort, II, 41. de Montfort. v. d'André. de Montfurou, v. Garnier. de Montfuron (marquis), v. de Valbelle. de Montgauger (marq.), v. de Guast. de Montgermont, v. Drouet. de Montglas (marquis), v. de Harlay. de Montgommery, 1, 421. de Montguers, v. de Gantier et Guichard. de Montbuchon, I, 331. de Montiguy, 11, 43. de Montillet, II, 43. de Montillet, v. de Roche. de Montian, II, 69. de Montjustin, v. de Guilhens de Montléans (comtes), v. de Maugide Montlezun, II, 43. de Montlivault, v. Guyon. de Montmagny, v. Huault. de Montmartel v. Pâris. de Montmelas (marquis), v. d'Arod. de Montmirel, p. d'Angenues. de Montmorillon, II, 44. de Montmurat, III, 490. de Montoison II. 45. de Montoussin, v. de Rabaudi. de Montpaon, v. de Faure. de Montpezat (d'Ainezy), IV, 451. de Montpezat (marquis), v. de Trémolet de Montplaisir (comtes), v. de Bruc.

de Montpouillan (barons). v. Sacriste.

de Montrame, v. du Tillet.

de Montravel, v. Tardy.

cherolles. de Montrevel (com.), v. de la Baume. de Montrevost, v. de Perrault. de Montri (comtes), v. Alexandre. de Montrichard, Il, 47. de Montriconx, v. de Malartio. de Montrognon, II, 311. de Montrond, II, 47. de Monts, II, 47. du Mont-Saint-Martin (vicomtes), v. de Graffenil. de Montureux, ø. Jobelot. de Monval, v. de Fressis. de Morance, V. 353. de Morancé (barons), v. Chaponaya de Morand, II, 48. de Morard d'Arces, II, 48. Moreau de la Rochette, III, 490. Morel, II, 48, 487; III, 491; IV, 473. de Moreton-Chabrillant, Il, 71. de Morges, II, 72. de Morlas, II, 190. de la Morre, Il, 72. de la Morte, III, 492. de Morteaux, en Languedoc, III, 493. de Morteaux, en Normandie, 111,493. de Mortières, v. de la Planche. de Morvilliers (comtes), p. Labbé. de Mosnard, en Poitou, II, 73. de la Mothe, II, 73. de la Mothe d'Usseau, v. Viart. de la Motte, II, 73. de la Motto-Berbier du Metz, V, 312 de la Motte du Breil. de la Motte (vicomtes', v. de Beaufort de Montboissier. des Mottes (merq.), v. d'Ennetières. du Mouchet, II, 74. Mouchet de Vauzelle, II, 74. de Mouleydier, III, 493; V, 442. de Moulins II, 74. Moullart, II, 75. de Moussy, II, 190. de Mouzé (vicomtes), v. de Voyer d'Argenson de Mugnans, III, 496. Mugnet de Varange, III, 496. de Mulinen, II. 75. de Murat, I. 400. de la Mure, v. de Rivière. de Mureau, v. Milet. de Murinais, v. d'Auberjon. de Murol (marquis), v. d'Estaing. Musnier, II, 77 Musnier de la Converserie, IL, 76; 111, 496. Mustel, 111, 498.

de Musy, III, 499. de la Myze, 11, 77.

### N

de Nadaillac (marq ), p. du Pouget. de Nevet, II, 91. de Nadal. V, 233. de Neyret II. 91. de Neyrieu, IV, 10. de Nagu, IV, 1. de Najac, 11, 78. Nicod, IV, 10. de Najac, p. Gineste. Nicolai II, 91. de Nam, 11. 78. Nicolas de la Costo. II, 92. Namy de la Forêt, IV, 2. Nicolau de Poussan, II, 92. Nance. IV, 5. Nicole, en Dauphine, II, 92. de Nancré (comtes), v. Dreux. de la Niepce. IV, 11. de Nanterre, 11, 85. du Nièvre, II, 92. de Nantes, en Dauphiné. II. 85. de Nizaro (princes). v. de Brancos. de Nantes, en Provence, 11, 86. de Noaillan, 11, 95. de Nantenil (barons), v de Vergeur. Noble du Revest, IV. 14. Nantier, en Normandie, 11, 86. des Nobles, IV, 14. de Nantouillet (comtes), v. Lallede Noblet, en Beauce, II, 96. mant. de Noblet de Chennelette, II, 96 de Narbonne, II, 190. de Noblet, v. Thibaud. de Narcillac (marquis), Pandin. du Nod de Charnage, 11, 96. Nardin, IV, 3. Noël, II, 97. de Nattes d'Estagnol, II, 87. Noel de Voulzy, II, 97. de Naturel, 11, 87. de la Nogarède, II. 97. Nau, en Anjou, Il 88. de Nogeut (barons), v. de Rancher. Nau, en Bretagne, II, 88. Nau, à Paris, II, 87. de Nogent (comtes), p. du Tillet. de Nogentel (vicoutes), v. de Graimherg. Nau des Arpentis, II, 88. Nandin, II, 89 du Nogues II, 98. de Nauroy, 11. 69 de Noinville (comtes), v. Durey. Nautonnier, 11, 89. Noir de Lancin, II, 98. de Navailies (barons), v. d'Esclaux. de Nolivos, 11, 99. de Navaisse, IV. 3. de Noirmoutier (ducs), v. de la Tréde Navarro, p. Arance. moille. Nompére de Champagny, IV, 15. de Navennes, p. Lampinet. le Normand, IV, 16. Navier, en Lorraine, 11.89. Navier de la Berliere, 11, 89. le Normand de Bretteville, V, 234. Nay de Richecourt, IV, 4. le Normand d'Etioles, II, 99. de Naylies, II, 89 de Normanville, II. 100. de Nédonchel, IV, 4. de Norville (comtes), v. d'Espinayde Néel de la Caillerie, IV, 5. Saint-Luc. de Néel de Caïron, IV, 6. de Norvins, v. de Marquet. de Notaire, IV, 16. de Neel Sainte-Marie, II, 89. de Néelle-Falvy, V, 234. Nottret de Saint-Lys, II, 102. Neret de Lery, II, 90. Noury, à Orléans, II, 102. de Nesmond, IV, 7 du Nouy, II, 103. de Netlancourt, IV, 9. de Noviant, IV, 16. de Neublans IV, 6. de Novillars, v. Girod. le Neuf, II, go. de Noyelles (marquis), v. de France. de Nozeroy, II, 103. du Nozel, v. Rapine. de Neuflize. (barons), v. Cauchou. de Neufville, 11, 69. de Nenfville, v. Cretien. de Nuchèze, 11, 103. de la Neusville, v. le Quieu. de Nully, 1V, 454. de Neuilly, v. Jacquot. de Nully, v. de la Roche-Poncié.

de Neulette, v. de Briois.

de Neuvic (marquis), v. de Mellet.

de Neuville (comtes), v. de Lattre.

de Nupces, 11, 190.

le Ny de Kersauson, IV. 16.

O

d'O, IV, 17. d'O. (marquis), v. de Montagu. d'Oberlin. II, 104. Odart de Rilly, IV, 19. Odde-Boniot, II, 105. Odoart de Villemoison, IV, 19. Odoin, II, 106; IV, 19. d'Offray, II, 106. d'Oilliamson, II, 106. d'Oiselet, 11, 107. d'Olargues (barons), p. de Thésan. Olivet, IV, 20. Olivier, au Comtat, IV. 460. Olivier de Beaujarry, II, 107. Olivier du Clos, II, 108. de l'Olivier de Reottier, II, 108. Ollier de Champfort, II, 108. d'Ollières, v. George. Ollivier, en Bretagne, IV, 22. d'Olonne (com.), v. de la Tremoille. Olymant, II, 108. Onffroy, ou Honfroy, II, 108. Onfroy, en Normandie, II, 109. Onfroy, au comté d'Eu, II, 109. d'Ongles (barons), p. d'Arbaud. d'Onz-en-Bray (comtes), v. Pajot. d'Oraison, II, 109 d'Oraison (marquis), v. de Fulque. d'Orange (princes), v. de Chálons. d'Orchamps, IV, 22, 23. d'Orcières, IV, 22. d'Ordre (barons), v. du Wicquet. d'Orfenille, IV, 23. d'Orges, Il, 110.

d'Orgeval, v. Barrois. d'Orglandes, II, 110. d'Orgneil (barons), v. de Tilhet d'Origny, I, 49. d'Orival, IV, 24. d'Orlan de Polignac V, 247. d'Orléans, IV, 24 d'Orléans de Rère, II, 111. d'Ormenans (marquis), v. Boitouzet d'Ornac, v. Bruneau. d'Oro de Pontonx, II, 111. d'Orry, II, 112. d'Orsans, III, 42. d'Orval (ducs), v. de Béthune. d'Orville, II, 112. d'Orvilliers p. Vialart. Oryot d'Aspremont, III, 43. d'Osmond, IV, 44. d'Ossary, IV, 46. d'Ostrel, II, 112. Oudan, II, 113. Oudet, II, 113. d'Ourches, II, 113. d'Ourouer (marquis), v. de Grivel. Outrequin, IV, 46; V, 442. d'Ouville, en Normandie, (4 familles de ce nom), II, 114. Ouvrelouil, II, 114. d'Ouvrier, IV, 47 d'Oyselet, II, 115. Ozanne, II, 115. d'Ozery, v. Hulot. d'Ozillac (marquis), v. dEsparbez. Ozillard de Villemanzy, III, 115.

P

de Pacius, en Dauphine, II, 115. de Pacy (barons), v. de Goujon de Thuisy. de la Pagerie, v. Tascher. Pagès II, 190. Pages d'Assas, II, 116. de Pages de Copons, II, 115. Pages de Mauren, II, 116. Pages de Porcaries, II, 116. de Pagny (comtes), v. Jobal. de la Pailleterie, v. Davy. Paillot de Loynes, II, 116. Pajot de Villers, IV, 47. de Palhasse, II. 155. de Palluau (comtes), v. de Clérambault. de la Palud, v. de Beauvoir. de Pamèle (barons), v. de Blondel.

de Pampelune, II, 155. de Panat (comtes), v. d'Adhémar. Pandin de Narcillac, II, 155. de Panisse, v. de Marc-Tripoly. Pape de Saint-Auban, II, 156. de la Papotière, v. l'Ecuyer. de Parabère (comtes), v. de Momas. du Parc, II, 156. du Parc, v. de Lavechef. Parchappe, II, 157. de Pardaillan, v. Daulède. de Pardaillan (comtes), v. de Momas. de Pardaillan (vicomtes), v.de Segur. de Pardessus, IV, 48. Parent, II, 190. de Pâris, à Paris, II, 157. Pâris de Branscourt, II, 158. Pâris de Forfery, II, 158.

Páris de Montmartel, II, 157. Pâris de Philippières, II, 158. de Parisot, IV, 53. Parisot de Senailly, II, 158. de Parny, v. de Forges. Pascal de Satolas, II, 158. de Paschalis, v. de Guilhem. Pasquier de Franclieu, IV, 54. du Passage, 11, 69. Passerat de Silans, II, 159. de la Pasture, I, 92; IV, 55, 475. Pastureau, IV, 57. Patry, 11, 159. de Paulmy, v. Voyer, da Pavillon, p. Ollivier. de Paviot, 11, 159. de Payan de la Garde, II. 159. Payen de la Bucquière, V, 255, et 442. de Peccaduc (vicomtes), v. Picot. del Peirou de Bar, II, i6s. de Pelafol, II. 163. Pelet, en Artois, II, 160. Pelisson, IV, 57. Pellas de Maillane, II, 161. Pelletier de la Garde, II, 161. le Pelley-Mennetot, II, 162. le Pelley-Saint-Loup, 11, 162. Pelourde, II, 162. du Peloux, en Dauphiné, II, 162. du Peloux de Cleriveau, II, 163. Pene de la Borde, II, 163. Penfentenyou, II, 163. de Penthièvre (comtes), p. de Brosse. du Perchay, v. de Guiry. de Perdrix, en Dauphine, II, 164. le Pereuno, II, 164. de Peret, en Quercy, II, 164. des Périchons (barons), v. Gemier. de Pérignan (barons), v. de Rosset, de Fleury. de Perigueux, V, 255. de Perissol, 11, 165. de Pernan, v. Gedoyn. du Pérou, v. de Beraud. de Perrachon, II, 165. de Perrault, II, 165. de Perray, v. Harpaillé. Perreau, V, 23g. Perrenot, IV, 57. Perret, en Dauphine, II, 166. Perrey, IV, 58. de la Perrière (marquis), v. Lamy. Perrin, en Provence, 11. 166. Perrin de Brassac, II, 167. Perrin de Précy, II, 166. du Perron, v. Anisson. Perrot, II, 191. Perrotin de Barmond, IV, 59, Perrotin de Bellegarde, IV, 59. Perrotin de l'Etang, IV, 59.

du Perroux (comtes), v. Conthier d'Auvillars. do Persan v. Doublet. de Persange, v. de Laurencin. dn Pertuis, II, 191. Petiot de Taillac, IV, 160, Petit, 11, 69. du Petit-Thouars, v. Aubert. de Peyrelongue, v. Auber. du Peyroux, II, 191. 1 de Peysac (marquis), v. du Mas. de Philibert, II, 192. de Philippières, v. Pâris. de Piat, I, 49. de Picot, II, 69, 192. Picot de Peccaduc, IV, 60. de Piédone d'Héritot, IV, 62 is de la Pierre, IV. 61. de la Pierre de Fremeur, II. 193. de la Pierre de St.-Hilaire, II, 193. de Pignan (marquis), v. de Baschi. le Pileur, II, 69. de Piles (marquis), p. de Fortia. du Pilhon, en Dauphine, 11, 195. de Pilles (barons), v. d'Andree. de Pilles (comtes), v. de Gironde. Pillod en Picardie, II, 194. de la Pimpie, II, 194. du Pin de la Guérivière, II, 195. du Pin, v. d'Entraigues. du Pin (marquis), v. Chaillot. Pineton de Chambrun, II, 195. Pingré, II. 69; IV, 67. Pinguet, 11, 70. de Pinieux, v. du Bouexic. de Pins, IV, 68, 475; V, 442. de Piolant, v. d'Aviau. de Piolenc, II, 196. de Piosin, p. de Signier. Piot de Courcelles, Il, 196. Piquet, II. 70. Pitois de Chaudenay, II, 196. de la Pivardic. e, II, 197. de la Planche de Mortières, II, 197. de Plancy (barous), p. Godart d'Aucour. de Planquery (comtes), v. de Roncherolles. des Planques II, 198. de Plastuife, V. 259. dn Pleis, 11, 198. du Plessis-Richelieu, II, 198 du Pieseis-Villette (marquis), v. Vilde Plenmartin, (marquis;, v. Ysore. de Plovier (de Beaux), II. 199. Plushel, en Champagne. II, 199. de P.avie. II, 199. de Pluvinel, II, 200. de Poillé, v. de Maiherbe, de Polliart, II, 200.

492 de Poiltot de Lailly, II, 200. de Pointes, IV, 73. de Poisieux, IV. 73. de Poisieux, v. de Guérin. de Polignac, v. d'Orlan. de Poligny, en Franche-Comté, IV, de Poligny, en Danphine, IV, 75. de Pollod, 11, 200. de Pommeret, V, 240. de Pommolin, V, 257. de Ponchat (barous), p. de Segur. de Poufrac, v. de Fabre. de Ponnat, II. 201. de Pons, en Dauphiné, II, 201. de Ponsan, v. de la Briffe. de Pousard, II. 70. du Pont, en Danphiné, Il, 201. du Pont de Compiègne, IV, 75. de Pontaillier, II, 201. de Pontames, IV. 78. du Pont Bellanger (marq.), v. d'Amphernet. du Pontcallec, v. de Guer. du Pont du Château (vicomtes) v. de Beautort-Montboissier. de Pontchevron (bar.). v. da Tillet. de Pontis, II, 201. de Pontoux (marquis), v. d'Oro. de Pont-le-Roy. v. Miron. du Pont Saint - Pierre (marquis), v. de Roncherolles. Popin, en Champagne, 201. de Porcaries (harons), v. Pages. du Portal, V, 437. de la Porte de Lissac, Il, 202. des Portes, II, 202. de Portes (marquis), v. de Budos. de Portric (barons), v. d'Espinose, Poterat, en Champagne, II, 202. du Ponget de Nadaillac, V, 269. de Pouilty, en Lorraine, II, 202, Poullain de Ponlo, II, 203. Poullain de la Rivière, II, 205. Poullain de Trémons, II, 203. Poullain du Val, II, 203. le Pourceau de Tremeac, IV. 84. de Poussan, p. Nicolau. du Pony de Bonnegarde, II. 205. de Poyanne (marquis), v. de Baytens. de la Poype, II, 206. de la Prade, v. de Loupiac.

de Pradel, v. de Beandrand et de Cou-

tray.

de Pradine, p. Colla.

de Prailly, v. Hasson de Prasliu (ducs) p. de Choiseul. de Préaux III. 85; V. 442. de Precipiano, IV. 86. de Precy (comtes), v. Perrin. de Prégentil, v. Gras. de Prémilhac, v. de Vigier. de Pressigny, v. d'Amorezan et Méde Preteval. II, 206. de Prétot (barons), v. d'Orglandes. de Preuilly (barons), v. Frotier. de Préval v. Mustel. de Préville, v. de Gras. le Prevost, I, 92. le Prévost du Barail, IV. 87. Prévost de la Croix, II, 207. le Prévost d'Iray, IV, 90. Prevôt de la Force, V, 272. des Prez (barons), v. Thibaud de Noblet. de Prigny, v. Hiant. Frost, en Lyonnais, II, 207. de Provenchères, IV. 92. de Proviseux, v. du Guet. de Prudhomme, II, 190. de Prud homme du Roc, V. 274. de la Prunarède (marq.), v. Benoist. Prunier de Virieu, II, 207 de Puget, en Languedoc, II, 208. de Puget de Barbantanne, II. 208. du Paget de Roquebrane, II. 208. du Puget de Téonides, II, 208. de Puginier, v. Laurens. Pugnet de Boisvert, II, 209. du Puis, en Hainaut, II, 209. du Puisac, p. Thiboult. du Puitumer, (harons), v. de Bernon. de Pujol (marquis), v. de Thesan. de Puley, v. Gedoyn. de Pumbeke, v. d'Echaute. de Papetières, v. de Virieu. Pusel de Boursières, IV, 93. de Puttecotte, IV, 93. da Pay, II. 190. du Pay, en Perigord, V. 281 et 443. du Pny d'Anché, v. Gay. de Puy-Calvary (comtes), v. Guiscard. de Puygaillard (barons), v. de Léaumont. de Puymichel, v. de Loques. de PuydRenaud, v. de Mallevaud. de Puyvallier, v. de Malet. de Puyvert (marquis), v de Roux.

# Q

de Qadt Landskronn, V. 283. de Quantéal, II, 212. Quarré d'Aligny II, 212. Quartier, II. 213. Quatrebarbes, IV, 95. Quatresols de Marolles, II. 213. de Quelen de Stner. II, 213. de Quelen de la Ville-Chevalier, II, 213. du Quellenec, v. le Goff. de Quemper de Lanascole, II, 213. de Quengo de Crenolie, 11, 214. de Quengo, v. Henri. Quentin de Champcenetz, I, 142 de Quentrey, v. Gérard. de Queraveon (barons), v. de Talhouet. de Querrière, V, 241. du Quesne, en Normandie, II, 214. Quesneau, II, 214.

du Quesnel de Coupigny, IV. 96. du Quesnoy, en Bonlonnais, II, 215. du Quesnoy, en Normandie, 11, 215. de la Queille, IV 96. le Quien de la Nenfville, II, 215. Quiéret de Rionville, II, 216. de Quincarnon, II. 216. de Quincerot, v. d'Haranguier. de Quinchy (barons), v. de Blondel. de Quincien, v. de la Maladière. de Quincize (marquis). v. Pitois. de Quinemont, II, 217. de Quineville, v. d'Ancel. de Quingey, IV, 99 Quinot, IV, 100. de Quinson, II. 217. de Quintanadoine. 11, 217. Quintin de Kergadion, IV, 100. de Oniqueran-Beaujen, II. 217. Quirit de Coulaine, II, 218.

### R

de Rahastens, II, 190. Rabateau, II, 218. de Rabaudi de Grèses, IV, 103. de Rabaudi de Montoussin, IV. 101. de la Rablière (marquis), p. de Bruc. de Rabot, p. Lebrun. de Racapé, II, 218. de Rache (princes), v. de Berghes. Raclet, IV, 102. de Raffetot, p. de Canonville. de Raigecourt-Gournay, IV. 461. de Raimondis, II. 218. de Ramade, au Comtat, II. 219. de Ramade de Friac. II. 219. de Ramatuelle, v. d'Audibert et d'Aude Rambaud, II, 220. de Rambouillet (marquis), v. d'Angennes. Ramey, IV, 102. de Rancher, Il. 230. de Ranchin, II, 190. de Ranconnet, II, 220. Rapine, 11, 220. de Raray (barons), v. de Lancry. de Rascas, II, 222.

de Rassiois, v. de Jaubert.

du Rastel, II, 223. de la Rate, II, 190. de Ravel (marquis), v. d'Estaing. de Ravenel, II, 224.

de Ravensherg (barous), v de Nedonchel. de Raynaldy, IV, 104.

de Réaumont (barons), v. de la Poype. de Reboulet, II. 224.

de Rechignevoisin, IV. 104. de Reconrt, I, 92. V. 366.

Regnard de Lagny, II, 226. Regnault, en Dauphine, II, 227. Regnault, à Paris, II, 227. de la Regnière en Guienne, II, 227.

de Regnsse (marquis), v. Grimaldi. de Reidellet, 11. 227.

de Rely, II, 230. de Rémeou, en Orléanais, II, 230.

de Remond, en Dauphine, II, 231. de Remond-Modene, 11, 231. de Remonde, 11, 231.

de Remonval, p. Taisue. de Remusat, II, 231.

de Renaldy, IV, 104. de Renenedale, ou mieux Renedale, V, 285

de Reneville, p. Puttecotte. Renier d'Upaix, II. 259 de Renoard, v. d'Andrec. de Reppelin, II, 232

de Rère, v. d'Orleans. de Resie, P. Aubert.

de Retourtour (barons), v. de Tout-

494 de Retz de Bressoles, II, 232. de Revel, v. Flotte. de Reverony-Saint-Cyr, II, 233. de Reverseaux. v. Gueau. du Revest, p. Noble. de Reynal II, 233; IV, 103. de Reynics (barons), v. de Seguin. de Rians (marquis), v. de Fabri. Ribier de Vittebrosse, 11, 234. Richard, 11, 234. de Richau, en Dauphiné, II, 234. de Richebourg, v. Boucher, Quentin, et de Toustain. de Richecourt, v. de Nay. de Richemont de Richardson, II, 234. de Ricquebourg. (barons), p. de Dion. de Ridouet, IV, 106. du Rieu de la Couture, IV, 106. du Rieu de Maisonneuve, II, 236, IV, de Rigaud de Rajac, II, 243. Rigord, 11, 243. de Rigoulières, v. de Lart. de Rilly, v. Odart. de Rimogne, v. Rousseau. de Rions, v. de Gautier. Rioult de Bois-Rioult, IV, 109. de Ripert, en Dauphine, II, 243. du Rival, v. du Serre. de Rivarol, II. 244. Je Rivette de Baux-Orange, II, 244. de la Rivière, IV, 12. de la Rivière, en Picardie, II, 245. de Rivière de la Mure, II, 245. de la Rivière (comtes), v. de Casteras. de Roannais (ducs), v. Gouffier. de Robal, V, 285. Robert de Villetaneuse, II, 246. de Robiac, v. de Tremolet. Robin de la Tremblaye, 11, 246. du Roc, v. de Michel, et de Prud'homme. de Rochambeau (comtes), v. de Vimeur. de la Roche, en Bretagne, IV. 112. de Roche (marquis), v. de Brun. de la Roche, v. Delpy. de la Roche (comtes), v. de Flutte de Montanban. de la Rocheaymand, II, 247; V, 443. de la Roche-Bernard, IV, 112. de la Roche de Blauzac, IV, 111. de Rocheblave, v. du Rastel

de Rochecolombe, v. de Serre.

de Rochefort, en Vivarais, II. 252.

Barral.

de Rochefort, en Franche-Comté, II, 252. de Rochefort d'Ally, IV, 127. de Rochefort d'Aurouse, IV, 125. de Rochefort-Pleuvaut, IV, 121. de Rochefort (comtes), v. de Larlan. de Rochefort, v. de Molins. de la Roche de Grane, II, 252. de la Ruche-Graton, v. Goguet. de la Roche de Guimps (barons), v. Coquet. de Ruchemiley (comtes), v. de Villars. de Roche de Montillet, IV, 111. de la Roche-Poncié. de la Rochepot (comtes), v. d'Angennes. de la Roche du Rouzet, II, 246. de Roches, II, 190. de Roches, v. de Vareilles de la Roche Saint-André, IV, 115. de Rochetaillé, p. Ebaudy. de la Rochette, p. Moreau. de la Roche-Turpin (barons), v. de Chambray. de Rocles-Tariers, V, 286. de Rocozel (marquis), v. de Rosset de Flenry. de la Rode, v. de Senezergnes. Roger de Champagnolle, 11, 253. de Rogny, v. de Signier. de la Roirie (vicomtes), p. Tuffin. de Rolland, en Guienne, V, 301. de la Romagère, v. le Groing. de Romains (vicomtes), v. de Vergeur. Romanet, II, 70. de Romanet, à Paris, 11, 254. de Romanet de Beaudiner, II. 254. de Romanet de Beaune, 11, 253, de Romanet de Prépavin, II, 253. de Romefort (comtes), v. de Dimissan. de Romme, en Dauphiné, II, 254. de Roncherolles, II, 254; IV, 128. de la Rongère (marquis), v. Quatrobardes. de Ronnay, V, 307. de la Roque, II, 190. de la Roque, en Armagnac, II, 255. de la Roque, v. du Mas. de la Roque de Mons, V, 309. de Roquebrune, v. Guiliaume et de Roquigny. de la Roche-Bousseau. v. de Fesques. de Roqueseuil, I, 49. de Roquefort (marq.), v. de la Salle. de la Roche-Commiers (barons), v. de de Roquemartine, v. d'Aube. de Roquevaire, v. de Cabre et de .. de la Roche-Courcillon, v. du Ser-Flotte. de Roquigny de Bulonde, II, 255. de Roscommon (comtes), v. Dillon.

de Rosnay (comtes), p. Berlier du Metr. Rosny (marquis), p. de Béthane. de Rossel IV, 129. de Rosset de Fleury, II. 256 de la Rostide (marquis), v. de Guide Rouffiac (comtes), p. des Ruaux et de Voyer d'Argenson. de la Rongemaison. v. de Bar. de Rougemont, V, 316. de Rougemont, p. Gauthier. Rouillé de Préaux, II, 257 du Roure (marquis), v. de Grimoard de Beauvoir. Rousseau de Chamoy II. 257. Rousseau de Rimogne, II, 258. Roussel, II. 258. Rousselot de Chevry, IV, 135. Rousset de la Martellière, II, 258. de Roussille (vicomtes), v. de Taillede Roussillon (comtes), v. de Malarmey et de Tournon. de Rouville, v. de Blanquet.

de Roux, 11, 190.

le Roux, en Artois, IV, 138.

de Raux de Gambert, II. 258. de Roux de l'nyvert. II. 259. de Roux de Sainte-Croix, II, 253. le Ronx, v. Couin. du Ronzet, v. de la Roche. le Roy du Gné, II, 260 le Roy d Hauterive, II, 260. le Roy de Macey, IV, 139 de Royan (marquis), v. de la Tremeille. du Royer, V. 65. Royer de Saint-Micault, II, 260. des Roys, II, 260. de Rozan (comtos), v. de Durfort. de Rozet, en Quercy, IV, 159. de la Rozière (marquis), v. Carlet. de Rozières, en Lorraine, II, 251. des Ruaux, II, 261. de Rudes, III, 184. de la Rue. II. 70. do Roe!, II, 262. de Ruffey (comtes), v. de Damas. de Ruins de la Pérouse, II, 262. de Ruppière (barons), v. de Morand. de Rupt, II, 263. de Rurange, v. le Duchat. Ruyant de Cambronne, 11, 263.

S

de Sablé (marquis), v. Colbert et de Servient de Sacco, 11, 263. Sachant, II. 264. Sachet. II. 264. de Sachy, 11, 70, 264. de Sacquenay, II, 264. Sacriste, de Malvirade II, 264. de Sade-Mazan, II. 265. de Sadolet, v. de Guiramand. de Safalin d'Aubenas, II, 265. de Sagey, 11, 265. Saguez de Moncetz, II, 266. de Saigny, II, 266. de Saillans, IV, 140. de Saillans (marquis), v. d'Estaing. de Saillans (barons), v. de Serre. de Saillant, IV, 141. Sain de Bois-le-Comte, IV, 143. Saincric, II, II, 266. de Sainscy, v. de Marchal. de Saint-Aignan (ducs), v. de Beauvilliers. de Saint-Alvère (marquis), v. de Lostanges. de Saint-Amour (comtes), p. de la de Saint-Andéol (barons), v. de Malmazet.

de Saint-Andiol (marquis), v. de Varadier. de Saint-Auban, v. Pape. de Saint-Aubin, v. le Gendre et Yver. do Saint-Baussant (barons), v. de Thierry. de Saint-Belin, II, 266. de Saint-Bris (marquis), v. de Lan bert. de Saint-Chamas, II, 267. de Saint-Cirgues, v. Bohier. de Saint-Clair (marquis), v. Vidard. de Saint-Christophe (barons), v. d Aluye. de Sainte-Croix. p. d'Escorches, de Roux et de Venant. de Saint-Cyr, v. de Bellemare, Jambon Reverony. de Saint-Denis du Breuil, II, 267. de Saint-Denis de Vervaine, II, 263. de Saint-Denis (barons), v. Agis. de Saint-Denys (comtes), v. Juchereau. de Sainte-Estève (comtes), v, de Bischi. de Saint-Étienne (barons), p. de Cabiron. de Saint-Ferréol, II. 269.

de Saint-Ferréol, o. Sibuet.

de Sainte-Maure, IV, 149.

de Saint-Maurice, II, 303.

149.

Barbeyrac.

152; V, 323.

de Saint-Mégrin (marquis), v. de de Saint-Fons, v. d'Yversen. de Saint-François, II, 269. Queien de Stuer. de Sainte-Gemme (comtes), v. d'An-Sainte-Mesme (marquis), v. de l'Hôpital. dignė. de Saint-Michel, v. Guyot. de Ste.-Gemme (barons), v. Lasnier. de Saint-Georges, III, 312. de Saint-Moris, II, 304. de Saint-Offange, II, 304. deSaint-Georges, v. de Fadate, Grout et Jacquemet. de Saint-Ouen, V, 61. de Saint-Géran (comtes), v. de la de Saint-Ours, II, 305. Guiche. de Saint-Paer (marquis), v. Grout. de Saint-Palais, v. Landes. de Saint-Germain, IV, 144. de Saint-Pern, en Bretagne, II, 305. de Saint-Germain (marq.), p. d'Oilde Saint-Pierre, V, 350. de Saint-Gervais (vicomtes), v. de de Saint-Pouange (marquis), v. Col-Seimandy. bert. de Saint-Priest (comtes), v. de Guide Saint-Gily, v. de Vassal. de Sainte Hermine, II, 301. gnard. de Saint-Hilliers. v. de Bernage. de Saint-Privé, 11, 306. de Saint-Hubert, IV. 144. de Saint-Queutin, II, 307 de Sainte-Jalle (marquis), v. de Forde Sainte-Radegonde, v. Girard. tia et de Tholon. de Saint-Remi, v. Guiot. de Sainte - Julie (barons), v. de Vade Saint-Remy. II, 507. de Saint-Remy de Valois, IV. 154. range. de Saint-Julien, II, 301. de Saint-Roman (comtes), p. de Serre. de Saint-Julien (marquis), v. de Ferde Saint-Rome, v. Gualy. rier. de Saint-Rome (barons), v. de Jougla. de Saint-Just, en Picardie, II, 302. de Saint-Savournin, v. de Guast. de Saint-Just d'Autingues, II. 302. de Saint-Sernin (barons), p. de Busde Saint-Just (barons), v. Godart seul. de Saint-Simon (marquis); p. Dexd'Aucour. de Saint-Lary (marquis), v. de Montmier. lezun. de Saint-Souplet (comtes), v. de Gonde Saint-Laurens, v. de Brandin. jon de Thuisy et de Vergeur. de Saint-Sulpice (barons), v. de Bode Saint-Leger, v. Paillot. de Saint-Louis, v. Duranti. nardi et Ebrard. de Saint-Triver (barons), v. Grillet. de Saint-Luc (marquis), v. d'Espide la Sainte-Valentine, v. de Maître. de Saint-Lys. v. Nottret. de Saint-Valier, v. Cochet. de Saint-Marc, V, 358. de Saint-Venant (comtes), p. d'Osde Saint-Marc, en Provence, II, 302. trel. de Saint-Marcellin, v. des Séguins. de Saint-Vensa (marquis', p. de S.de Saint-Marcy, v. le Clément, lages. de Sainte-Marguerite (barons), v. de de Saint-Victor (marquis), v. de Castillon. Thomas. de Sainte-Marie d'Agueaux II, 302. de Saint-Vincent, v. de Fauris. de Saint-Vrain (barous), v. de Karde Sainte-Marie, v. Gellé, de Néel et Rapine. nazet. de Saint-Martin, IV, 148. de Saisseval, II, 308. de Saint-Martin, en Limosin, 11, 303. du Saix, I. de Gruel. de Salabert, v. de Mengin. de Saint-Martin, v. d'Avoine et de Bar.

de Saiaberry, Il, 70; v. Irumberry. de Saint-Maur (comtes), v. de Sucre. de Salendrenque (barons), v. de Bucelly. de Sales de Salèles, II, 308. de Sainte - Maure - Montausier, IV, de Salgues (barons), v. de Palhasse. de Salies Salinis, IV, 156. de Saint-Maurice Falletans, II, 302. de Salives, II, 308. de Saint-Maurice (marquis), v. de de Salivet de Fouchecourt, II, 308, V. 325. de Saint-Mauris en Montagne, IV, de la Saile de Roquefort, II, 309. de la Salle (marquis), p. de Caillebot.

de Salmon de Chastellier, II, 310. de Solomon, II. 310. de Saluces, II, 311. de Salvaing, 11, 311. de Salve, en Provence, II, 311. de Salvert, II, 311. de Sambucy, II, 312; IV, 158. de Sampigny, v. Husson. de Sampigny (comtes), . Pâris de Montmartel. de Sancé, v. de Ridouet. de Sandrana, v. de Cardon. Sanguin, II, 312. de Santans, II, 312. de Santeul, II, 313. de Saporta, II. 313. de Saqui, II. 313. de la Sardière. v. Grillet. Sarragoz, II. 313. de Sarrazin II, 313. Sarrazin de Beaumont, II, 314. de Sars (marq.), v. de Bournonville. de Sarsfield, V, 330. de Sartiges, II, 314. de Sartilly, v. du Hommelde Sartine, IV, 161. de Sartoux, v. Durand. de Sarzay (marquis), v. de Barbançois. de Sassenage, II, 314. de Satolas, v. Pascal. de Saucières, II, 315. de Saulien, II. 315. de Saulnot, IV, 162. de Sault de Navailles (barons), v. d'Arrac de Vignes. de Saulx-Tavannes, II, 315. de Saulx, v. Espiard. de la Saumes, . de Chanaleilles. de Saunier, en Périgord, V, 333. de Sauroy, v. Durey. de Saussac (barons), v. de Charbonnel. de Sausses, v. Duraud. de Sanvan d'Aramon, IV, 162. de Sauveterre, v. Ladvocat. de Sauvian, p. de Gep. de Saverdun (barons) v. de Lostanges. de Savigny, v. Cochet et du Hamel. de Savournin. II. 316. de Saxi, II, 316; IV, 164. de Scepeaux, II, 317. de Scey, II, 317. Scot, en Bretagne, II, 317. Scot de la Mesangère, II, 318. de Sebaatiane, II, 318. de Séchelles, v. Hérault. de Secheval, v. le Gras. de Sedières (vicomtes), v. de Lentilhac. de Segonzac (barons), v. de Bardon.

Seguin, II, 326. Seguin, en Rouergue, II, 326. Seguin de Galleranges, II, 326. de Séguin de Reyniès, II, 326. des Séguins, II, 326. de Segur, en Guienne, V, 340. de Segur, en Rouergne, V. 346. de Segur de Doisaac, V. 344. de Segur de Frana, V. 343. de Segur de Luynes, V, 349. de Seignan (marquis), v. Casteras. de Seignelay (marq.), & Colbert. de Seigneuret, II. 327. de Scillans, v. de Gratian. de Seimandy, II, 334; IV, 164. de Selles (comtes), v. de Béthune. Semin de Bransac, II, 327. de Semonville (marquis), v. Huguet. de Senantes, v. de Havart. de Seuas (barons), ø. de Gerente. le Sénéchal de Kercado, II, 327. de Senegra (barons), v. d'Alichoux. de Senes (barons), v de Gautier. de Senezergues, II, 328. de Sennecourt, V, Goyer. de Senneville, II, 331. de Sens, II, 331. le Sens de Folleville, II, 231. le Sena de la Vallée, II, 331. de Sentis, II, 322. de Séraucourt, v. d'Y. de Serbonnes (barons), p. de Brunel. de Serches (vicomtes), p. de May. de Sermanches (barons), v. de Tricornet. de Séroz IV, 164. de Serrant (marquis), p. de Walsh. du Serre, 11, 332. de la Serre, en Limosin, II, 332. du Serre du Rival, IV, 165. de Serre de Rochecolombe, II, 332. de Serre de Saint-Roman, II, 332. de la Serre, v. d'Aroux. du Serreau, II. 333. de Servaude, II, 333. de Servient de Sablé, II, 333. de Servières (comtes), v. de la Poype. Servin de la Grève, II, 334. de Servon (comtes), v. Amelot. de Sery, v. Neret. le Scurre, II, 334. de Sevignon (comtes), v. de la Guide Seytres-Caumont, II, 334. de Sèze, II, 70. de Sibert de Cornillon, II, 335. Sibuet, IV, 168. Sicard, 11, 335. de Sichamps, v. de Lavenne. de Sieyes, v. de Varadier. de Sigaud, II, 336.

Souillé, III, 168.

de Signier, II, 336, V. 349. de Sigoyer (marquis), v. de Laidet. de Signy, v. de Bruc. de Silans, v. Passerat. du Sillet, II, 336. de Sillol, 11, 336. Simon 11, 337. Simon d'Arqueville, II, 337. de Sin (marquis), v, d'Aoust. de Sinety, 11, 337. de Siongeat, v. de Laizer. de Sivord, v. de Baas. de Solages, II, 337; V, 369. du Solier, II, 338. du Solier d'Andans, II, 338. du Solier, v. Guette. de Soliers, II, 338. de Solmignac, V, 374. de Solomiac, II, 190. de Somberraute (barons), v. d'Esquille. de Someire, II, 339. de Sommati, II, 339. Sonnet, II, 339. de Sonzie, II, 339. Sorber, en Béarn, II, 339. de Sorcy, II, 340. de Sorcy-sur-Meuse (comtes), v. de Choiseul. Sordet, 11, 340. de Sorgues (barons), v. de Sambucy. Sorin, II, 340. de Soncy, v. de Ficte. Soudant, II, 70. de Soulengis (vicomtes), v. de la

de Talmond (princes), v. de la Tré-

de Talode, v. de Bernard.

moille.

Souplet, II, 340. de Sourdeval, v. le Neuf. de Sournia (barons), v. de Casteras. de Soustre, p. du Mas. de Soyans (marquis), v. de la Tourdu-Pin. de Soyecourt, II, 76. de Sovon (princes), v. de Crussol. de Soyres, II, 340. de Spens, II, 341. de Spinette, II, 341. de Spinola, II, 341. de Stainville, v. de Choiseul. de Staples (vicomtes), v. de Nédonchel. de Steenvorde (barons), v. de la Viefville. de Strada, IV, 168. de Stuard de Cheminade, II, 341. de Stuer de Caussade, v. Quelen. de Suau, IV. 169. de Sublet, II, 342. de Sucre, 11, 342. de la Sudrie, IV, 169. de Suelhes (barons), v. d'Adhémer. le Sueur, IV, 170. de Sugny, en Champagne, IV, 170. de Sugny, en Franche-Comté, IV, 170. de Suin, en Picardie, II, 342. de Sully (ducs), v. de Béthune. de Surville, II, 343; IV, 171. de la Suze (comtes), p. de Chamillart.

Grange d'Arquin. T de Tabarie, II, 343. de Tanouarn, en Bretagne, II, 547. Tahureau, II, 343. de Tanouarn du Plessis-Bardoul, II, de Taillac, v. Petiot. de Taillades, v. de Faudran, et Grilde Tanques (barons). v. de Droullin. de Tantonville (marq.), v. d'Ourches. let. Taillebot, II, 344. Tardif, II. 348. de Taillebourg (comtes), v. de la Tré-Tardif de Bourdesoulle. IV, 175. moille. Tardif d'Hamonville, II, 348. de Taillefer, II. 344. Tardy de Montravel, IV, 176; V. Tailtepied de Bondy, 11, 346. 379. Taillevis, II, 346. de Tarente (princes), v. de la Tréde Taintegnies (barons), v. le Clémoille. de Tarko (comtes), v. Dessoffv. ment. Taisne, IV, 172. de Tartarin, II, 348. Tartereau de Berthemont, IV, 177. de Talamer, IV, 172. de Talhouet, II, 346. du Tartre, II, 348. de Talleyrand-Périgord, IV, 173. Tascher de la Pagerie, II, 349.

Tassart de Belloy, II, 70.

de Taulane, v. de Lisle.

de Taulignan, IV, 179.

TABLE GÉNÉRALE de l'aulignan (marquis), v. de Bléde Thil-Châteauvillain, II, 361. giers. de Tauriac (barons), v. d'Armagnac de Thil (marquis), v. Jubert. de Thildoncq (comtes), v. Larchier. de Castanet. de Thiville, II. 362. de Tavannes (ducs), v. de Saulx. de Thoillier, I, 338. de Tayac, v. Caulet. de Thois (marquis), v. Gouffier. le Tellier-Blanchard, v. Blanchard. de Tholet (barons), v. de Solages. le Tellier Saint-Victor, II, 70. de Tholon, IV, 184. le Tellier-Vaubadon, II, 349. de Tholose, II, 362. de Templeri, II, 350. de Thomas de la Valette, II, 362. de l'enance, v. de Saucières. Thomassin, II, 363. de Tende (comtes), v. de Vintimille. de Thomassin, II, 363. de Téonides, v. du Pujet. de Thon, II. 363. de Termes, en Quercy, II, 350. du Thon, 11, 363. de Termont, v. de May. Thonier de Nuisement, II, 363. de Ternant, II, 350. Thorel de Bocance. du Terne, 11, 351. de Thorigny, p. Lambert. de la Terrade (barons), v. du Montet. de Touars (ducs), v. de la Trémoille. du Terrail (comtes), v. d'Estaing. de Thuisy, IV, 188. Terray, II, 70. de Thuisy (marquis), v. de Goujon. de Thumery, IV, 190. de Terrier de Montciel, II, 351. de Tersac, v. de Faydit. de Thurey, v. Willin. du Tertre, en Boulonnais, II, 351. de Thy de Milly, II, 364. du Tertre de Benoisville, II, 352. de Tilbourg, IV, 191. du Tertre de Malloy, II, 552. de Thilhet d'Orgueil, II, 364. du Tertre de Mée, 11, 552. du Tillet, II, 364. de Tessières, II, 352. de Tessou, II, 355. Tillette de Mautort, II, 365. de Tilly-Blarn, II, 365. de Testard, II. 355 Testu de Balincourt, II, 355. Teyssier de Chaunac, II, 356. de Thesan de Pujol, II, 356. Tollemer, II, 372. de Thevray, v. de la Boulaye. de Thèze (barons), v. d'Inguimbert. de Thianges, en Bourbonuais, II, 357. de Thianges (marquis), v. de Damas. de Thiant, 11, 357. de Thiard de Bisssy, II, 357. Thibaud de Noblet, II, 358. Thibaud de la Pinière, II, 358. de Thibault de la Carte, II, 358. de Torote, II, 372. de Thibault de Pierreux, II, 358. de Thibaut de Guerchy, II, 359. du Tot, II, 373. Thiboult du Puisac (1), II, 359; IV, 473. Thiboust, IV, 180. Toucquoy, II, 374. Thibout de Berry, IV, 181. de Thibouville (marquis), v. Lambert d'Herbigny. sineau. de Thieffries, II, 359; IV, 473. de Thiennes. II, 360. de Thier, II. 360. Thierry de Doure, II, 361

de Thierry de St.-Baussant IV, 181.

Thierry de la Rotate, II, 360.

de Thieulaine, II, 361.

de Thieuville, II, 361.

de Tilly, p. le Gardeur. de Tisseuil d'Anvaux, II, 366. de Tivoley, II, 371. de Tombebœuf (marquis). v. Sacriste. le Tonnelier de Bréteuil, IV, 191. de Tonnoy, v. Humbert. de Touquedec (comt.), v. de Quengo. de Torchefelon, II, 372. de Torcy (marquis), v. Colbert. de Toron, II, 372. de Toron d'Artignosc, II, 37 2. de Tortequenne, IV, 192. de Touchebœuf, II, 373. des Touches, v. Hersent. de Toulongeon, v. Gaspard. de Tourdonnet (vicom.), v. de Jousde la Tour du Pin, II, 377; V, 444. de la Tour en Voivre, IV, 197. de la Tour de Romoules, II, 385. de la Tour de Saint-Paul, II, 386. de Tourneliem, v. le Normand. de Tournet d'Herculès, II, 387, le Tourneur en Normandie, II, 387. le Tourneur, en Poitou, II, 387. de Tournier, en Dauphine, II, 387. de Tournier en Provence, II, 387. Tournois de Bonnevalet, II, 396. de Tournon, II, 396; IV, 463.

<sup>(1)</sup> Et non du Puisart, comme on a m:s par erreur.

de Tournon de la Chaise, IV, 466. de Tours-sur-Marne (barons), v. Caude l'oustain de Billy, II, 398. de Toustain Frontebosc, II. 397; V, de Toustain du Manoir, II, 398. de Toustain de Varendes, II, 398. de Toutenoys, v. Balthazard. de la Touvière, II, 398. de Trainel (marquis), v. de Harville. de Trebillane, v. Boyer. de Trecesson, I, 92. de Treffort (marquis), v. Grollier et d'Urre. de Treignac (marquis), v. le Groing de la Romagère. de la Treilhe, II. 190. de Treille, II, 398. de Trémauville, v. Estièvre. de la Tremblaye, o. Robin. du Trembloy, II, 399. de Tremigon, II, 399. de la Trémoille, II, 399. de Tremolet de Montpezat, II, 401. de Tremons, v. Poullain. de Trémont, II, 402.

de Trenquelléon (barons), e de Batz. le Trésor de Fontenoy, II. 402. de Tressan (comtes), v. de la Vergne-de Tressemanes, II, 407. de Trestondan, II, 407. de Trevillers, IV, 200. de Tricornot. II, 408. de Trimond, II. 408; IV. 201. de Trionville, v. Daniel. Tristan de Houssoy. Troterel, II, 409. de la Trousse (marquis), p. le Hardy. de Troyes (vicomtes héréditaires), p. de Mesgrigny. de Truchier, II, 410. de Truchis du Môle, II, 411. de T'Serroeloffs, v. Doncquer. de Tubœuf (barons). v. Lamy. Tudert, en Poiton, II, 411. Tuffin de la Roirie, II, 411. Tugghe, en Flandre, II, 412. de la Tullaye, IV, 201. de Tulles de Villefranche, II, 412. de Tullières, II, 412. de la Turcinière, v. Gohier.

#### U

d'Ully, v. Alligret. d'Unchair (vicomtes), v. Cauchon. d'Upaix, v. Renier. d'Urban (comtes), v. de Fortia. d'Urgons (comtes), v. de Chambre. Urguet, en Lorraine, II, 414.

da Vache, IV, 202.

le Vache, IV, 202.

d'Urre, II, 414. Urvoy, on Bretagne, II, 415. d'Ussel de Châteauvert, II, 415. d'Uzès, II, 416. d'Uzès (ducs), ø. de Crussol.

le Turquier, II, 413.

### V

le Vacher de la Chaise, II, 418.
de Vacher de Saint-Martin, II, 418.
de Vacher es, v. de Bermond.
de Vachon, en Dauphiné, II, 418.
de Vadancourt (vicomtes), v. de
Blondel.
de Valais, au Maine, II, 419.
de Valiant de Barbeville, II, 419.
Vailiant de Caumondel, II, 419.
de Vairte (comtes), v. Laleman.
de Vairte, V. Guillemin.
du Val, I, 341, 70; IV, 479, 475.
du Val de Beaumontel, II, 420.
du Val de Daumierre, II, 420.
du Val de Daumierre, II, 420.

de Valabre, v. de Gautier. de Valady (marquis), v. d'Izarn. . de Valat, II, 421. de Valavoire, II, 421. de Valbelle, II, 422. de Valcrose, v. Imbert. de Valdahon, v. le Bœuf. Valentin de Villenenve. Il. 422. de Valentinois (ducs), v. Grimaldi. de Valernes (vicomtes), v. de Beaufort de Canillac. de Valernod, II, 423. de la Valette, v. de Thomas. de Valgorge, 2. de Josseuin. de Valier, en Guienne, II, 423. Vallée, en Lorraine, II, 424. Vallée d'Estrecheville, II, 423. de Vallery, v. Gemares.

de Vallière (comtes), v. de Mouspey. de Valles, IV, 202. de Valles de Bobigny, II, 424. de Valletean de Chabrefy, 11, 425. de Vallins, II, 426. de Valmy (ducs), v. de Kellermann. le Valois, IV, 203. de Valois, v. de Saint-Remy. de Vulville, I. 281. de Vançay, II, 426. Van-Dom, II, 427. de Vandœuvre (marquis), p. de Mesgrigny. Vanel d'Hénamesnil, II, 427. de Vanel de l'Ile-Roi, II, 427. de Vanolles, II, 428. Vaquerel, II, 428. de Varadier, 11, 428. de Varages d'Allemagne, II, 429. de Varange, II, 429. de Varange, v. Muguet. de Varanges, v. d'Espringles. de Vareilles, IV, 203. de Vareilles, v. de la Brone. de la Varande, s. Malast. de Varenguebec (barons), v. du Hommet. de la Varenne, II, 499. de la Varenne, v. de Mallevand. de Varennes (marquis), v. de Nagu. de Vassal, en Perigord, II, 429. de Vassart, I. 92; II, 190. Vassart, en Lorraine, II, 433. de Vassaux, II. 433. le Vasseur, II, 70. le Vasseur de Guernonval, II, 433. le Vasseur d'Hermont, 11, 434. de Vassieux, v. des Séguins. de Vassinhac, IV, 205. do Vathaire, IV. 207; V, 444. Vatrin. en Lorraine, II, 434. de Vaubadon, v. le Tellier. de Vaubecourt (marquis), v. de Nettancourt. de Vaubersey, v. le Gras. de Vauborel, II, 434. du Vauborei , v. de la Chambre. de Vaucelles II, 435. de Vaucemin (barons), v. Largeutier. de Vaucenné, II, 435. de Vaucher, I, 50. de Vauclerois, IV, 209. de Vancocour, II, 435. de Vaudre (comtes), v. de Hautefort. de Vaudrey, IV, 209. de Vaugoulois, II, 29. de la Vougnyon (ducs), v. de Quelen. de Vanloger, v. de Vahais. de Vaulserre, II, 437.

de Vaulserre, (marquis), v. de Cor-

beau.

du Vault (barons), g. de Digoine. Vauquelin, IL 437. de Vaustin (vicomtes), v. de Graimberg. de Vaux, I, 50; II, 438. de Vaux, en Dauphine, II, 438. de Vaux, en Lorraine, II, 438. de Vaux, au Maine, II, 438. de Vaux, v. Edouard. le Vavassour d'Hérouville, II, 71, le Vavasseur de Neuilly, II, 71. de Vavre, II, 438. de Vay, II, 439. Vedier, II, 439. de Veillac, v. de Méjanès. de Veiny d'Arbouze, II, 439. de Vellar, II, 440. de Vellexon, v. de Barberot. de Venant d'Ivergny, IV. 211. le Veueur de Beauvais, II, 440. de Vénel, en Provence, II, 440. de Veniart, II, 441. de Vennes, IV, 211. de Ventabren, v. de Clémens et de Quiqueran. de Ventaillac, II, 441. de Vantavon, v. de Morges. de Ventes, II, 441. le Ver de Caux, IV, 212. de Verchère IV, 213. de Verdaches, p. de Gombert. de Verdelhan, II, 441. de Verdelin II, 442. de Verderonne (marquis), v. de l'Aubépine. de Verdillon, II, 442. de Verdoney, 11, 442. de Verdonnet, II, 442. de Verduzan, I, 92. de Verleuil (barons), v. Bruneau. de Vergennes, v. Gravier. de Vergeur, IV, 214; V. 445. de Vergenr (barons), p. de Gonjon de Thuisy. du Vergier, 11, 445. de la Vergne, V, 380 de la Vergne de Tressau, II, 445. de Vergy, 11, 443. de la Verne, en Bourgogne, IV, 215. de la Verne, cu Franche-Comté, IV, 216. de la Verne de Rhodes (marquis), 🤛 de Claris. de Vernègues, v. de Gautier. Vernet, II, 445. des Verneys, II, 445. de Verni, en Picardie, II, 445. dn Vernois II, 445.

de Vernosc, v. Gestes. Veron de Faraincourt, II, 416.

de Verseilles, v. Guyot.

de Villemoison, v. Odeart.

de Villemor, II, 472. de Villemus, v. Etienne.

de Villemont (marquis), v. de Veiny.

de Villeneuve, en Dauphiné, II, 472.

de Villemontée (comtes), v. Autié.

de Vertamy, II, 446. de Verteillac (marquis), v. de la Bronsse. de Verteuil, IV, 217. de Vertilly, v. de Harlus. de Vesille, v. Davy. de Veteris, II, 446. de Veynes, II, 446. de Veyrinas, v. Hebrard. de Vezins (marquis), p. d'Andigné. Viarlart, d'Orvilliers, Il. 446. Viart de la Motte d'Usseau, II, 447. Viart de Trouville, II, 448. de Vias, II, 448. de Vibraye (marquis), v. Hurault. le Vicomte, II, 452. Victon, II,452. de Vidal, II, 453. de Vidampierre (comtes), v. de Car-Vidard de Saint-Clair, IV, 218. de Vidart. IV, 219; V, 385. de la Viefville, 11, 460. de Viela, v. de Labay. de Viennois, II, 461. de Vieux, V. 244. Vigier, en Saintonge, II, 461 de Vigier en Périgord, II. 461. Vigier de Prémilhac, 11, 463. Vignerot da Plessis, II, 464. de Vignes, v. d'Arrac. de Vigneulles, 11, 465. de Vignolles II, 465. Vignon, II, 465. Vignon d'Artas, II, 465. de Vignory (comtes), v Orry. de Viguier, II, 466. de la Vilatelle. v. de Mayes. de Villages, 11, 466. de Villaines. II, 467. du Villard, ø. de Chanaleilles. de Villarnoul (marquis), v. de Digoine-Jaucourt. de Villars, 11, 467.

de Villars, en Provence, II, 469.

de Ville (marquis), v. de Canon.

de Ville (comtes), v. de Zurlauben.

de Villefort, v. d'Icher et d'Isarn.

de Villarson, v. de Cullon.

de Villebrosse, v. Ribier.

de Villefrancon, v. Frère.

de Villèle, II, 471.

Lesquen.

de Villelume, II, 472

cas.

de Vitteneuveuve, v. de Gasquet et Jullien. de la Villeneuve (marq.), v. de Mesde Villeneuve-la-Garde (marquis), v. de Thomas. de Villepaille, v. Lonlay. de Villeperrot, v. Pajot. de Villequier (ducs), v. d'Anmont. de Villers, v. Goyer. de Villers (marquis), v. Pajot. de Villers-la-Faye, IV, 220. de Villers-Sexel (marq.), v. de Gramde la Ville-aur-Illon, II, 469. de Villetaueuse, v. Rebert. de Villette. II, 472 de la Villette, 11, 473. de Villette, v. Beliot. de Villiera, I. 50. de Villemarest, v. Moullart. de Vimeur, II. 473. de Vinay, v. Parchappe. de Vincelles (barons), v. du Tartre. Vincent, en Dauphiné, II, 474. de Vincent, originaire de Lorraine, II, 473. de Vincent de Rambion, II, 473. de Vincheguerre, IV, 221. de Vinde (vicomtes), v. de Morel. de Vinols, IV, 272. de Vintimille, II, 474; V, 355. de Viomenil (marquis), p. du Houx. de Viray (marquis), v. de Toustain. de Viricu de Beauvoir, 11, 475. de Virieu (marquis), v. Prunier. Virion, en Lorraine, II, 475. de Visemal, 11, 476. de Villars, en Bourbonnais, II, 469. de Vissac, IV, 222; V, 400. de Vitalis, II, 476. de Villars-Brancas (ducs), v. de Brande Vitry (ducs), v. de l'Hôpital. de Viviers (comtes), v. Payan. de Voiscy, v. Benoît. de Voisins, II, 190, 476. de Voissanc, II, 478. de Voland d'Aubenas, II, 478. de Volembert, v. Grout. de Villefranche (marq.), v. de Tulles. de Voltaire, v. Arouet. de Volvent, v. Bernard. de Vossey, IV, 285. du Vouchot, v. Garnier. de Villemanzy (comtes), v. Ozillard. de Vougècourt, p. le Gros. de la Villemeneust (marquis), v. de de la Voulte, v. du Lac.

## W

de Walsh-Serrant, IV, 236. de Wambourt, en Picardie, II, 480. de Wandonne (barons), v. de Dion. Wargaire, en Lorraine, II, 480. Warin, IV, 257. de Wasservas, IV, 237. Wat-let, IV, 238. de Waubert, II, 480. de Warans, II, 481. de Wavrin, I, 92. du Wicquet, IV, 258. de Willafans, IV, 259. Willin, II, 482, IV, 473. de Willot, IV. 240, V, 469. de Wismes, IV, 240. de Wissac, II, 482. de Wyterthal (barons), V, v. de Zurlauben.

#### Y

d'Yembergh, IV, 241.
d'Yenne (marquis), v. de la Baume
Ssint-Amour.
d'Ymbleval, v. d'Imbleval.
Yon, IV, 241.

d'Yse, en Dauphiné, II, 482. Ysoré d'Hervault, IV, 242. d'Yver de Saint-Aubin, II, 482. d'Yversen de Saint-Fons, II, 482.

# $\mathbf{z}$

Zamet, IV, 243. de Zeddes, II, 483. Zoller, IV, 244. de Zurlauben, II, 483. de Zuylen, IV, 244. Zylof, V, 410.

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALF.





